





The Long

## BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio 1



0

Num." d'ordine

B. Prov.

I 229

digram Gray

B. L. I. 294



## COURS ÉLÉMENTAIRE

# D'ART ET D'HISTOIRE MILITAIRES.

IMPRIMERIE DE DEMONVILLE, rue Christine, nº a. (0(38)

## COURS ÉLÉMENTAIRE

# D'ART ET D'HISTOIRE

MILITAIRES,

A L'USAGE

DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ROYALE SPÉCIALE MILITAIRE;

#### PAR J. ROCOUANCOURT.

CAPITAINE AU CORPS ROTAL D'ÉTAT-HASOR, SOCS-DERECTRUR DES ÉTUDE DE LADITE ÉCOLE, ANCRES ÉLÈVE DE L'ÉCOLE FOLYTECHNIQUE, ET ANCRES CAPITADES DU CÉSTE.

#### DEUXIÈME ÉDITION,

REVUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE.

TOME SECOND





## PARIS,

ANSELIN, SUCCESSEUR DE MAGIMEL,
LERAIRE POUR L'ART MILITAIRE, LES SCIENCES ET LES ARTS,
RUE DAUFRIRE, N° 9.

1831





## COURS ÉLÉMENTAIRE

# D'ART ET D'HISTOIRE

## MILITAIRES.



#### RÈGNE DE LOUIS XV.

S. I. Coup d'œil sur l'état physique, moral et politique de l'Europe au commencement du règne de Louis XV. - Les changemens qui se sont prononcés depnis un siècle appellent de nonvesus moyens d'émulation, et nécessitent de nombrenses réformes dans la manière de créer, d'organiser et d'employer les troupes. - Les Français cèdent le pas aux Etrangers. - La Prusse est érigée en royaume. - Premier aperçu des causes de l'influence de cette puissance sur les affaires de l'Europe. - Le cercle de la civilisation s'étend de plus en plus. - Les Russes sont arrachés à la barbarie; ils cultivent l'art militaire et les antres arts. - La bataille de Pultawa atteste leurs progrès. - S. II. - L'art militaire est négligé pendant la minorité de Louis XV. - La gloire des armes est momentanement sacrifiée an désir de s'enrichir. - Système de Law. - Premier conseil de la guerre. - Villars en est nommé président. - Louis XV institue des compagnies de Cadets. - Établissement de Milices régulières et permanentes. - Les troupes légères et les corps francs se multiplient. — De nombroux abup paralysent l'éculou de la disciplina dans l'ammés française. — Divers camps de manœures sont établis sur la Moselle et la Sarre. — 5. III. Du maréchal de Sase considéré principalement comme observateur et comme historien de nos mours et de nos institutions militaires. — Fragment extrait de son Traité des Légions. — Il introduit l'augge du pas embolté. — Formations estinates de son temps. — Propositions, vues et remarques diverses du maréchal de Sase. — Il est consailés aru em embloed d'exercice à adopter. — De quelques innovations ou améliorations introduites par les ministres d'Argenons et Cholesul. — § 1. N. Exame critique des batailles et des conceptions du maréchal de Sase. — Fontenoi. — Bocons. — Lauffeld.

#### S. I.

La leçon que nous allons entemer embrassera toute la période comprise entre Louis XIV et la guerre de Sept ans.

Des découvertes (1) plus utiles, et non moins étonnantes par leurs effets que toutes celles qui nous venaient des Anciens, avaient changé l'aspect de l'Europe et suriout de la France à l'époque où Louis XV monta sur le trône.

Un demi-tiècle avait vu s'ouvrir ou s'écrouler les donjons et les murs crénelés qui, à chaque pas, hérissient et attristaient le campagne. Des monumens de gloire ou d'utilité publique s'élevaient à la place des gothiques arsenaux du moyen âge. L'art puissant et ingénieux à l'aide duquel le faible a pu braver les coups du fort, a vait cessé de prêter une assistance illicite aux factions turbulentes, pour ne plus servir qu'à créer des obstacles contre l'enmeni extérieur : de vastes forteresses couvraient les fronnomi extérieur : de vastes forteresses couvraient les fron-

<sup>(1)</sup> La poudre à canon, l'imprimerie, la boussole, les télescopes, etc.

tières; les ports recclaient tous les élémens d'une force maritime imposante; des terrains naguères incultes, ou courerts de hois, se peuplaient de villages et de vergers peductifs. Les villes, que leur antique et féodale enceinté avait empéché de s'agrandir, prensient une extension proportionnée à l'accroissement récent de l'industrie et de la richesse commerciale. Les distances commençaient à ser executer; partout on vayait s'outris de nouveaux chemins, de nombreuses communications (1).

Des changemens analogues s'étaient prononcés dans les mœuses et dans la politique. Le droit des gens, établi sur des bases moins incertainne et plus philantropiques à la suite et par l'effet de la guerre de trente ans, avait déterminé des relations plus fréquentes et plus intines entre les gouverneumens et les hommes. Les négociations tendatent principalement au maintien d'un juste équilibre entre les puissances du prémier ordre, sans qu'il en résultés aucun préjudice pour les petits états.

Une lumière, devenue chaque jour et plus vive et plus pénétrante, avait éclairé le monde et pressé la marche des sociétés dans le carrière de la civilisation. Le France, qui pour la première fois seulement depuis Charlomagne, venait de ressentir l'influence viviliante d'un gouvernement affermi sans contradiction, se livrait à tous les genres de perfectionnement. Déjà sa capitale était dévenue le rendez-vous général de l'Europe, le séjour des arts, de l'esprit et du goût, de la politiese et du luxe.

L'état de gêne où se trouvait la France par suite des dernières guerres, n'empêchait pas que l'ordre ne sût

<sup>(</sup>i) La plupari des grandes routes daient leur existence de la première moitié du dix-huitieue siècle, non-sculement en France, mais aussi dans tonte l'Europe.

dans tout et ne régnat partout. L'industrie et le commerce encouragés, répandaient la richesse et dévelonnaient, dans toutes les classes, des sentimens généroux; les domaines changeaient de possesseurs; la population s'accroissait et devenait meilleure : la violence était odieuse et l'humiliation insupportable. Il n'était plus ce temps où cinq cents petits princes ou seigneurs se parlageaient l'Europe, et s'arrogeant le droit de lever des armées, entretenaient une guerre éternelle. Plus de projets factieux, plus de courses en troupe et en armes au mépris de l'autorité légale ; plus d'entraves aux opérations commerciales et aux travaux de l'agriculture. Un vif empressement à servir le prince, et à mériter ses faveurs. avait succédé à cet esprit de fureur et de rébellion qui, depuis tant de siècles, possédait les citoyens. Les nobles n'étant plus cantonnés dans leurs terres , les gouverneurs des provinces n'ayant plus de postes importans à donner, chacun s'empressait de venir déposer au pied du trône le respectueux hommage de son dévouement et de sa fidélité. On avait enfin compris que, servir pour servir, il valait mieux s'attacher à la bannière d'un Souverain puissant qu'à celle d'un petit prince. Ceux-ci ne sont jamais d'aussi bonne composition que les premiers, et la servitude s'ennoblit par la grandeur et la majesté du maître.

Ce nouvel ordre de choses appelait de nouveaux moyens d'émulaiton et de nombreuses réformes dans la manière de créer et d'entretain le samées. La substitution génente du fusil aux anciennes armes, demandait h'son tour d'importantes modifications dans l'art de former et d'employer les troupes ; en un mot, la science dels guerre devait subis une nouvelle révolution, et cette révolution, qui s'annonçait comme prochaine, devait encore être haitée par l'existence des armées permanegtes.

Les Français, qui jusqu'alors avaient ouvert la marche aux perfectionnemens, se horneront dans cette circonstanda à les entrevoir et à les conseiller. En effet, les changemens, que nous verrons désormais s'effectuer, seront moins notre ouvrage que celui des Etrangers.

Un nouveau royaume venait de se montrer à l'Europe. L'empereur Léopold, usant du droit que s'arrogeaient alors les successeurs des Césars de créer des rois, avait érigé, sans trop y réfléchir (1), la Prusse ducale en royaume. Ce pays, qui n'était encore qu'un vaste désert, fut porté sous un seul règne à un haut degré de puissance et de prospérité. Frédéric-Guillaume, son second roi, avait mis tous ses soins à faire défricher les terres , à bâtir des villages, et à attirer un grand nombre d'émigrans, fournissant à tous de quoi s'établir et de quoi travailler. Ces frais, ces avences et la modicité de ses revenus ne l'avaient pas empêché d'économiser des sommes immenses et d'organiser une armée de plus de soixante-dix mille hommes choisis (y). Ce prince, plus politique que guerrier, ne chercha point à faire usage de ces ressources; mais elles serviront, comme on le verra, à son fils Frédéric II, à élever sa patrie au rang des puissances du premier ordre, et à poser les bases d'un système de guerre

<sup>(4)</sup> Dejà depuis près d'un sitele, la Prause est en possession de la Sjideir, mais es horires t-élle tocte premitre competér Cette puissance en un géant qui s'grandi tout à coup, et qui a besoin de prendre du corps. Dans l'étré ou sont sujonn'é hui les choese; l'Autriche n'é-t-élle pas à trembter pour la Bhéhme et la Morriel à Voi-t-élle pas à craindre en même temps que les Russes no s'amparént de la Transylvaise et d'une partie de la Dongrie?

<sup>(</sup>a) L'ordre, la discipline, l'instruction de cette armée, dont, surtout l'infanterie était excellente, étaient l'ouvrage du prince Léopold d'Anhalt qui la commandait sous le roi.

qui s'est introduit dans les autres armées avec plus ou moins d'opposition et de succès.

Il existait, dès-lors, indépendamment de l'état menacant de la Prusse, un autre motif qui nous pressait de réparer les désastres de la guerre de la Succession, et de réorganiser en toute hâte une armée nombreuse, et surtout forte par sa discipline et son moral. La Russie, qui jusqu'alors était restée en dehors du cercle de la civilisation, s'annoncait comme devant prochainement prendre une part fort active aux debats politiques et militaires de l'Europe, Des hommes les plus bruts et les plus timides, Pierre le-Grand avait fait des soldats intrépides et patiens. Ce prince, convaincu que chez un peuple ignorant et grossier, mais par cela même exempt de certains préjugés, tels qu'étaient encore les Russes à la fin du dix-septième siècle, l'exemple du Souverain est le meilleur et le plus sûr moven d'entratnement, n'avait pas dédaigné de se faire tour à tour charpentier et soldat pour inculquer à ses sujets le goût de la marine et des armes. Déjà le nom de Pultawa se trouvait inscrit dans les fastes de l'armée moscowite. Une victoire aussi décisive, contre les troupes les mieux disciplinées de l'Europe, n'étaitelle pas le présage certain de ce que feraient un jour les Russes (1)? La disposition qu'ils avaient adoptée n'étaitelle pas en même temps un avertissement et une lecon pour les autres nations? En effet, il convient de faire dater de cette bataille une combinaison nouvelle de la tactique et de la fortification , qui fût un progrès réel pour l'une

<sup>(4)</sup> Conquérir pour na par rendre; c'est en presant ce principe pour base constante de sa politique depuis Pierrelle-Grand, que la Russile a'est avancée dans la carrière des conquétes avec autant d'uniformité et presque aussi neureusement que la République Romaine.

et pour l'autre. Le Czar, écartant une routine qui depuis long-temps assujétissait les armées à rester immobiles derrière des retranchemens en ligne continue, avait couvert le front de son infanterie par sept redoutes, séparées par de grands intervalles et renfermant deux bataillons chacune. Ce fut à cette disposition, jusqu'alors inusitée, quoique également favorable à la défensive et à l'offensive , qu'il dut d'anéantir l'armée entière de l'aventureux Charles XII. Le maréchal de Saxe, inspiré par le souvenir de Pultawa, a écrit, sur l'excellence des redoutes, un chapitre que tous les écrivains ont cité et qui n'a pas peu contribué à saire abandonner les lignes continues, pour adopter l'usage plus expéditif et plus conforme à la nature de nos armes et de nos manœuvres, de ne fortifier que quelques points seulement de l'ordre de bataille : avec un tel système d'ouvrage, l'essor de la valeur n'est point comprimé, et l'on peut mieux tirer parti des localités.

Mair nous en avons dit assez des motifs qui faissient une obligation à la France de songer plus sérieusement que jamais à l'entretien et à l'amélioration de sa milice, pour examiner maintenant si les mesures qu'adopta son gouvernement répondirent à la gravité des circonstances. Et d'abord, prévenons que l'opinion que nous nous sommes formée de cette période de l'histoire de l'art, opinion qui pareitra peut-tire un peu sévère, est le résultat d'investigations aussi ardues que minutieuses dans les écrits du temps.

#### S. II.

L'altération que nous avons observée dans les institutions et dans l'esprit militaires à partir de la mort de Turenne, se trouva accompagnée de circonstances tellement



contraires à la discipline et à l'émulation, tons la minorité de Louis XV, qu'on dut craindre l'entière dissolution de l'armée. Aucun danger qui pût entrainer l'intervention d'une force militaire imposante ne menaçait l'Etat: l'habitude de l'obéissance que les Français avaient contractée .sous le règne précédent assurait la tranquillité intérieure. L'Europe entière éprouvant le besoin d'efficer les traces d'une guerre qui avait pesé sur tous les états, la paix no devait être sérieusement troublée qu'en 1740.

Avec un esprit et des qualités qui lui donnaient plus d'un trait de ressemblance avec Henri IV, le Régent eût pu restaurer la chose publique et opérer le bien de l'armére; il le pouvait d'autant mieux qu'avec des connaissances variées et des sentimens généreux, il possédait à un haut degré l'expérience de la guerre; mais, trop accessible aux séductions d'un siècle dépravé, il songra moins à mettre les circonstances à profit, qu' à jouir sans embarras et sans contrariété d'un pouvoir qu'il ne devait pas conserver. Le ton de l'égèreté et de plaisanterie qu'il sut entretenir pendant toute la durée de son administration, porta la plus funeste atteinte à la morale publique et particulière; on continus de porter des uniformes, plus brillans peut-être qu'auparavant, mais on cessa enquelque sorte d'être militaire.

Un autre genre de corruption fit sacrifice la gloire des armes et de tous les autres genres de gloire au désir exclusif de s'enrichir. Il s'agit du système de Law, de ce jeu d'une espèce nouvelle où une partie des citoyens pariait contre l'autre, et dont les pernicieux effets causèrent la ruine d'une foule de familles. On conçoit qu'en éveillant la cupidité de toutes les classes, ce système dut détourner les esprits de toutes utention au bien public, de toute vue politique et militaire, en les remplissant de

la crainte de perdre ot de l'avidité de gagner. Il se peut, sous un autre rapport, que la société ait eu à s'applaudir de cette direction des esprits. En effet, on est conduit à penser, lorsqu'on se reporte à cette époque, que l'état d'indifférence dont il s'agit, et qui eût été un mal dans tout autre ocçasion, devint un bien réel par l'effet qu'il eut d'étouffer des germes de discorde qui auraient pu reproduire les seènes sanglantes de la minorité de Louis XIV.

Quoi qu'il en soît, il est à regretter qu'une période pendant laquelle nous fames en possession de tous les moyens de perfectionnement, et d'une expérience acquise au prix de tant de sacrifices et de tant de sang, sit été perdue pour la France. Le sentiment que fait natire cette réflexion est d'autant plus pénible, que de cette époque même datent comme on l'a vu, pour la Prusse et la Russie, des essais, des progrès, et un développement de forces morales et matérielles dont nous cames ensuite à éprouver les sflêts.

Villars restait à la France; ces talens, sa longue expérience, et l'ascendant d'un nom récemment illustré par un succès qui avait sauvé la urônarchie, l'autorissient à signaler le uns et à indiquer le remède. Cette tâche était digne de lui, mals il ne la remplit pas, sans doute parce qu'il entrevit des obstacles insuranontables. Le Maréchal borna son ambition à l'houseur stérile de présider le conscil de la guerre que le Régent institus à la place du ministère, qu'il avait supprimé. Telle fut, en effet, l'inutilité de ce premier grand conseil de la guerre, que nous serjoins sans doute à ignores on existence, si quelques écrivains n'avaient trouvé l'occasion de nous en parler, à prapos de diverses ordonnances sur les exactions des gens de guerre, le gasemement, les hôpitus, et d'une decir

sion qu'il prit en 1716, pour supprimer les étapes, dont l'usage existait depuis long-temps en France, et pour lesquelles Louis XIII avait établi des règlemens en 1629 (1). Ce conseil paraît avoir existé de 1715 à 1718; mais, loin de répondre à sa destination, comme nous l'apprend d'ailleurs l'historien de l'administration de la guerre, il. laissa l'arméo telle qu'il l'avait trouvée, c'est-à-diro dépourvue d'une constitution militaire. Il faut croire , toutefois, lorsqu'on voit y sièger des hommes tels que Villars, d'Asfeld , Puységur , Saint-Hilaire , etc. , quo l'intrigue , alors si puissante et si active , n'avait eu cependant aucune influence sur le choix des membres de cette institution (2). - Un des premiers actes de l'autorité royale relatif à l'armée, au sortir de la minorité, fut la création de six compagnies do cadets (3). Cette mesure, infiniment estimable, avait pour but de tirer des provinces un grand nombre de jeunes gentilshommes, auxquels la misèro de leurs parens ne permettait de donner aucune sorte d'éducation. C'était la plus belle manière de reconnaître d'anciens services, et de récompenser une noblesse qui avait tout sacrifié au salut de la France et de la dynastie

(a) La suppression des étipes ne fut pa de longue durée; elle est likes noture l'avia du marchial de Villar, « nes na villaron de l'appressigur, qui ne les approussipurs. Il ne fallut que l'expérience d'une seule cannegae pour démontrer de nouveau la nécessité de cet uage. Le printer Eugene se plaignatt avec rasions de ce que les étapes u calitation point en Allemagos, en observant que le transition timozium, entralant des maneres préparatiories, les mouveaunes des troupes défient consus long-temps avant qu'elles ne se miseent en marche. (Vicé de Villars per Auquell), toue 11, pags 363.

<sup>(3)</sup> Voyez Journal de Villars; — Daniel et l'Histoire de l'administration de la guerre, tome III.

<sup>(3)</sup> Jonrnal de Villars, page 261

anr la fin du règne de Louis XIV. La conséquence ordinaire de l'admission au corps des cadets, était un emploi de sons-licutenant d'infanterie. Il n'y avait qu'un pas de cette institution à l'école militaire, l'aquelle fut, en effet, fondée peu de temps après, sous le ministère de M, d'Argenson.

Une autre mesure non moins remarquable fut l'établissement de milices régulières et permanentes (1).

Jusqu'alors, les armées s'étaient recrutées par les enrôlemens volontaires, que l'on encourageait au moyen do primes en argent, et par des levées éventuelles proportionnées aux besoins du moment. Louis XIV, se voyant assailli de toutes paris en 1688, avait, le promier, donné l'exemple de ces levées éventuelles, qu'il ne faut pas confondre avec l'insignifiant et ridicule arrière-ban. Gelle qu'il ellectua dans cette occasion, produisit trente régimens d'un bataillen de cinq cents homnes chacun, quifurent répartis dans les différentes places de la frontière. A cet effet, chaque village avait fourni unou deux homnes armés et équipés. Ces premiers miliciens furent licenciés, à la paix de Riswick, et la plupart incorporés dans les troupes de ligne.

On eut encore recours au nieme moyen eu 1701 s'et cotte seconde levée fournit trente-quatre mille hommes de milice, que les Communes durent entretenir jusqu'au traité d'Utrecht, époque de leur licenciement.

Les ordonnances de Louis XV qui établissent les milices en permanence ont un caractèré de gravité et do sévérité qui contraste avec l'époque. Elles interdisent les

<sup>(1)</sup> Ordonnances des 25 février, 23 mars et 30 mai de l'année 1726.

engigemens volontaires et les reuplacemens (1) ; elles fixent à quatre ans la durée du service, et font peser les levées sur les hommes non mariés de seize à quarante ans, et subsidisirement sur les hommes mariés ; elles prexerivent de procéder par la voie du sort. C'était un premier pas pour arriver à un mode de rectrutement national universel; c'eût été une véritable conscription, sans les exemptions et les privilèges (2). On incorporait au besoin les milices dans les régimens de lirgue.

Chaque régiment de milice eut une compagnie de grenaliser en 1744; mais dès l'année suivante, les grenadiers miliciens furent réunis en sept régimens qui prirent le nom de grenadiers royaux ou do grenadiers de France. Leur service ne différait pas de celui des trouges de lighe. Les grenadiers royaux, après avoir été au nombre de onze régimens en 1775, et de treize en 1778, ont été supprimés à la révolution.

Cette période présente trop peu de changemens dans l'état de la milice pour qu'il soit besoin d'y consacrer un paragraphe particulier, et il suffit de noter, avec co que nous venons de dire, les mutations et innovations suivantes.

On comptait quatre régimens de hussards, ayant chacun un colonel en premier, un colonel en second et quatre escadrons. C'étaient Berschini, Linden, Turpin et Pollerski.

Les troupes légères, ou plus correctement, les corps francs, commençaient à se multiplier. Les Grassins, les

<sup>(1)</sup> C'était sans doute pour ne pas nuire au recrutement des troupes de ligne.

<sup>(2)</sup> Ces priviléges étaient fort étendus; non-seulement la classe noble était exemple, mais quiconque portait la livrée l'était aussi, etc.

La Morlières, dont les noms se refrouvent à chaque instant dans l'histoire des campages du maréchal de Saxe, étaient des corps irréguliers d'infanterie légère qui portaient les noms de ceux qui les commandaient ou qui les avaient organisés.

Le maréchal de Saxe parle de commandans ou chefa de bataillon; il so peut que le grade et le titre en aient existé momentanément de son temps; mais aucun document officiel, à notre connaissance, n'en fait remonter l'origine au-delà des premières campagnes de la révolution.

La France entretenait les mêmes espèces de troupes que sur la fin du règne de Louis XIV, mais en plus petit nombre (du moins jusqu'en 1740). On y retrouvait les mêmes usages, les mêmes formations, le même régime administratif et tactique, et malheureusement un plus grand nombre d'abus et de vices. Le jeu, le luxe de la table et des équipages, avaient surtout fait des progrès effrayans. On s'était comme donné le mot pour ne rien faire ou pour tuer le temps par des occupations frivoles. Les hauts emplois étant le partage exclusif des familles privilégiées, il en résultait que souvent les colonels ne possédaient aucune des qualités qui constituent les bons chess de corps. La plupart étaient jeunes, dissipés, amis du plaisir et ennemis des fatigues de l'esprit et du corps, sans lesquelles un militaire ne peut espérer de s'élever au-dessus de la médiocrité. Leur courte présence au régiment était marquée par des fêtes et des amusemens de toute espèce; et non par des exercices qui les eussent instruits. Ils voyaient rarement leur troupe sous les armes, dans la crainte de montrer leur infériorité dans un art qu'ils auraient dû pouvoir enseigner. Les officiers ne connaissant d'autre voie à l'avancement que la protection de leur

- Garak

jeune colonel, flattzient ses goûts, applaudissaient à ses caprices, et dissimulaient le mal s'ils en avaient connsiss sance. Les uns s'introduissient dans ses bonnes grâces en prenant part à ses plaisirs; eu assistant à toutes ses parties; les autres, plus raffinés, en poussant la complaisance jusqu'au point de paraître moins au fait du métier qu'ils ne l'étaient réellement, aîn de ménager son amourpropre en rendant son inexpérience moins apparente. Les choses allaient au plus mal, parce qu'il y avait plus d'avantage à foire sa cour qu's faire son devoir (1).

Il suffit de ce que nous venons de dire, pour montrer à quel point de dépérissement était parvenu notre état militaire, au moment où Louis XV commenca à régner

par lui-même.

Le premier remède que l'on crut devoir opposer à tant d'inconvéniens, fut l'établissement de camps d'exercice, On espérait que l'émalation natirait du contact des corps, entre eux, et qu'en éloignant le soldat et l'officier d'une garmison où ils n'avaient que trop d'occasions de se livrer aux débordemens d'une vie licencieuse, on les rappellersit à des habitudes plus militaires. L'on s'attendait aussir qu'en retracant l'image de la guerre aux yeux des Cénéraux et des chefs de corps, ils apprendraient à remplir avec succès des fonctions dont la plupart ignoraient la nature et l'étendue. L'usage de réunir ausi jet troupes pour leur, faire exécuter de grandes manœuvres, était alors en grande estime chec les Prussiens: nous leur em avions donné l'exemple en 1699 (s).

On en revint donc aux camps d'exercice comme à un re-

<sup>(1)</sup> Quand, dans un étal, a dit Montesquieu, il y a plus d'avantage à faire sa cour qu'à faire son devoir, tout est perdu.

(2) Vovez le S. I de la lecon précédente.

mède qui derait déraciner le mel. Ce n'est pas que cette meaure, que paratt avoir conseiliée le maréchal de Villars, n'eût été ellicace dans d'autres circonstances, mois, sous un ministère timide et disposé à tout sacrifier au maintien de la paix, elle ne pouvait que d'extenir illusoire (1). Les campa que l'on forma sur la Meuse, la Mosello et la Sarre en 1727, ne furcat à la lettre que des campa de plaisance qu', loin de rivaliser de gele pour l'amélioration de la discipline et l'instruction des troupes, les officiers généraux et les chefs de corps ne firent, assaut que de luxe et de dépenses (2).

#### ¢. III.

Le mal que nous venons de signaler avait atteint toute son intensité, lorsque le comte Maurice de Saxe (3) vint à offrir à la France ses talens et son épée.

Etranger parmi nous , philosophe et observateur profond, le comte de Saxe nous vit lest que mous étions; car on a remarqué do tout temps que les Etrangers sont meilleurs juges des mœurs d'une nation, que ceux qui sont nés dans son sein. Une vive curiosité les porte à tout voir, à à tout étudier; et leurs observations sont d'autant plus délicates et d'autant plus vraies , qu'ils les font pour la première fois. L'habitude de voir les mêmes objets fas-

<sup>(</sup>c) La maxime qui vent que l'on se tienue préparé à la guerre , pour conserver la paix, n'entra junais dans l'e-prit du cardinal de-Fleury; et tout annonce, an contraire, que ce ministre, honnée homme d'illeurs, ne se serait pas volontairement determiné à donner une constitution forte à l'armée, dans la crainte de porter ombragé aux états voisins.

<sup>(</sup>a) Voyez le Journal déjà cité du maréchal de Villars.

<sup>(3)</sup> En 1722.

cine nos yeux et finit ordinairement par nous induire en erreur. On l'a dit souvent, et nous le répéterons; nul n'est bon juge dans sa proper caise, et s'il sagit de prononcer sur le pays qui nous à us naître, l'orgueil national intervient aussitôt dans nos décisions. Cete explique pourquoi Polyhe a mieux readu compto des institutions militaires des Romains que les Romains eux-mêmes; et pourquoi, tout récemment, M. Chaeles Dupin a surpassé les Anglais, de leur propre aven, dans son savant ouvrage, sur les Forces militaires et commerciales de la Grande-Betagne. Ce n'est pas hu qu'itopen d'Athènes ou de Corinthe, mais à un jeune Seythe, que le judicieux abbé Barthelemy confie le soin de nous retracer les usages et les mœurs de la Grèce.

Indépendamment de sa qualité d'étranger, le comte de Saxe possédait, comme écrivain philosophe, et comme Général, tous les autres titres nécessaires pour bien obserrer nos institutions. Aussi l'examen qu'il en a fait, et dont nous allons transcrire un fragment, porte-t-il.tout le caracitre de l'exacte et triste yérité.

c Toutes les armées, dit-il (1), que lé Roi a envoyées en Bohème, en Westphalie et en Bavière, y sont passe ses très bien équipées, très-belles et complètes e elles sont revenues, ruinées, épuisées, et y ont perdu une quantité prodigieuse d'officiers et de soldats nous n'y a vons cependant point eu d'affaire générale, et la seulo qui a été un peu considérable a été heureuse pour nous; con est qu'en détail que nous avons vu fondre nos armées. En effet, la plus grande partiée des éduchemess entroyée à la guerre, des posics détachés, des escortes

<sup>(1)</sup> Traité des légions, page 6 et suivantes.

« .ou surpris par l'indiscipline du soldat ou la négligence de l'officier. Il est a nattre qu'on ait vu marcher une e escorte en bon ordre. Les soldats, occupés continuellee ment à piller, ou seulement à se soustraire à la vue de e leur commandant, ont l'habitude de s'en éloigner dès « le commencement de la marche, et à peine se trouvet-il un officier qui v fasse attention. S'il veut les conte-« nir, le soldat accoutumé a l'insolence, à la désobéissance e et à l'impunité, n'en fait ni plus, ni moins, et s'évade « dès le premier moment; aussi, ne voit-on pas un offi-« cier à qui cela arrive , qui n'avoue lui-même qu'il n'a e pas pu contenir sa troupe. Réponse absurde et ridi cule, dont les suites doivent être infailliblement funcstes c à l'état! Il en est de même des partis, des postes, des « gardes et détachemens , ou le soldat s'en éloigne, ou « s'il reste à la troupe, c'est pour marcher en mauvais ordre, s'arrêter à tout moment, parler quand il faut « se taire , et murmurer quand il faut obeir. L'ennemi e paratt-il, il ne connatt ni n'entend plus rien; il ne sait « ni se former, ni se défendre, ce n'est que confusion : e et si par hasard il se fait quelque commandement. e chose assez rare, vous parlez à des sourds, à des im-« mobiles, peu accoutumés aux exercices militaires, à

« battus, et cela, parce que le soldat n'est pas accou-« tumé au commandement, et que le châtiment n'est ja-« mais assez prompt parmi nous; mais surtout parce que « la plupart des officiers ne savent ni commander , ni se a faire obéir, et que ceux qui le savent n'osent souvent e le faire, de crainte de s'attirer la haine de leurs camarades qui croient que la punition fait déserter le

« l'obéissance et au respect qu'ils doivent à leurs officiers. « Ils lachent leur feu en l'air, et sont nécessairement

II.

soldat (1), ou d'être blâmés de leurs colonels qui ne connaissent pas les conséquences de la discipline, et n'en ont pour l'ordinaire aucune idée, parce qu'on ne e peut s'informer au juste que sur ce que l'on voit, et que tout ce qu'ils voient n'est pas propre à le leur donner. Les hommes ne peuvent juger sainement des choses que par comparaison (2). Quiconque n'a point vu ou servi avec les Prussiens, ignore jusqu'à quel e point va leur exactitude et leur discipline, et n'en peut connaître tous les avantages. Tout le monde a bien vu a à la bataille de Dettingue (3), les troupes ennemies manœuvrer avec un ordre surprenant, quoiqu'elles ne « fussent pas aguerries ; mais peu de gens ont observé que cette fermeté avec laquelle elles se sont conduites, e était l'effet de leur discipline, parce que peu de gens e parmi nous en connaissent la valeur intrinsèque. Nous avons encore vu la maraude et l'hôpital qui en est la « suite infaillible, consumer journellement nos armées; nous n'avons pas fait une seule marche en Bohême qui « ne nous ait coûté beaucoup de soldats , pris ou tués par « les ennemis ou les paysans, lorsqu'ils se sont écartés o pour piller. On ne saurait faire comprendre à la plua part des officiers l'ordre dans lequel doit marcher une s troupe; ils n'en ont aucune idée, parce qu'effective-« ment ils ne l'ont jamais vu en France; peu se donnent

<sup>(1)</sup> Il faut se rappeler que les compagnies étaient au compte des capitaines.

<sup>(2)</sup> C'est encore une des raisons qui donnent l'avantage aux étrangers dans l'examen des mœurs d'une nation.

<sup>(3)</sup> En 1749, une ardeur imprudente jointe au défant de discipline nous fit perdre dans cette journée le fruit des plus sages dispositions. (Voyez le Précis du siècle de Louis XV, tome s, page 215.)

e la peine de reiller, et îl y en ê, à qui des soldats qu'ils voulsient faire rentrer dans la colonne répondiaent des pardes injurieuses, qu'ils n'auraient peut-être pas osé dire à leurs camarades; d'autres, loin de punir euxmémes leurs soldats, prennent leur parit contre des collèciers supérieurs, en présence et à la tête de leurs troupes; ou en a vu même demander raison, l'épée à la main, à des officiers-majors, ou à leurs camarades qui avaient puni leurs soldats qui s'étaient trouvés en faute. Cela est certainement copablé de découragre les

« plus zélés pour leur métier, d'autant plus qu'ils ne so

voient soutenus et secondés de personne. Ouoique maréchal et généralissime, le comte de Saxe n'était pas encore assez autorisé pour opérer des réformes qui eassent demandé le sacrifice d'une foule d'intérêts particuliers. D'ailleurs, les abus dataient de trop loin et ils étaient en trop grand nombre, pour qu'il fut possible, même au roi, de les extirper immédialement. Il ne faut donc pas s'étonner si les conseils du maréchal restèrent sans effet. Cependant; sans adopter toutes ses vues pour remédier au mal, le ministère eut pu, en s'en rapprochant plus ou moins, faire revivre la discipline dans nos rangs et rappeler dans le régime administratif des corps plus de méthode et plus d'ordre. Mais, éblouis par l'éclat des victoires que nous valurent les talens de cet illustre étranger (1), nous crames devoir ajourner tout changement, toute amélioration à notre état militaire. La seule innovation remarquable dont il soit l'auteur et qu'il eut la satisfaction de voir introduite dans notre armée, est le pas em-

and the same

<sup>(1)</sup> Il régnait au sein de l'armée ennemie, composée de nations différentes, une divergence d'intérêts qui devint une sorte de compensation au pen de discipline de nos troupes.

boîté et cadencé. Voici la manière dont il s'en exprime lui-même (1):

lui-même (1);

\* Le moyen de remédier à tous ces inconvéniens (flottement, rupture, confusion) est cependant bien simple, puisque la nature nous le diete, ke dirai-ju ce
grand mot en quoi consiste toul le seéret de l'art? faites
marcher en cadence: c'est pour cela que l'on bat la
caisse es que les marches sont instituées. Avec cela vous
pourrez à volonié marcher vite ou lentement, sens que

a la queue traine. Tous vos soldats iront du même pied; a les quaris de conversion se feront ensemble avec célé-

rité et grâce; les jambes de vos soldats ne se brouille ront pas, vous ne serez pas obligé d'arrêter à chaque
 conversion pour faire repartir du même pied; vos sol-

a dats ne se fatigueront pas le quart de ce qu'ils se fatiguent à présent. Ceci va parattre encore extraordinaire :

a il n'y a personne qui n'ait vu danser des gens pendant toute une nuit en faisant des sauts et des hauts-le-corps continuels. Que l'on prenne un homme, qu'on le fasse

danser pendant un quart-d'houre sculement sans musique, et que l'on voie s'il y résistera : cela prouve que

e les tons ont une secrète puissance sur nous, qu'ils disposent nos organes aux exercices du corps, et les sou-

a lagent dans cet exercice.

Le maréchal revient encore sur ce sujet à propos de ses observations sur la colonne de Folard, qui lui semble lonrde et difficile à mouvoir (2):

« L'on ne saurait, dit-il, faire charger un bataillon à quatre de hauteur seulement, que l'on ne tombe dans

<sup>(1)</sup> Réveries, tome 1, page 33. — Voyez aussi l'Ar1 de la Guerre du marquis de Quincy, tome 1, page 6 et suivantes.

<sup>(1)</sup> Page 13t.

« les inconvéniens dont jo viens de parier; à moins que e l'on se marche comme des fourmis, on arrivera toujours sur l'enneui à range ouverts. Quel déduténorme ! a c'est là la source de la tirerie, parce que pour charger e autrement if faut marcher vite et ensemble, et qu'on e ne le peut, parce qu'on ne peut marcher sur dix-huit a pouces (d'espace pour chaque soldat) sans le tact.

« Il est impossible aussi que les Romains et les Macé-« doniens sient pu marcher sans le tach ou la cadence, a parce qu'ils étaient sur un ordre serré et profond. Tout « le monde a parlé de cet ordre, personne n'en a, ce me « semble, pénétré le secret. »

Il n'y a rien d'exagéré dans la puissance qu'il attribue au tact et à la cadence; car c'est par là, et par là exclusivement, que les homes peuvent occuper des espaces minima dans le rang et dans la file, et qu'une troupe peut espérer de conserver la forme primitive de son esdonance en marchant. Le retour à cet ussge, oublié à une époque où l'infanterie, avilie et méprisée, avait cessé de régler la marche des armées et d'en être l'élément principal, est, sans contrédit, le plus grand progrès qu'ait fait la tactique depuis un siècle (1).

<sup>(</sup>i) Il en nerie par un passage de Thury dide rapporté précédemment (a' lecon, 2 l'1) que les corées marchiant no ardese. The Live attribut le naten ausge ana légions romaires lorsajé! idi qu'elles aulient, a' la fategre, l'éclor, et d'apor peré. Mis quels étaint le mêcunisme, la menare et la viteuse do pas militaire des Anciens? Volla ce que nous ignorona. Toutes les conjectures qu'il est permis d'albità et ca nije te rédientes l'épenare, forsajén de troi constamment, hister au moins trois pieda d'homné a hoemne dans le rang et dans la file, qu'il na éprouviens pas anisait que les modernes la necessité d'emboitre ripoureuement le pas, ou que les moyens d'y parvaril leu diente échappés.

Comme nous reviendeons sur les opinions et les systemes du maréchal de Saxe, dans une leçon consacréo tout entière aux écrivains militaires, nous allons passer immédiatement à l'examen des formations existantes de son temps, puis après à une courte analyse de ses batailles.

L'organisation administrative et tactique de la cavalerie ne différait en rien de ce qu'elle avait été sur la fin du règne de Louis XIV. Le plastron ou demi-cuiresse était sa seulo arme défensive : les dragons et les hussards n'en faissient point usage. On persistait à faire exécuter des feux à la cavalerie. Déjà cependant le roi de Prusse et le prince Léopold de Dessau (1) avaient entrevu les propriétés caractéristiques de cette arme, et posé les bases de sa nouvelle tactique. La guerre de Silésie ayant montré combien los feux de la cavalerie étaient de peu d'effet comparativement à ceux d'une infanterie bien dressée, les Prussiens avaient enfin pris la résolution de renoncer à ce genre de combat, pour porter tous leurs soins vers lo perfectionnement de l'action de choc et de l'escrime à cheval. Leurs essais eurent les résultats les plus satisfaisans; mais nous no les adoptâmes que dans le cours de la guerro de Sept-Ans.

Les bataillons en usage du temps du maréchal de Saxe étaient de six à sept cents hommes, divisés en seize parties ou sections. On se formait encoré sur quatre de profondeur; mais comme on attachait une grande importance à conserver un nombre constant de files, l'ordonnance so trouvait toujours réduite à trois rangs à la suite de la première allaire ut peu sérieus. Ceci fournit une nouvelle occasion de remarquer que plus d'une fois les cir-

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité déjà cité du comte de Bismark.

constances ont nécossité des changemens momentanés. que l'expérience et la réflexion ont ensuite adoptés comme des perfectionnemens.

Une compagnie de grenadiers sur la droito, et un piquet d'élite sur la gauche, encadraient le bataillon. On éprouvait le besoin de renforcer les flancs devenus de plus en plus faibles, à mesure que l'ordonnance s'était amincie. Les Anciens avaient moins que nous à redouter pour cette partie de l'ordre do bataille; mais leurs formations no satisfaisaient pas autant que les nôtres, au principe qui exige quo tous les combattans puissent être mis simultapément et concurremment en action.

Le maréchal a émis sur l'organisation, l'armement et l'habillement des troupes, des opinions qui, sans avoir. été adoptées, ont eu cependant une instrence réelle sur les changemens qui s'opérèrent après lui. Il propose implicitement de réduire le nombre des subdivisions du bataillon, de créer des troupes légères, et de renoncer à l'habillement incommode et dispendieux que l'on donnait alors au soldat, pour en adopter un autre plus économique, plus militaire, et moins génant ; il a le premier conseillé l'usage également propre, sain et commode, de couper les cheveux. Toutes ces améliorations se sont effectuées peu à peu. Sa légion renserme tous les élémens de la division, et n'en diffère que par le nombre. Il insiste principalement sur l'infanterie légère : « J'espère , dit-il, que los armés à la légère serviront à les ménager « un peu (les grenadiers ); car, aujourd'hui, un officier

- « général ne peut faire un pas s'il n'a une escorte, ni une
- « promenade où l'on ne sasse marcher inutilement des « grenadiers. »
- Remarquons que les Prussiens, et, en général, les Allemands, se montrèrent plus empressés que nous de ré-

pondre aux vues du maréchal. C'élait une conséquence de leur marche ascendante et de notre état stationnaire. Des l'ouverture de la guerre de Sept-Ans, les llanovriens eurent des chasseurs à pied et à cheval, qui sont devenus lo prototype de cette foule de troupes légères qui ont ensuite couvert l'Europe. Le maréchat voulait que l'on en revint à la reino des armes (1); les piques u ont point reparu; mais la lance est redevenue l'arme par excellence de la eavaleir.

de la cavalerie.

Le marcénal avait observé que les régimens qui portaient des noms de province ou des numéros, étaient, en général, animés d'un meilleur esprit que les régimens qui recevaient leur nons de celui du colonel. « Et u fait, ditai I, les actions des premiers peuvent moins s'oublier que celles des seconds, dont les nons changent à chaque instant. Outro cela, il est dans le cœur de l'houme de se moins intéresses aux choses qui regardent son sematable, qu'à celles qui lui sont personnelle. La répartation d'un corps devient personnelle dès que l'on so fait un homeur d'y être. Or, ect honneur ext bien plus facile à faire natire dans un corps qui porte son nom avec lui, que dans un qui porte celui de son colonel, « qu'en général on n'aime pas. »

Il y avait autant do modes différens d'exercice que, de régimens. Le ministre de la guerre, embarrasé de faire un choix au milieu de la multiplicité des théories et dos systèmes, prit l'avis du maréchal de Saxe, qui se décida

<sup>(1)</sup> Il propose d'armer de piques les troisième et quarième ranga, et de donner des basionnetse à manche de bois à l'infanterie l'ègère. Ce retour à une arme abandonnée depuis un demi-siècle avait principalement pour but d'empécher la lirerie, contre laquelle le maréchal saint toute les occasions de s'élèver.

pour l'exercice prussien. Ou voit, par sa réponse à M. d'Argenson, combien l'instruction élémentaire des troupes lui parsissait une affaire sériense et délicate.

Co n'est pas une pelite chose que le choix de l'exerccice, dit-il; on y a travaillé en Prusse pendant l'espace
de quarante années avec une application sans relâche,

et le règne de deux rois, dont la plus grande attention

« s'est portée sur la partie du militaire, y a été employé « avec l'aido de leurs généraux qu'aucun objet de for-

tune ou de plaisir ne distrait des fonctions dont ils sont c chargés.

Geux de nos lecteurs qui désireraient des détails sur la tactique élémentaire de ce lemps-lè les trouverent dans les Etudes militaires de Botée (1), et dans l'ouvrage de l'ingénieur Bardet de Villeneuve (a).

Les exercices étient compliqués d'une foule de mouvemens et de temps inutiles. On regardait toujours le salut de l'espation, et d'ivers autres tours de force dans le maniement d'armes, comme des choses d'une haute importance. L'exercice se faisait à rangs ouverts. On ne commença à manœuver et à marcher à rangs serrés que peu de temps avant la mort du maréchal de Saxe. Ce perfectiongement fait une des premières conséquences de l'invention du pas embotté.

On n'ayait point renoncé aux feux successifs par rang; mais on donnait la préférence aux feux de peloton, récomment inventés par les Prussiens, et qui s'oxicutaient les deux premiers rangs étant genou à terre. On faisait ces feux de pied ferme et en marchant en àvant ou en

<sup>(1)</sup> Paris, 1731.

<sup>(2)</sup> La Haye, 1740. — Voyez, pour l'artillerie, l'Art militaire de Quincy, La Haye, 1745.

retraite. Dans ce dernier cas, les pelotons qui tiraient so portaient à cinq pas en dehors de la ligne, le batoillon s'avançait lentement pour leur donner le temps, de reprendre leur place. Quelquiefois, on se contentait de faire courbre les second rang, a ut leu de lui ordonner le mouvement de genou à terre. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer les nombreux inconvéniens de ces différens feux.

Les théorieiens s'obstinuient encore à recommander les formations en croix et en rond, comme d'excellentes dispositions contre la cavalerie.

Nous venous de citer M. d'Argenson: ce ministre, dont la gestion fut toute patemelle, institus les écoles militaires, réglu un mode de recrutement plus juste et moins onéreux pour les familles; et, en adoptant l'opinion que nous venous de voir éneutre le maréchal de Saxe; il fit pardiciper l'armée française aux premiers progrès tactiques dus au génie du roi de Prusse. Ce même ministre crès le casernement, et organisa les hépitaux militaires permanens; enfin, il changea le système des vivres, et améliors le service de l'habillement.

Un autre secrétaire d'état au département de la guerre, le due de Choineut, aussi recommandable par ses talens que par as probité, établit la constitution de l'armée sur de nouvelles bases; il fit ce que n'avaient su faire Letellier. Louvois et tous les ministres précédens: il arracha aux capitaines d'infanterie et de cavalerie l'entrelien et l'administration des compagnies il crés des quarsiers-maûtres, régularisa la comptabilité et la tenue des coisses militaires.

Sans cette dernière mesure, il devenait impossible de perfectionner la cavalerie, car les capitaines propriétaires ne se fussent jamais prétés de bonne grâce à la pratique des nouvelles manœuvres dont la conséquence inévitable était d'augmenter la consommation des che-

Le duc de Choiseul extirpa l'incroyable abus des passevolans ou soldats imaginaires, que l'on supposait pour cacamoter la solde, et qu'on tuair régulièrement à chaque bataille, pour les faire bientôt revivre sous de nouveaux noms; il donna une part au mérite dans l'avancement, qui ne s'accordait qu'aux priviléges ou à l'ancienneté, augmeuta la solde pour le temps de guerre, et régla dos pensions de retraite pour les soldats émérites (1). Mais il est temps de nous arrêter, car déjà nous avons dépassé la limite assignée à cette période.

# S. IV.

Le maréchal de Saxe a livré les batailles de Fontenoi, de Rocoux et de Lauffeld.

La première (11 mai 7,45), où se trouvaient le roi et le dauphin, se donna à l'occasion du siège de Touriny. Les alliés, pour sauver cette place, firent avancer une armée d'envison cinquante-cinq mille hommes, Anglais, Hollandais. Hanovriens et Autrichiens (2). A leur approche, le maréchal choisit un champ de batsille à la bauteur de Fontenoi, appuyant son centre à ce village, su gauche au hois de Barri, et sa droite à Antoin, non loin de l'Escaut. Ce hois, ces villages étaient garnis de canon. Plusieurs redoutes avaient été construites entre Antoin et

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de l'Administration de la Guerre, déjà citée.

<sup>(</sup>a) L'ennemi avait einquante et un bataillons et quatre-vingt-dix escadrons; les Français, soixante-sept bataillons et cent-vingt-neuf etcadrons.

Fontenoi, et sur la lisière du bois de Barri. Quelque honnes que pussent être ces dispositions, elles aunon-caient le dessein de renoncer à l'offensive, ce qui est toujours une circonatance facheuse, surtout lorsqu'on est numériquement le plus fort (t).

Les Anglais attaquèrent trois fois Fontenoi, et les Hollandais se présentèrent à deux reprises devant Antoin.

Tous leurs efforts furent vains.

Le duc de Cumberland prit alors una résolution qui pouvait décider du succès de la journée. Il ordonna au général-major logolsby d'artiere dans le bois de Barri, de pénétrer jusqu'à la redoute de ce bois vis-à-vis Fontenoi, et de l'emporter. Ingolsby marcho avec les meilleures troupes pour exécuter cet ordre. Il trouve dans le bois un détachement de troupes légères, et s'imagine étre tombé au milieu d'un corps considérable. Il retourne qui près du duc de Cumberland et demande du canon. Lo temps se perdait. Le prince, au désespoir d'une méprise qui dérangeait toutes ses mesures, se détermine à passer entre la redoute et Foutenoi.

C'est alors qu'un instinct machinal forma cette fameuse colonne qui faillit entraîner toute l'armée française. Elle s'avança précédée de six canons, et flanquée de six autres qui répondaient à l'artillerie des redoutes et de Fontenoï. Les Auglais marchaient à pas lents comme à l'exercice, faisant des seux de pelotor ou de division contre tout ce qui se présentait. « On voyait les majors, dit

<sup>(1)</sup> Les Français n'emenérent que quarante-cinq mille hommes sur le thétire de l'action pusis, comme le dit Voltaire, le roi laisse dersett Gurnay, (ce qui centes néstai riem mois aque judiceux), dits buit mille hommes, qui étaient postès en chelle jusqu'au champ de basille, six mille pour garder les ponts sur l'Escaut et les communications.

Voltaire, appuyer leurs cannes sur les susils des soldats pour les faire tirer bas et droit. Ils dépassèrent Fontenoi et la redoute.

On oppose successivement infanterie et cavalerie à cette terrible masse; mais nos charges sont morcelée, intempetives, sans ordre, sans ensemble et par conséquent sans effet. La colonne gagne du terrain, nos troupes rétrogradent. Le marchal l'un-même croit tout perdu, et envoie prièr le roi de se retirer. On manquait de munitions dans Fontenoï, et l'ordre d'abandonner Antoin était déjà donné.

Cependant le duc de Richelieu, qui a reconnu l'ennemi de près, ouvre un avis altulaire. Il propose de diriger quatre canons sur le front de la colonne, tandis que la maison du roi qui n'a point, encore chargé, l'entourera de tous côtés. Il faut tomber sur elle cu fourrageurs, a'écrie-t-on comme aux beaux jours de la chevaleirie, et de suite, l'on s'élance avec plus de courage que de méthode au milleu des pisionnettes anglaises.

La colonne, assaillie de toutes paris, est ouverte en moins de dix minutes. C'était le seul obstacle à la victoire. Les Anglais, contraints de se retirer, effectiverni deur retroite avec caline, sans tumulte et sans confusion. Ils avaient perdu neuf mille hommes, et les Français trois mille cinq cents.

Cette bataille comporte quelques réflexions : et d'abord, puisqu'on avait tant fait que de se retrancher, il fallait élever au moins une redoute de plus entre Fontonoi et le bois de Barri. Cetto négligence cht été peu de chose, si l'on avait su maneuvren, et que l'on est placé de fortes masses en arrière de cet intervalle; mais, a defaut de cette précaution, en devait s'attendre à ce qui afrira. On avait omis de disposer une réserve d'infantarie pour soutenir ou reprendre la redoute du bois de Barri. Cependant, la perte de cet ouvrage pouvait entratore la ruine de l'armée, en dounant à l'ennemi la facilité de prolonger son mouvement offensif sur notre aile gauthe, et de nous acculer à l'Escutt et sous Tournay. Il né fallut rien moins que l'Ibréattion du géuéral-unajor Ingolsby pour nous épargaer ce malheur.

Les disciples de Folard, les parisans de l'ordre profond, ont vu dans la colonne de Fontenoi un argument, en fareur de leur système. Ils ont eu tort : avec plus de réflexion, ou moins d'aveuglement, ils se sersient gardés de citer cet exemple, puisque quatre canons et un peu d'ensemble dans les charges de la cavalerie, suffirent pour ouvrie et disperser cette colonne.

La victoire fut le prix de la valeur et de la sagacité des officiers français, qui manquent rerement de se créeç des reisources au milieu du danger. On commit de noubreuses fautes de détail pendant tout le cours de l'action, mais clles furent indépendantes de la volonié de général, qui, malade et jucapable de rester long-temps à cheval, se faisait poster en litière partout où les affaires pressaient.

L'artillerio et la maison du roi gognèreut la bataille au moment ot tout paraissait désespéré; ce dut être une preuve neuvelle de l'influence du canon et des réserves. Il ne se passa rien d'ailleurs qui annonce une tectique différente de celle de la guerre de la buccession. L'ennemi s'yant échoué contre Antion et Fontenoi, essay de orepéter la manœuvre de llochstaedt : s'il ne réussit pas, c'est que le roi, par sà présence, soullat le courage de nes troupes, et leur fit montrer plur de ténacité dans ecte occasion que dans la première. La colonne, ou , pour mieux dire,

le coin des Anglais, n'indique point un progrès dans l'art des évolutions, puisqu'elle fut l'œuvre du hasard et des circonstances locales.

On s'était proposé de prendre l'ournay, et Tournay fut pris car au lieu de poursuirre l'ennemi à autrance pour le mettre hors d'état de reparatre; on lui fit un pont d'or. On se borna à reprendre les travaux du siège, qui ne dura pas su-delà de doute jours. Ainsi, les conceptions ne sont ai plus hardies, ni plus étondues qu'elles ne l'avaient été depuis la mort de l'arenne. On fait consister la science à s'emparer d'une place on à la sauver l

Batrille de Rocoux (11 octobre a 746). Ce ne fot que sur la fin de la campage sujvante, et après que les alliés curent completément réparé l'échec de « Kontenoi, que les Français rongèrent à livrer une seconde bataille. On venaît de prendre Nainur : le maréchal de Saxe, qui avait protégé le siège de cetto place avec une armée de cent mille hommes, s'étendait de Bruxelles à Saint-Tron et à Tongress-L'ennemi, auquel s'était joint le prince Charles sur la rive droite de la Meuse, passa cette rivière à Liége et vinis s'établir entre cette ville et Maëstricht, la ganche à Waroux, le centre à Rocoux, et la droite vers le fort Saint-Pierre. Le Jaar séparait les deux armées.

Tous nos efforts auraient dû se porter sur Waroux, pour tourner la gauche du prince Charles, qui n'avait, entre la Meuse et le Jaar, d'autre retraite que le mont Saint-Pierre. Au lieu de ce mouvement simple et facile, nous avançames sur dix colonnes que précédaient des travailleurs, charges d'aurrir les routes, nous perdimes du temps et nous attaquêmes de front. La bataille ne commença qu'à trois heures du soir, et se termina par la prisè de Rocoux, où douze bataillons anglais et hanorriens combattirent avec le plus grand, courage. L'ennemi cut

le temps de repasser la Meuse. Avec une supériorité de soixante-six bataillons contre un enneui qui avait un fleuve à dos, cette journée n'eut aueun résultat; nous repriuces le lendemain les positions que nous occupions la veille.

Il semble qu'on se fut entondu avec l'ennemi pour un livrer qu'une sculebataille dans chaque campagne, ou bien encore que l'épuisement où se trouvaient les deux partis à la suite d'une grande action, empêchât le vainqueur ef le vaincu de tenter de nouveau le sort des combats.

La bataille d'usage ac donné que champs de Laulfeld dans la campagne de 1747. Si l'on n'était prévenu que des mouvemens, qui compromirent pendant plusieurs joins les corps de MM. de Clermont et d'Estrées avaient été le prédude de cette journée, on serait lenté de croire qu'en se séparant à Rocoux, les doux armées s'étaient donné rendez-vous pour la campagne prochaine, sur l'autre rive du Jane et sous les mors de Maétricht (1):

Comme on voulait faire lo siégo de cette place, on se décida de bonne heure à la bataille. Ce fut le 2 juillet que les armées se trouvèrent en présence.

L'ennemi s'étendait do la chauseé de Tongres aux sources du Demer, appuyant sa droite aux villages de Groot et Klein-Spauwen, et couvrant son front per Lauffeld. La nature et l'art avaient pourvu à la défense de co village : les alliés y placèrent cinquante houches à feu et dix mille fantessins d'élite.

La bataille fut une copie de celle de Rocoux. Dans l'une et l'autro occasion, nous primes le taureau par les cornes. Nous attaquâmes Laufield, tandis que tout nous conscillait de diriger nos efforts sur l'extrême gauche de l'ennemi, pour lo séparer de Maëstricht et tourner sa re-

<sup>(1)</sup> Voyez la relation de la bataille de Lauffeld per Dumoulin.

doutable position. Le terrain entre le Jaar et la route du Tongres se prétait à cette manœuvre (1). L'attaque de Lauffeld n'était pas une petite affaire. Nos troupes s'y porterent avec la plus grande ardeur, et cependant ellés ne parvinrent à s'en emparer qu'à la cinquème reprise. Ce fut une répétition de la lutte de Nerwinde, L'ennemi, percé dans son centre, se retira, partie à Maëtricht e partie sur Recken, et repassa la Mouse. On cût pu, par une poursuite rapide, contraindre son aile droite à mettre lass les armes; mais on se conduisit comme à l'ontérie à la Rocoux; on passa la nuit sur le champ de bataille pour rétrograder le lendemain. Le maréchal remit à l'année suivante à d'êter checréer le paix dans Maëstricht.

En effet, l'ennemi se laissa tromper à l'ouverture, de la campagne de 1748, et ne put cette fois empêcher l'investissement de la place. La marche qui prépara ce succès et remarquable. S'il y a de l'imprudence à entreprendre un siège avant d'avoir battu et dispersé les forces ennemies (a), au moiss doit-on se choisir un ou plusieurs champs de bataille, et s'entourer d'une bonne circonvallation. C'est quoi songes le maréchal; et, pour ne pas dévier des principes que lui-même avait posés, il fit construire vingt-huit redoutes sur le terrain où s'était donnée la bataille de Lauffield (5). On sait qu'un courrier du duc

11.

<sup>&#</sup>x27;(1) L'auteur à lui-même reconnu et étudié ce terrain, lors du blocus de Maëstricht, en 1814.

<sup>(2)</sup> Le prudence voudrait qu'elles eussent été présisblement rejetées su-delà d'un grand obstacle naturel, facile à défeudre à l'side de quelques troupes seulemeut.

<sup>(3)</sup> Ces redoutes étaient carrées, et à ceut toises l'une de l'autre. Chscune pouvsit coutenir un bataillou. Elles avaient un parapet à

de Cumberland rendit cette mesure inutilo, en venant annoncer la cessation des hostilités, et justifier le mot du maréchal: la paix est dans Maëstricht.

La France dut beaucoup assurément aux talens du comte de Saxe; mais il cût obtenu de plus grands résultats, lui qui voyait le succès dans la mobilité, et qui appeleit les batailles la ressource des généraux ignorans, s'il nous avait crus capables de répéter les manœuvres de Turkeim et de Fleurus, ou si, au liou d'appliquer le se-cond cas de l'ordre oblique, il avait eu recours au premier. S'il nous était permis de porter un jugement sur ce grand homme, nous le placerions au prémier rang comme ecrivain militaire, et au second sculement comme capitaine.

Co n'est pas qu'on ne puisse croire qu'il ne se fût élevé à la hauteur des Turenne et des Frédérie, si, mieux secondé par les circonstances, il se fût trouvé à la tête de troupes plus manœuvrières et plus disciplinées. Mais comment parvenir à remporter des victoires réellement décisives, et à tirer de ces victoires d'importans avantages, avec des élémens qui se préparaient pour Rosbach?

l'épreuve des pièces du plus grus calibre, une fraise sur la berme et un rang de palitsades au fond du finsé. Elle étaient d'ailleurs entoutées d'un benim canvet précédé d'un glacis en pente duuce. On avait creasé trais rangées de puits, avec des pieux au milieu, eutre les redoutes ((---), placées nan loin du village d'Eygenbilsen, et qui en flanquient le cimetire.

L'armée, formée en quatre coinnnes de vingt-cinq hataillans, devait se placer à trais ceals pas en arrière des redoutes, eyant à quatre cents pas, en réserve, la ceavleire nangée sus plusieurs lignes. Cette disposition était formidable; c'ésait, sur une plus grande échelle, l'arde de bataille des Muses à Pollawa.

# TREIZIÈME LEÇON.

### ART MILITAIRE, - FRÉDERIC-LE-GRAND

## EXPOSITION DE LA MARQUE ET DES PROGRÈS DE L'ART PENDANT LE RÈGNE DE FRÉDÉRIC-LE-GRAND.

S. I. De l'armée prussieune au commencement du dix-huitième siècle. - Idée sommaire de la constitution politique et militaire de la Prusse, et de la position de Frédéric II à son avénement au trône. - Quelle règle de conduite se crés ee prince. - Il se trouve dans la nécessité de conquérir. - Il porte ses vues sur la Silesie. - Il augmente ses forces et s'attache plusieurs généraux de réputation. - S. II. Premier apercu des causes de la supériorité de Frédéric. - Milice et institutions militaires de la Prusse. - De l'infanterie. - Nombre, force et organisation administrative et tactique des régimens de cette arme. - Réflexions à ce sujet. -Recrutement et composition de l'armée prussienne. - Prédilection de Frédéric pour l'action de feu. - Comment et dans quelles circonstances les troupes prussiennes se servirent de la basonnette. - C'est à tort que certains écrivains out reproché à Frédéric d'avoir mécounu l'importance des retranchemens. - On doit moins attribuer à que sobriété d'attirail qu'à un ordre extrême dans l'administration et la conduite des équipages, la mobilité de l'armée prussienne. - De la cavalerie. - Son organisation administrative et tactique. - Elle cesse de faire des feux. - Elle est rendue à sa véritable destination.-Instruction et progrès de la cavalerie prussienne. - Sa manière de charger. - Les exercices de la cavalerie prussicune s'introduisent dans les autres armées. - Frédéric institue l'artillerie à cheval et multiplie l'emploi des obusiers. - Le nombre des bouches à feu devient de plus en plus considérable

dans l'armée prussienne. - Empressement de Frédéric à propager l'art de la guerre. - Création d'un cercle militaire, d'un corps et d'une écule d'état-major .- Ordre général de bataille. - Marche et dispositions préparatoires avant le combat. - Quelles chances et quels avantages présentait la carrière militaire en Prusse. -Distinctions accordées aux officiers et aux sous - officiers. -§. III. Frédéric n'a point reculé les hornes de la stratégie. - Il n'a pas créé un nouveau système de guerre comme le prétendent sea panégyristes; mais il a su tirer un grand parti du premier cas de l'ordre oblique. - Son habileté dans l'art des batailles. - Discipline et teuue des troupes prussiennes. - Affaires de Hochkirchen et de Torgau. - Réfutation d'un passage de l'éloge du roi de Prusse par Guibert. - Du système des subsistances dans l'armée prussienne. - De la manière dont l'rédéric constitua la guerre. Coup-d'œil sur la dernière période de la campagne de 1757 .- 1 à politique exerça-t-elle quelque influence sur les opérations de la guerre de Sept-Ans? - Situation critique de Frédéric. - Camp retranché de Bunzelwitz.

## S. 1.

Nous avons dit quelle armée et quelles ressources Frédéric avait trouvées à son avénement au trône.

Cette arunce, quoique assujctie depuis long-temps à des exercices de détail, n'était point aguerrie; quelques régimens seulement avaient sersi comme auxiliaires dans les armées impériales; ils à étaient fait une réputation à Hochstaedt et à Turin; mais jamais la totalité des forces prussiemens n'avait été rassomblée, soit pour manœuverç, soit pour faire la guerre. La discipline et la tactique élémentaire de l'infanterie laissaient peu de chose à désirer. Cétait alors la seule en Europe qui se servit de haguettes de fer, qui sût tirer six coups de fusil par minute, marcher en bataille, et réunir à la cétérite, l'ordre et le silence, Mais la cavalerine (était distinguée que par le choix, des hommes et le hon état des chevaux. Tout son savoir

se réduisait à s'avancer au pas ou au petit trot pour faire des feux, ou à charger en fourrageurs à la manière des Français. L'excès de la tenue, encouragé comme nn mérite par l'esprit étroit de Frédéric-Guillaume, allait jusqu'au ridicule. Le soldat passait son temps à polir, à vernir, à blanchir. Dans la cavalerie, on cirait la corne des chevaux, et les crins étaient tressés avec des rubans « Si la paix eût duré plus long-temps, dit le roi de Prusse dans les Mémoires de Brandebourg , ou plutôt , ce qu'il ne pouvait pas dire, s'il ne fût pas arrivé au trône, il est probable qu'on en serait aujourd'hui au fard et aux mouches. - Il ne fant pas compter comme des exercices utiles, les spectacles militaires que se donnèrent réciproquement le roi Guillaume et son voisin l'électeur de Saxe, spectacles que Frédéric a lui-même caractérisés en disant qu'ils étaient des imitations de la guerre des Romains; mélées aux visions du chevalier Folard.

Frédérie est à peine roi, oi déjà il songe à ajonter de nouveaux démens de puissance et de gloire à ceux que lui a légués son père. Il porte ses regards dans l'avenir, et ne se dissimule pas qu'il lui reste heaucoup à faire avant que la Pruste ait aequis cette considération, ce degré de vigueur et de stabilité sans lesquels l'existence des nouveaux états est sans cesse compromise. Il d'utile sa position, all Guibert (1), il embrasse le passé, le présent, l'avenir; il voit ses provinces éparses, ses ressources faibles et divisées, sa puissance précaire et entre tource de voisins fouridables; sa moison n'est plus, à la vérité, resserrée dans les sables du Brandehourg', comme elle l'était il y a un siècle; elle s jeté de tous étés, et de près et au loin, des rameaux étendus; il a

<sup>(1)</sup> Eloge du roi de Prusse.

39

des possessions sur la mer Baltique, sur le Veser, sur l'Oder, sur l'Elbe, sur le Rhin, jusqu'aux frontières de « la France et de la Suisse; mais presque toutes ces pos-« sessions, sans liaison, sans communication, sans rapoport entre elles, sont plutôt des élémens de grandeur et des occasions de guerre, que des moyens de force. « Son grand-père, décorant plus que consolidant cette fortune naissante, a pris place parmi les rois de l'Europe; mais cet éclat est pour la Prusse un poids audessus de ses moyens, et trente-cinq ou quarante millions de revenu au plus, soutiennent faiblement ce « titre prématuré. La maison d'Autriche et la Russie touchent ses états par les deux extrémités, et ce sont des colosses avec lesquels il ne peut se mesurer. La Saxe « tient au Brandebourg; et ce bel électorat, renforcé « de la Pologne, serait à lui seul, s'il était bien gouverné, « une puissance capable de lui en imposer. La Suède « gêne ses frontières du côté de la Poméranie : et les Suédois, tonjours vaincus par son aïeul le grand-électeur, ont à leur tour fait trembler son grand-père sous un Charles XII que la nature peut reproduire. En Alle-« magne, la maison d'Autriche a la longue possession de · la principale influence, et la Prusse, loin d'oscr pen-« ser à la lui disputer, lui a été presque toujours servilement dévouée. Quand l'empire s'alarme sur sa cons-« titution et réclame ces augustes traités de Westphalie « qui en sont la base, il ne cherche pas des protecteurs « dans son sein : c'est la France qui s'est emparée du s rôle de défendre la liberté germanique; et s'il y avait « dans l'empire une maison qui pût prétendre à cette « noble garantie , la maison d'Hanovre, qui vient de · monter sur le trône d'Angleterre, et qui peut apportera dans la balance tous les moyens de cette puissante nation, y paraît encore plutôt destinée que cello de Bran debourg.

« Après avoir examiné les circonstances locales et politiques, Frédéric observe comment sont occupés les s trônes qui l'environnent; car il y a deux manières de mesurer la puissance des nations : l'une, par ce qu'elles s sont en elles-mêmes; l'autre, par ce que sont leurs gouvernemens ou leurs chofs; et ce second tableau, plus « consolant que le premier, ranime son courage ct ses espérances. »

Ici Guibert fait une biographie des souverains ou des ministres de cette époque qu'il termine en ces termes :

« Mais ce qui frappe, ce qui attache surtout ses regards · (de Frédéric), parce que c'est là l'époque qui doit commencer son agrandissement, c'est la mort, vraisemblablement très prochsine do l'empereur Charles VI. En lui « finit toute la lignée mâle de la maison d'Autriche. Il ne va rester de cette tige si florissante, et qui naguère ombra-« geait l'Europe, qu'une seule fille douée de tous les char-« mes de la jeunesse et de tout l'éclat de la beauté, fragiles « appuis pour soutenir le fardeau do cet immense héria tage, et pour le désendre avant de le posséder. En vain, Charles VI a-t-il tâché do le lui assurer tout entier par « la Pragmatique-Sanction que toute l'Europe a garantie. Ces grands testamens des rois sans héritiers sont , dans a notre politique moderno, le jouet des événemens, et e c'est toujours dans des torrens de sang qu'ils se con-« firment ou s'anéantissent, Charles VI ne laissera point à sa fille les seuls garans solides, des trésors, de grands généraux et une armée formidable. La gloire des armes « autrichiennes a déjà pâli dans les dernières années du , a prince Eugène, et elle semblo être descendue au tombeau avec lui. Elles viennent d'essuyer des revers dans

« la guerre de Hongrie. Seckendorff, Kænigseck, Wallis, « Neuperg, mis l'un après l'autre à la tête des armées, « ont été battus et rappelés ou punis. En Prusse, l'art a « fait quelques progrès , la discipline est devenue sévère , l'infanterie s'est perfectionnée. En France il y a du moins quelques branches de la guerre habilement cul-« tivées, celle des siéges y est approfondie; mais en Autriche, tout est resté en arrière ou s'est abâtardi. L'am-« bition de Frédéric s'enflamme donc par de justes espérances; il dévore déjà en silence une des plus belles « portions de la succession de Charles VI, la Silésie. e province presque égale en richesse et en population à « la moitjé de toutes les siennes réunies, et qui, en arrondissant et fortifiant son royaume, lui donnera une a place stable parini les puissances de l'Europe. Il a « pour la réclamer, des prétentions auxquelles ses ancê-« tres ont renoncé, parce qu'ils étaient faibles; il les « renouvellera, parce qu'il sera fort, que la circonstance « sera favorable, et la victoire, qui légitime tout, en fera a des droits.

Tel est le vaste champ des méditations de Frédéric pendant. les premiers jours de son règne, et de cei méditations nait soudini, avec cette régulère harmonie qui prouve la conception d'un grand système, le plan de sa conduite publique et privée pour le reste de sa vie. Dès lors, plus de nate plus de tree, plus de recherche, plus aucun de ces goûts frivoles dont il n'avait pas été exempt étant prince royal, parce qu'il n'était pas encere à sa place, mais qu'une âme élevée rejette si loin d'elle, quand de grands devoirs et des pensées d'un certain ordre s'en emparent. Il se montre à ses soldats, il parle à ses officiers en roi qu'ret être guerrier; il prend l'emiforme de son armée, et il ne le quit

tere plus jusqu'au tombeau. Ses journées, ses heures, ses travaux d'administration, ses audiences, ses voyages, se les reunes de ses troupes, leurs caups d'instruction, tout jusqu'à ses plaisirs et ses goûts littéraires, qui no deviennent plus que des délassemens, se règle et se soumet à un ordre invariable...

c Trois objets principaux attirent surtout son attention:
c l'économie dans ées finances, l'augmentation de ses
forces militaires et l'instruction de son armée; ce sont
la les bases de tous ses projets. Sans elles on effet, il
no ferait quo se former des illusions et se préparer des
malheurs....
En quoi Frédéric montra d'abord un excellent esprit,

« qualité qui manque rarement à un génie du premier ordre, et qui devance en lui l'âge et l'expérience, ce fut en démêlant ce qu'il y avait de bon dans la constie tution militaire de son père, en s'occupant moins de « ce qu'il y avait de défectueux que de ce qui pouvait y manquer. Ainsi, à l'exception du bataillon des géans, que son père entretenait à grands frais, et qu'il réforma sur-le-champ, il ne changea rien à la formation des s troupes, et il n'y a jamais rien changé depuis, quoiqu'il y ait certainement quelques vices. Il a levé par « la suite beaucoup de régimens qui sont sur un pied différent: mais, tous ceux que lui a laissés son père s sont constitués, payés et habillés comme ils l'étaient alors. Cette disparité qui peut choquer les petits esprits, e n'était sans doute aux yeux de cet esprit supérieur qu'une légère impersection qui se perdait dans l'en-« semble et qui n'en conduisait pas moins aux mêmes ré-« sultats; et il s'était fait le principe de ne rien innover « aux choses essentielles, et où l'amélioration ne compense pas l'ébranlement de la machine, et l'inconvénient de porter atteinte à sa considération, en atta quant sa stabilité.

quant as stabilité.

Mais ce que Frédéric conserva surtout, et ce dont
il tira un plus grand parti encore, ce fut ce mélange
de nationanx et d'étrangers, dont son père avait fait la
base de sa constitution; ce fut ce partage de son pays
en districts assignés aux régimens, et chargés de les
tenir complets au défaut de recrues étrangères; arrangement qui, en liant la nation aux troupes, et en les
environnant d'elle, prévient la désertion, cette maladie
qui ruine et dépeuple tous les autres pays; arrangement que je ne puis mieux louer que par l'énergique
expression de Frédéric lui-même dans ses Mémoires,
quand il dit que par la son père a fondé la puissance
de la Prusse, on rendant son armée simmortelle.

En meme tempa qu'il laisait subsister ces bases importantes, il portait ses troupes au nombre de quatrevingt mille hommes, sans compter quelques régimens
de garnison; il doublait son artillerie et les approvisionnemens de ses arsenaux; il pourroyait son armée
de tout; il la disposait et l'animait à la guerre; il attirait chez lui des officiers qui s'étaient distingués au
service des autres puissances : ce fut ainsi qu'il acquit;
Keith et Winterfeld, son père lui avait laissé Anhalte
et Schwérin, et il se faisait leur disciple, en attendant
que, s'élevant au-dessus d'eux par son génie, qui no,
manquait alors que d'expérience, il devint à son tour,
leur mastre. »

C'est dans ces dispositions, et après de telles mesures, que Frédéric entre pour la première fois en campagne, L'occasion de s'emparer de la Silésie est enfin arrivée; il va la mettre à profit, Mais n'onblious pas que le cadre de nos leçons nous interdit de suivre ce grand capitaine au milieu des combats; et qu'il ne nous est permis que du donner une analyse de ses organisations et de ses systèmes militaires (1).

# S. II.

Dans la situation où nous venons de voir que se trou voit le roi de Prusse, il ne s'agissait pas seulement de conserver, il fallait encore acquérir. Cette pensée qu'il eut sans cesse présente, et qui a constamment servi de base à la politique de ses successeurs, se trouve dans ses moindres projets, dans les plus petits détails de ses organisations. Etudions-nous sa constitution militaire, nous la trouvons calculée bien plus sur l'offensive que sur la défensive : il a reconnu que, bien loin de lui convenir, cette dernière alternative le perdrait, et le perdrait d'autant plus sûrement qu'elle décèle toujours de la timidité, . qu'elle nécessite l'appui d'un système de places fortes qu'il n'a pas, que ne comporte pas la configuration de ses frontières, et qu'en définitive il ne pourrait construire. faute de temps et d'argent, et peut-être aussi faute d'ingénieurs capables. Décidé par là même à placer sa contiance dans l'offensive aussi long-temps et aussi souvent que le lui permettront ses adversaires, il dirige tous ses soins' vers l'accroissement de la mobilité; il veut que ses instrumens soient faciles à manier et toujours prêts à mettre l'oc-

<sup>(1)</sup> Il cilate une foule d'exitie et de documens du plus laux inférètes sup la vie et les empagnes du grand Frédéric. Fempelhof, Lloy d, Guibert, Frédéric lai-même, Crimourd, Jonnin, Napoléon, se sont tour-Actour occepté de reproduire et de commentre les grandés exèures de extre période. Voy, sur la guerre de Siléie, l'ouvrage de préderic, intuité Histoire de mon temps; et aux la guerre de Spriedes. Prédéric, intuité Histoire de mon temps; et aux les guerre de Spriedes. Ans, le Traité des geantes opérations, et le cinquième volume des Memoires de Saine-Hèlène.

casion à profit. Et telles sont en effet son énergie, son habileté, et la supériorité de ses méthodes, qu'en peu de temps ses troupes ont laissé bien loin derrière elles les autres troupes de l'époque : elles sont lestes, agiles et fractionnées dans des proportions qui leur assurent l'avantage partout où elles pourront manœuvrer; la partie peut se séparer du tout et s'en rapprocher à volonté, sans préjudice pour l'ordre ou pour les résultats : nous y voyons réalisées les vues du maréchal de Saxe, et d'autres améliorations qui tui étaient échappées; des corps entiers composés de toutes armes, agissent avec le même ensemble, la même précision qu'un bataillon; les seux surtout sont portés à un degré de perfection qu'il sera difficile de dépasser, et e'est à ce genre d'action que Frédéric devra principalement le succès de ses premières campagnes, car la cavalerie et l'artillerie ne seront pour lui de puissans auxiliaires que dans la guerre de Sept-Ans. Entrons dans les détails.

De soixante dix mille hommes, dont elle se composait d'abord, l'armée prussienne fut successivement portée à quatrevingts, cent et cent vingt mille hommes; elle s'éleva même jusqu'à deux cent mille dans le cours de la guerre de Sept-Ans. La totalité de ces forces consistait en cinquante cinq régimens d'infunterie de ligne, douze régimens de garnison de la même arme, quatre régimens d'infunterie lègere, quelques bataillons francs composée en grande partis de déserteurs et de prisonniers; treite régimens d'eutrasiers, dont un garde-duc-corps, dourc de dragons, dix de hussards, quatre régimens d'artillerie et un corps du génie. Nous allons nous occuper d'abord de l'infunterie.

Excepté deux régimens d'infanterie de ligne, et celui

des gardes de la même arme , qui n'étaient que d'un bataillon, tous les autres régimens avaient deux bataillons. Le bataillon était formé de six compagnies, dont une de grenadiers. Il y avait tantôt quatre et tantôt trois officiers par compagnie.

Voici le tableau de la composition d'un régiment, conformément à l'ordonnance prussienne de 1770.

#### Grand étai-major.

| Un général, ou colonel en chef | 1,  |
|--------------------------------|-----|
| Un colonel en second.          | L   |
| Un lientenant-colonel          |     |
| Deux majors (un par bataillon) | 3 . |

# Petit état-major.

| Denx aides-majors avec le rang de lieutenans en second. 7 |
|-----------------------------------------------------------|
| Un maréchal-des-logis                                     |
| Un anmonier                                               |
| Un intendant (auditenr) (1)                               |
| Un chirurgien-major,                                      |
| Donze aides-chirurgiens (un par compagnie).               |
| Un tambonr-major.                                         |
| Un tambour-maître                                         |
| Six hantbois                                              |
| Six fifres 6                                              |
| Un armurier.                                              |
| Un ouvrier en montures de fusil.                          |
| Un prévôt                                                 |
| Officiers des deux bataillons.                            |

| Deux espitaines de grenadiers                      |   | 2  |   | ٠,  |
|----------------------------------------------------|---|----|---|-----|
| Sept capitaines de fusiliers, dont denx en second. | A |    | 1 |     |
| Six officiers subalternes de grenadiers ?          |   |    |   |     |
| Vingt-huit idem des compagnies de fusiliera        |   | ě, |   | - 2 |

(1) Ses fonçtions étaient administratives et judiçiai

| PRIDERIC-LE-GRAND.                      | 47   |
|-----------------------------------------|------|
| Report d'autre part                     | 84   |
| Sous-officiers et tambours.             |      |
| iera de grenadiers par compagnie , .    | 18   |
| compagnies de fusiliers                 | 100  |
| par compagnie                           | 36   |
| Grenadiers et fusiliers.                |      |
| grenadierà par compagoie, y compria les |      |
| ou sapeura                              | 252  |
| ires par compagnie de grenadiers        | 20   |
| fusiliers par compagnie                 | 1140 |

Total de la force d'un régiment. . . 1747h

Les surnuméraires étaient destinés à tenir les cadres au complet; ils n'entraient jamais dans l'ordonnance que pour y prendre la place des grenadiers ou fusiliers absens.

Huit surnuméraires par compagnie de fusiliers

Neuf sous-offici Dix idem par of Trois tambours

Cent vingl-six
porte-haches
Dix surnumérai
Cent quatorze

Deux des dix sous-officiers de chaque compagnio de fusiliers devaient être gentilshommes; l'un était caporalfourrier, et l'autre porte-drapeau de la compagnie (1). C'étaient des ospirans au grade d'enseigne; mais, pour l'obtenir, il leur fallait avoir servi au moins trois ans.

Le tableau ci-dessus fournit matière à quelques observations; et d'abord il faut se garder de conclure du grand nombre de chiurugiens qu'aucun prince n'a eu plus de sollicitude que le roi de Prusse pour ses soldats malades ou blessés, car ces prétendus chirurgiens n'étaient en réalité que des fraters sans science ni considération. Les capitaines ne sont pas en grand nombre, et l'on est

<sup>(</sup>t) Il y avait un drapeau par compagnie; c'était une imitation des Romains.

surtout étonné de n'en trouver que neuf pour douze compagnies d'enyiron cent vingt hommes chacune. Il faut
voir en cela l'intention de douner do l'importance et de la
consideration au grade de capitaine, et c'était en effet un
des serrets de la constitution de l'armée prussienne. Mais
cette disproprition entre le nombre des compagnies et
c'elui des capitaines engendrait ; comme on doit déja le
soupconner, et comme nous le constatement dans un instant, un défaut d'harmonie entre le régime tactique et
le régime administratif. La force du bataillon et le nombre des compagnies s'accordaient d'alleurs assez bien
avec la plupart des conditions d'ordre, d'économie, de
solidité et de mobilité; dictées par l'expérience et le raisonnement.

Ces conditions ne se trouvaient pas remplies au même degré dans les autres armées de l'Europe. En France, on meltipliait le nombre des compagnies au détriment de leur force pour avoir à disposer d'un plus grand nombre d'emplois de capitaine. Les Autrichiens donnaient dans un excès contraire; leurs compagnies étaient de deux cetts hommes au moins, et il n'en entrait que quatre dans la formation du bataillon. Citoùs, au sujet de la constitution militaire de ces derniers, un passage fort judicieux de Mt. de Carrion-Nisas?

¿ Les Prussiens, dit cet auteur, avaient beaucoup plus d'officiers et de sous-officiers, proportionnellement aux soldais que les Autrichiens; ceux-ci n'avaient généralement, pour deux cents hommes que quatre officiers au plus, et souvent pas plus de six sous-officiers, ce qui foit un seul commandant pour vingt subordonnés.

e Il faut une armée d'une composition excellente, sous e le rapport de la docilité et de la fidélité, comme l'armée autrichienne (i), pour subsister avec ce dénuement d'officiers et surtout de sous-officiers. Je dis subsister seulement, car il est impossible de finire des choses hardies et promptes avec cette organisation; aussi l'arméo autrichienne a loujours essenticlement manqué de mobilité, d'agilité et d'audace.

Le nombre des officiers subalternes et des sous-officiers était considérable dans l'armée prussienne, parce que sa composition demandait une surveillance continuelle pour prévenir et empécher la désertion. Un rang de sous-officiers maintenait dans le devoir et au plus fort du danger les soldals les plus douteux. « On a vu ces serre-files , dit M. de Carrion-Nisas, se joindre par leurs halle-bardes à crochet, et former ainsi une ligne continue, s' faible barrière sans doute, mais que personne ne franchissait. »

La dernière observation à laquelle donne lieu le tableau

(1) Ancune armée de l'Europe ne présentait alors autant de garantie et de moralité que l'armée antrichienne; cette garantie et cetto s' moralité étaient la conséquence de son excellente composition et du caractère des peuples du midi de l'Allemagne.

caractere des peuples du mid de l'Allemagne.

L'armé autoriciaene, dis Lloyd (et ll avis servi en Autriche),
est principalement composée de la classe des labourcurs, vassaux
des grands eigneurs; lis non chéisane, patient, et supporters
sans marmaner les plus grandes fatigues; quoique leur religion no
sans marmaner les plus grandes fatigues; quoique leur religion no
ses ponte pas à l'enthousiasme, sans doute parce qu'il e n'y sont
point excités par un ché labile, cepradant elle les minitent topoènes et exemps de viese. Les objets doivent frapper viennent sur
ents pour leur faire nne impression semible, mais exter impression
une fois reque, elle ne s'efface pas aisenent. Par éducation et par
tempérament, il sont pre utiliprosés à zisionner au les causse et
ur les événemens, et par cela méme ils sont très-propres à faire
de bons soldas, et supérieurs à tous ceux qui ne sont enflammés
d'aucun enthousiasme. (Préface de l'Histoire de la campagne
d'aucun enthousiasme. (Préface de l'Histoire de la campagne

de la composition d'un régiment d'infanterie prussienne, est relative aux soldats surnuméraires. Ils n'entraient dans 'Pordonnance que pour y prendre la place des grenadiers et fusiliers absens. Ceux d'entre eux qui n'étaient pas employés à compléter les compagnies, formaient deux petits pietotns en arrière et dans l'intervalle des bataillons (1). On est conduit à penser, lorsqu'on no voit entrer que huit capitaines dans l'ordre de bataille du régiment (3), que la surveillance de ces pelotons de surnuméraires était confiée à l'un des deux capitaines en second.

Un usage où fut le roi de Prusse, et qu'il a constamment suiri dans toutes ses guerres et dans tous ses camps d'exercice, c'est celui de détacher les compagnies de grenadiers des régimens pour en former des bataillons d'élite (5).

Cet usgo était ricieux, et Frédéric ae l'ignorait pas j mais il craignait qu'en détruisan une routine à laquelle, l'armée parsissait attachée, la réforme ne fit plus de mal que de bien. Peut-étre aussi trouvait-il dans cette méthode un remède à quelques-uns des nombreux inconvénicas qui résultaient de la nature de ses troupes, composées en partie d'un mélango impur de déscrieurs et de prisonniers. Votre armée, fit-elle entièrement formée de soldats nationaux et aguerris, il se présenters une foinle

<sup>(1)</sup> Réglemens pour l'infanterie prussienne, tome 1, page 19.
(2) Vovez plus loin.

<sup>(3)</sup> Cet usage que nous verrons reproduire dans les semées françaises de la république, que nous resrouverons même étendu aux voltigeurs dans la formation de cette fameuse division que commandait encore Oudinot en 1809, fut abandonné peu de temps après, comme n'étant assa doute plus indispensable depuis la création de, nouvestus corps de la gyelde.

de circonstances où la présence d'une masse de troupes d'élite pourra seule vous donner la victoire ou empécher votre ruine. Cette masse d'élite, Frédérie ne devait la chercher que dans la réunion de ses grenadiers; car eux seuls dans son armée présentaient une garantie forte et aire, aous le rapport de la discipline, du dévouement et du conrage.

C'est ici le cas d'invoquer le témoignage des contemporains relativement à la composition de l'armée prussienne.

rains relativement à la composition de l'armée prussienne.

« Gette armée, a dit IJOq, et Guipert confirme son opinion, « est composée de toutes sortes d'étrangers qui « diffèrent entre eux de mœurs et de religion, et qui ne « sont unis que par la forte chaîne de la discipline militatire : cette chaîne, et la rigide attention à unaintenir loutes les formes et la discipline fabilie, constituent une grande et régulière machine qui, animée par le vi-goureux et puissant génie du chef, peut être regordée « comme une des plus respectables siruées de l'Europe.

Mais que cette cause languisse un seul instant, la machine elle-nême, composée de tant de parties hétérogéenes, tombera probablement en pièces, et ne laissera après elle que les traces de son ancienne gloire (1). «

Gette prédiction que ILOyd pouvait faire avec d'autant

# (1) Mémoires politiques et militaires , préface.

On unit de précution a unit minutious que vexatoires pour empéder la déseince a reun a volta e pourait dépaser les portes de la ville sans une premision écrité de son capitaine, et ces parmissions ne se prodiguisent ps. Un officier, qui derait voir son chesta selle, la muit comme le jour, était commandé pour courir sprès les déseteurs. Dis qu'on à spercevait qu'il maquait un homme, on en donnait avis par un coup de cason (comme dans non hignes, lorsqu'un forçes à évade), de sigint, tous les villages devaient battre. Festagés pour rinnear le déserteur, mort ou ville. pius de certitude que la force numérique et l'entretien de l'armée étaient hors de toute proportion, avec la population et les revenus de l'Etat , s'est accomplie dans la campagne de 1806. Battue à Auerstaedt et à Jéna , l'armée prussienne, dont la composition était toujours la même, ne put parvenir à se rallier : ses débris , disperses dans toutes les directions, attestèrent qu'il n'appartenait qu'à Frédéric de tirer parti de cette agglomération factice. Eclairé par une catastrophe qui avait mis ses Etats et son; trône à la merci du vainqueur, Frédéric Guillaume III ne voulut plus qu'à l'avenir le salut de la monarchie fût confié à des stipendiaires étrangers : il leva une armée nationale et réforma l'ancienne constitution. Tels sont aujourd'hui même le caractère, l'organisation et la physionomie de cette armée, que l'Europe peut se la proposer pour modèle.

Dans son ordre habituel, et lorsqué la compagnie de grenadiers en avait été détachée, le bataillon se partageait en deux parties égales qui se nommaient les ailes; chaque aile se sous-divisait en deux autres parties égales ou division, et la division, en deux pelotons.

Nous avons dit, par anticipation, que le régime tectique ne se trouverait pas en harmonie avec le régime administratif; on en voit ici la preuvé, puisque quatre divisions, ou huit pelotons, représentent cinq compagnies. Cette bizarrerie, qui n'existe plus aujourd'hui dans aucune armée de l'Europo, occasionait des retards, et donnait lieu à plus d'une méprise lorsqu'on arrangeait les troupes en bataille. Les inconvéniens qui résultaient de cette méthode n'avaient point échappé à Frédéric, puisque, dans un article de ses règlemens (1), il preserti de

<sup>(1) .</sup>Tome tt , page 1

s'en écarter en cas de surprise, pour se former par com pagnics, ou plutôt par demi-compagnies.

Mais pourquoi cinq compagnies et huit pelotons? Nous croys pouvoir répondre que le roi de Prusse, qui répugait à tout changement dans la crainte de comproniettre la stabilité de sa constitution militaire, avait voulu concilier un ancien usage, celui de former cinq compagnies, avec sa nouvelle tactique. Cinq divisions n'eussent pas permis de passer immédiatement de l'ordre habituel ou de la colonne, au carré. Avec dis pelotons, le rectangle ou carré long eût été possible, il est vrait mais comme les Péussiens s'impossient la condition expresse de former toujours le bataillo et même le régiment en cârré parfait, lorsqu'il s'agissait de résister à la caralerie, als devaient nécessaigement partir du nombre quatre, et n'admettre que ses multiples.

Il se joignait d'ailleurs un autre vice d'organisation à celui que nous vennes de signaler : ce vice, dont le autres armées n'étaient pas plus exemptes que l'armée prujesienne, consistait en ce que les mêmes hommes ne se trouvaient pas dans tous les cas sous les ordres des mêmes chefs. En ellet, les olliciers premient leur place de bataille par ancienneté, et les sous-olliciers par rang de taille, en allant des deux ailes vers le centre, de telle sorte que le plus grand était à la droite du premier rang du peloton n' 1; le second, à la gouche du prémier rang du n' 8; le troisième, à la droite du n o 5; le quatrième, a'la gauche du n' 7, et ainsi de suité. Le même ordre s'observait à l'égard des serres-fies.

Les divisions impaires étaient commandées par des capitaines; les divisions paires, par des lieutenaus. Le plus ancien capitaine se plaçait toujours derrière le hataillon; d'où il suit qu'il n'y avait d'emploi dans l'ordonnance que pour trois capitaines.

La présence des grenadiers ne changeait rien à ce que nous venons de voir; ils prenaient la droite, et se formaient en deux pelotons, qui servaient à couvrir les flancs du carré lorsqu'on en venait à cette disposition.

Les drapeaux et leurs gardes, composées de sous-officiers et de porte haches, formaient un petit peloton au centre du bataillon.

Chaque soldat était muni d'un cuir, ou couvre terie, dont il enveloppait son arme pour la préserver des effets de l'humidité et de la pluie. Cette précaution et plusienrs autres du même genro indiquent suffisamment combien . en Prusse . on attachait d'importance aux feux.

Mais à quoi convient-il d'attribuer cette prédilection pour les feux? faut-il en voir exclusivement la cause, comme l'ont pensé quelques écrivains, dans la composition de l'armée prussienne, plus propre à charger un fusil sous la verge du sous-officier, qu'à un acte de vigueur? ne peut-on pas croire aussi que le génie de Frédéric avait deviné, ce que l'expérienco n'a cessé de constater depuis,... savoir que malgré tout ce qu'on pourrait tenter pour s'y opposer, l'action de feu serait et devait être invinciblement le grand, et, pour ainsi dire, l'unique moyen de destruction dont on se servirait désormais à la guerre, quels que fussent d'ailleurs et l'enthousiasme et la composition des armées?

Ce serait toutefois une erreur de penser que la prédilection de Frédéric pour ce genre d'action, et pour l'ordre mince en général, eût fait totalement interdire à l'infanterie prussienne l'usage de la baïonnette et l'attaque au pas de charge : plus d'une occasion remarquable , au

contraire, atteste qu'elle sut employer cette arme avec

A la bataille de Hohenfriedberg, l'ordre fut donné de marcher au pas redoublé et de se servir de la baionnette partout où il y aurait possibilité de la faire (1). Le régiment des gardes exécuta cet ordre à deux reprises différentes, au mounent où les Autrichiens commensaient à céder du terrain.

L'infanterie prussienne eut encore recours à cette arme à Lowesitz. Il s'agissait, comme à Spire, d'empêcher l'ennemi de se former.

A la bataille de Prague, le maréchal Schwérin fit marcher la baionnette creisée, l'espace de quatre conts pas , toute l'infanterio de la première ligno de l'aile gauche. Cet exemple est remarquable (2).

L'usage do la baïonnette était d'ailleurs recommandé dans les règlemens prussiens comme un moyeu infaillible de succès. Voici le passage:

« La bravoure et la discipline de l'infanterie prussienne la rendent inviacible; elle doit être assurée que si l'ennemi, contre toutes les apparences, ne plie pas devant elle (devant son feu), lo parti le plus infaillible et le, plus avantageux qu'elle puisse prendreest de le charger el la baïonnotte au bout du fusil; Sa Majesté peut répondre qu'aucunes troupes no soutiendront son choc, « C'est principalement de la charge à la baïonnette en ordre déployé dont il est ic question; car l'attaque ou ordre déployé dont il est ic question; car l'attaque ou

<sup>(1)</sup> Le terrain était fourré, marécageux et très-irrégulier.

<sup>(</sup>a) Dans cette bătiille, et dans d'autres occasions, on vit les gradiera autrichiens charger le sabre 5 la main. Cette méthod equ'illigenaient des jonissaires (cenx-cin vaviient pas de haitonnettes) est vicieuse; car il faut ou jeter son fusil, qui est l'arme principale, ou le mestre en hapdonjère; ce qui night heusoqup 8 la marche.

colome n'était point de règle dans l'ordonnance prussieme, et il ne paraît pas que Frédéric y sit eu recours, il est bien question d'un ordre en plusieurs petites colonnes à la bataille de Crevelt; mais les historiens, et Jomini lui-même, ne nous disent pas de quelle espèce étaient ces colonnes; ils nous laissent également jegnere si l'on chargea effectivement dans cet ordre, on si l'on se borna à y manœuvrer dans l'intention d'en venir à un deploiement.

A l'ouverture de la campagne, on donnait à chaque compagnie dix pelles ou cinq pioches, que les soldats des second et troisième rangs étaient seuls chargés de porter. Il y avait d'ailleurs une hache par tente, ou vingt-quatre par compagnie.

Toutes ces précautions semblent infirmer l'opinion généralement accréditée que Frédéric répugnait à élever des retranchemens. Ce grand capitaino avait trop de discernement, trop d'expérience et trop d'intérêt à ménager le sang de ses soldats pour méconnaître l'utilité des fortifications; mais avec une armée mobile telle qu'était la sienno, on peut souvent se dispenser d'y avoir recours : car le temps qu'on passerait à les construire sera presque toujours plus utilement employé à manœuvrer. De ce que Frédéric n'a point abusé d'une chose, est-il juste d'en conclure qu'il la méprisait? Sans doute, sa manière de faire la guerre différait essentiellement du système compassé et timide de ses contemporains et surtout de ses devanciers, dont toute la science consistait à s'enfermer comme des taupes, ainsi que le disait Folard; mais, en cela, il n'a fait que restituer à la tactique un degré d'importance qu'on se refusait à lui accorder depuis Turenne. Napoléon se serait vu exposé aux mêmes reproches s'il s'clait treuvé à la place du roi de Prusse; car il fallait

bien que quelqu'un encourût la disgrâce de certains admirateurs outres des parapets et des lignes, lorsqu'on vint à en user plus modérément.

Prouvons par une citation, quelle confiance Frédéric avait dans les fortifications et dans les obstacles qui en tiennent lieu.

A Aucun officier, est-il dit dans les règlemens prussine (1), posté derrière un retranchement, ou couvert à par un parapet ou quelque mur à hauteur d'appui, ne, pourrà se rendre qu'il ne soit attaqué par une troupe cent fois plus forte que la siènne, et ne se soit d'abord conduit en brave homme.

Il faut moins attribuer à une sobriété d'attirail, qu'à un ordre extrême dans l'administration et la conduite des équipages, cette réputation de mobilité dont jouissait l'armée prussienne. En effet, le Roi entretenait, pendant la guerre, pour le service de chaquo compagnie d'infauterie, neuf valets dont deux pour le capitaine, et trois pour, les autres officiers, trois chariots, et un grand nombre de chevaux de bât pour le transport des vivres, des tentes et des bagages. Si l'on considère que le même usage s'étendait à la cavalerie et aux états-majors généraux et particuliers, dans uno proportion plus forte encore, on restera convaincu que le nombre de voitures, chariots ou charrettes, à la suite d'une armée de cinquante mille combattans, ne s'élevait pas à moins do dix-huit cents (2). C'est cependant à la mobilité que Frédéric a dû ses victoires; car, excepté à la bataille de Prague, ses armées furent partout moins nombreuses quo celles de ses adversaires (3).

<sup>(1)</sup> Tome 11, page 8.

<sup>(2)</sup> Reglemens prussiens, tome 11, page 28 of 38.

<sup>(3)</sup> Napoleon réduit à cinq cents au plus le nombre des voitures

Cette reinarque était nécessaire pour faire apprécierune des différences notables qui existent entre la constitution militaire du roi de Prusse et nos constitutions modernes; elle montre aussi à quel point d'abâtardissement, d'ignorance et de pesanteur devaient être parvenues les autres armées de l'Europe, pour avoir été constamment prévenues et défaites par l'armée prussienné. S'il est uné exception que l'on puisse faire dans le jugement sévèreque les ennemis de Frédéric ont donné droit de pôrter sur cux, c'est uniquement en faveur des Autrichiens, dont les fautes furent quelquefois l'œuvre du conseil aulique. Citons à ce sujet, puisque l'occasion s'en présente, un fragment de la fameuse lettre de Frédéric au lieutemant-général Fouquet.

Je ne vous rappellerai point la méthode dont je mo suis servi pour mo soutenir contre cé colosso (1). Cetté méthode, qui ne s'est trouvée honne que par les fautes de mes ennemis, par leur lenteur, qui a secondé mon activité, par leur indolence à ne jamais profiler de l'occasion, ne se doit point proposer pour modèle; la loi impérieuse de la nécessité m'a obligé de donner beaucoup au hasard. La conduite d'un pilote qui se livre aux caprices du vent plus qu'uax indictions de la bousse sole, ne doit jamais servir de règle. Il est question de se faire une juste idée du système que les Autrichiens suivent dâns cette guerre. Le m'attache à eux, commo à à ceux de nos ennemis qui out mis le plus d'art et de

d'équipages d'une armée de quarante mille hommes; moîtie réguliarement organisées, et moîtié de réquisition. Au muyen de ces chag creats voitures, d'icil et de ce que potent les hommes elles chernos de bits, cette armée pour ra toojours avoir avec elle pour un mois de vivres. (Mémoires de Sainte-Heène, 10m2 1, pupe 379.) (1) Cette lettre et du s jauvier 1759.

perfection dans ce métier. Je passe sous silence les Français, quoiqu'ils soient avisés et entendus, parce que leur inconséquence et leur esprit de légèreté renversent, d'un jour à l'autre, ce que leur habileté pourrait leur procurer d'avantages. Pour les Russes, aussi féroces qu'inoptes, ils ne méritent pas qu'on les nomme. >

Le jugement que porte jei Frédérie sur les Autrichiens, est principalement fondé sur leur habileté à choisir et à occuper leurs camps, et sur la partie matérielle de leur organisation; car if ne leur accorde pas un grand talent d'anni l'art de constituer la guerre.

s Si je loue la tactique des Autrichiens, ajoute-t-il, jo no puis que les blâmer de leurs projets de campagne, et de leur conduite dans les bautes parties de la guerre. Il n'est pas permis, avec des forces aussi aupéricures, avec autant d'illés que cette puissancé litent à sa dispesition, d'en tirer un si petit avantage. Je ne saurais a assex m'étonace du manque de concert dans les opérations de tant d'armées, qu', si elles faissient un effort général, écraseraient les troupes prussiennes toutes en même temps. Que de lenteur dans l'exécution de leurs, projets l'Gombiem d'occasions n'ont-ils pas laissé échapquer l'En un mot, que de fautes énormes auxquelles jusqu'a présent nous devons notre salut l'a

Il y a autant de vérité dans ces obsérvations que de modestie dans la manière dont elles sont rapportées. La lettre entière est un document précieux où chaque pensée, chaque mot, fait recomattre celui qui la dicts. Il est des généraux qui, pour se donnée du reliefe, extleent les ennemis dont ils ont triomphé; Frédéric n'est pas de co nombre, et il n'a garde de s'attribuer un mérite qu'il croit ne pas aroir.

Nous aurons fait connaître en deux mots quels étaientles exercices et les manœuvres de l'infanterie prussienne, en disant qu'ils ne différaient presque en rien de ce qui se pratique aujourd'hui.

En général, le roi de Prusse accorda la préférence aux feux de trois rangs, le premier étant, genou à terres et c'était principalement par pelotors que ces feux s'exédatient. On ayait soin, 'comme cela se praitique cucoro aujourd'hui, de ne faire tire les poltons que successive, ment, et de telle sorte que le bastillon conservát toujours la moitié de ses feux en réserve. Dans ses mouvemens de charge et de retraite, l'infanterie prussignag arrêtait de temps en temps pour exécuter ces sortes de feux. C'était sa mauière ordinaire de combattre.

Les Prussiens fissient encore le feu de parapet, il a cédeutait par groupes de deux files-que chaque pelotion portsit successivement en avant et sur deux rangs. Co genre de feu ne pouvait convenir qu'à des troupes posques neu vive et lorsqu'elles u'avaieut à repousser que des attaures neu vives.

Tous ces feux à commandement sont d'un emploi fort difficile dans la pratique, et il ne fallait rien moins que le flegme allemend, joint à une discipline sérère, pour les continuer sans confusion l'espace de quelques nuinutes seulement.

Le seu de deux rangs ou de billebaude, n'était point d'usage, et ne paraît avoir été imaginé qu'après la guerre de Sept-Ans.

Les dix années de paix qui suivirent le traité de Dreide furent conscrées à des essais et à de grandes manœuvres, qui portèrent rapidement toutes les parties de la milice prussienne au même degré de perfection. Ce fut durant ce laps de temps, que Frédérie, guidé sans doute par le souveair des mouvemens et d'u mécanisme de la phalaige grocque, introduisit la formation et les déploiemens des colonnes servées. L'idée était heureuse, elle marque un grand progrès, pour ne pas dire une révolution dans la tactique; mais il fallait nos dernières guerres pour en faire ressortir tous les avantages; car, quoique inventeur de cette manœuvre. Frédérie n'en fit jamais un grand usage dans ses hatailles. Il préférait compre par pelotons et marcher par lignés ou par ailes, pour se reformer ensuite par des conversions. Cette méthode est moins ingénieuse et offre moins de ressources que les déploiemens, ainsi que nous le prouverons par la suite.

Passons à la cavalerie.

Gette arme doit beaucoup au roi de Prusse. Au commencement de la guerre de Silésie, la cavalerie prussienne, aussi lourde, aussi peu maniable que celle des autres puissances, ne chargeait qu'an trot et en faisant le coup de pistolet on de mousqueton. Frédérie proservit, cet usage contraire à la nature et à la véritable destination de cette arme, et ordonna que, sans tenir compte des feux des exactorous autrichien, sa cavalerie s'elançéi au galop et les attaquât incontinent l'épée à la main. La supériorité que lui acquit ce genre d'action, dans la plupart des occasions, et surtout l'exemple de ses hussards (1) à qui il arriva plus d'une fois d'enfoncer et de culbuter les dragons et même les carabiniers ennemis, confirmèrent enç que son génie avait deviné, et ce que

<sup>(1)</sup> A la bataille de Hohenfriedberg, quatre régimens de hussardsprussiens de nouvelle levée chargérent et culbutèrent la genche ennemie où se trouvaient les cherau-légers saxons, qui araient de la répatation.

Fon s'obstinait à ne pas reconnaître, savoir, que les propriétes réelles de la cavalerie étaient dans le choc, ét non dans les feux, comme on se l'imaginait depuis deux siècles. Il est pourtant juste de dire qu'en donnant l'essor à se cavalerie dans maintes occasions, Charles XII avait pu éveiller l'attention du héros prussien, et contribuer par là même au triomphe de la vérité sur l'erreur.

Dès lors, tout le secret de l'éducation de la cavalorio en réduisant à la former à galoper serrée et alignée, les secretices ne tendirent plus qu'à ce but et au perfectionnement de l'escrime à cheval. On se rangea sans intervalles pour diminuer le nombre des flancs, et pour no rien perdre de la masse; on manœuvra au galop, et, à force de répétitions et de soins, une ligne de plusieurs ecadrons put parcourir de grands espaces en pleine carrière, sans perdre sa forme prinnitive. Voilà ce qu'on ignorait avant l'rédérie, et ce que déjà sa cavaleire savait faire au commencement de la guerre de Sept-Ans.

Toutefois, ce ne fut qu'à l'issue de cette guerre, et après avoir mis à profit les leçons de la pratique, que le funeux Seydlitz mit la dernière main à la cavalerie prussienne, qu'il lui donna cette audace, cette rapidité de mouvement, cette impétiosité de charge qui lui restaient à acquérir, ct que l'on doit regarder comme le complément des grandes vues de Frédérie sur cette arme.

« Ce n'est qu'en Prusse, dit Guibert (s), que les cavaliers et leurs officiers ont cette assurance, cette hardiesse à manier leurs chevaux qui, en semblant les confondre arce cux, rappelle l'idée des centaures de la fable; ce niest que la que le nombre des évolutions est sagement restreint à ce qu'on fait, et à ce qu'on peut faire devant

<sup>(1)</sup> Elogo'du roi de Prusse.

l'ennemi (1). Ainsi se mettre en colonnes, parcourir do grandes distances, à différentes àllures, se former en bataille, et aboutir au mouvement de charge qu'elle recommence, et auquel elle se familiarise sans cesse, voità à quoi toutes les manœurres de cette cavalerie se forment. Ce n'est que là qu'on voit des ressemblemens de sojixante ou quatre-vingts escadrons, et d'escadrons do cent trente ou cent quarante chevaux effectifs, ayant des surnuméraires derrière eux (2), donner la représentation de ce qu'une aile de cavalerie bien commandée peut exécuter à la guerre; ce n'est que là qu'on voit huit ou d'ix mille chevaux faire des charges genérales de plusieurs centaines de pas, s'arrêter en ordre après les avoir faites, et quelquefois les recommencer d'un second mouvement contre une nouvelle ligne ennemie, qui est supposée so

(i) - Pagout ailleurs, du le même écrivain, la cavalerie se conzame dans la ponsière des maréges, elle flotte de principe en principe, on palaté d'éreure cu creux; elle multiplie les violenlions, croyant multiplier ses moyens d'agir; elle ne ésecte qu'en, pestis residences, es pestis régimens, en pestis corps, sa moyen de quoi elle n's accune habitade el des grands fronts, el des grandes distagece, ai de ces mouvemens par l'esqués une ligne on aner sile cuitère doit renverser, tourner, cavelopper l'ennemi, enfin décider ou rébultir un comba.

L'auteur, mécontent de la manière dont les choies se passient alors en France, es plein d'enthonisame, an contraire, pour son héros et pour tout ce qui vensit de Prause, a pu mettre un peu d'acret et d'exagenion dans ses rapprochemens; mais il ue faut pourtout affai-bille que de bie en le ses abbeaux pour leur donner le caracter authentique de la vérité.

(a) Guibert entred, sues doute, parler du troitéme rang que le ori de Pruse arai cru devoir conserver, aon pour ajouter à la puisassee da choc, mai dans l'intenion de l'employre à remplie les trouées et à fermer les vides qui peuvens es faire dans un mouvement de charge un perpolongé.

présenter; dans tous ses camps, à ses revues, toutes les fois que Frédéric voit sa cavalerie . c'est à ces charges importantes qu'il met le plus d'attention et de prix. Il va se placer au-devant d'elles et sur leur flanc, en faisant figurer par quelques cavaliers la pointe de l'ailo ennemie. Au signal , la-lice s'ouvre , tout s'ébranle , le mouvement. s'accélère par degrés, la terre retentit au loin , bientôt on ne voit plus qu'un nuage de poussière, au milieu duquel on entend comme l'approche d'un torrent ; la ligno va toucher à l'ennemi, elle baisse la main, s'élève sur ses étriers, et présente le fer avec de grands cris; le but est atteint, tout à coup elle s'arrête, on n'entend plus que la voix des commandans qui raccordent leurs escadrons', et à travers les éclaircies de la poussière qui commence à s'élever, on aperçoit la ligne entière, et dans un parfait alignement. Quel beau spectacle que de pareilles charges de cavalerie; on ne les voit pas sans, un frémissement mélé d'admiration; on se rappelle cette belle expression de l'Ecriture, quand elle compare les nuages portés par les vents à un ouragan de cavalerie : Sieut procellain equestrem. Qu'il y a loin de là à l'inutile et petite pompe do nos anciens tournois! quel grand résultat d'ordre, de discipline et d'instruction à se mettre sous les yeux quand on est souverain, et qu'on conçoit, en le voyant que Frédéric ait pu le préférer au faste d'une cour, et s'y complaire jusqu'à la fiu de sa vie! .

Nous avons dit ci-dessus combien de régimens de cavalerie avait le roi de Prusse. Un régiment de cuirassiers était composé de cinq esca-

drons, et chaque escadron de deux compagnies de soixante et dix hommes chaçune. L'ordonnance était sur trois de profondeur, non que Frédéric regardal le troisième rang comme indispensable, mais il le croyait utile comme

réserve et pour fermer les vides qui pourraient se faire dans le mouvement de charge.

Cette cavalerie, ainsi que l'indique son nom, portait la cuirasse ou plutôt le plastron; as coiffiere était le chiapeau arce la calotte métallique. En divisant trois fois de suite par deux, les quarante-huit files de l'escadron, on obtenait la division de vingt-quatre files, le peloton de dourse, et l'escouade ou section de six files.

Il y avait dans un pareil régiment trente sept officiers, soixante et dix sous-officiers, douze trompettes ou timbales.

Excepté trois régimens de dragons qui avaient, l'un, trois escadrons, et les deux autres, dix chacun, tous les autres régimens étaient de même force, de même composition et de même formation que les cuirassiers,

Dans la règle, les régimens de cuirassiers et de dragons ne devaient récevoir aucun étranger, mais il s'y en trousont néanmoins quelques-une. Les régimens de hussards avaient tous dix escadrons, mais l'escadron était moindre de quelques hommes. On trouvait par régiment cinquante et un officiers, cent dix sous-officiers, et quatorze cent quarante chevaux.

Les hussards étaient choisis parmi les hommes les plus sôrs; toujours abandonnés à eux-mémes, chargés de veiller à la désettion et à la sûreté de l'armée, leur service ne comportait guère d'étrangers!

Soit que la cavalerie combattit ou s'exerçat à pied ou à cheval, la réunion de cinq escadrons prenaît le nom de bataillon. Cet usago, qui n'a été abandonné que densles derniers temps, existait aussi dans la cavalerie anglaise (1).

<sup>(1)</sup> Voyez les Remarques our la Cavalerie par le genéral prussien Warnery, et la Tactique prussienne par le unios Mauvillon ce

Les officiers se plaçaient toujours en debors de l'or donnance (1). « En user autrement, dissit le roi, c'est en faire de simplee cavaliers, au lieu qu'ils deivent par leur exemple déterminer leur trouper de plus, les officiers hors du rang sont en état d'arrêter et de contenir leurs troupes après une charge, de les faire ensuite manéraiurer selon qu'il conviendre, soit pour se porter sur les flancs et les derrières de l'infanterie, soit pour lâcher des détachemens sur les fluyards, et remettre le resté en ordre pour recharger une seconde ligne, ou dissiper co mit voudr'ait se railier. »

qui voudrait se rallier. » Si puissantes que puissent parattre ces raisons, elles ne satisfont pas pleinement, et des officiers formés à l'école même de Frédéric ont entrepris de les combattre. Parmi eux se distingua le général-major Warnery, non moins connu par ses écrits que pour sa brillante conduite à la bataille de Prague. « Tout ce que j'ai dit , a ce sont ses propres expressions, « touchant la place des officiers de cavalerie lorsqu'on va à la charge, démontre évidemment la faute qu'on commet dans toutes les ar-· mées, de faire combattre les généraux et les officiers « supérieurs devant lours escadrons ; là , ils ne peuvent « s'occuper que de leur propre personne, sans pouvoir donner les ordres nécessaires ni réparer la moindre chose; leur troupe est-elle battue? ils sont tués ou pris, « parce qu'il leur sersit honteux de fuir les premiers; « sont-ils hors de combat? leurs gens se rallient trèsdifficilement; sont-ils dejà sur l'âge? ils font moins de

dernier ouvrage renferme des considérations politiques attribuées à

<sup>(</sup>t) Voyez l'opuscule de M. le D. de G. sur la Tactique et les manœuvres des Prussiens, nunezé aux règlemens sur l'infanterie, et réimprimé dans le Journal Militaire de 1784.

a mal à l'ennemi que le dernier soldat; en un mot leur perte est inévitable, surtout si le premier choc ne réussit pas, et leurs troupes restent immobiles pendant le reste de l'action comme un corps sans lête. « ou elles se sauvent trop loin. Ces inconvéniens me paraissent d'assez grande importance pour qu'à l'aveonir il ne soit permis qu'à un seul officier supérieur de se mettre devant le régiment pour le mener à l'ennemi : les autres, ainsi que les généraux, doivent se s tirer dans les intervalles et rester un peu en arrière . e pour voir ce qui se passe et porter remède où il sera « nécessaire : tel est le vrai devoir de leur charge et non e pas de faire les spadassins comme des simples cavaliers qui s'en acquitteront mieux qu'eux. Que dirait-on « si l'on voyait les généraux et autres officiers supérieurs d'infanterie prendre des fusils et se mettre dans « les rangs pour tirailler? C'est précisément la même « chose (i), »

On ne laissait subsister aucun intervalle entre les escadrons de la première ligne; mais cetx de la seconde se rangesient ordinairement tent plein que vide. Le principal objet de la seconde ligne, suivant Frédéric, étant de veiller au flanc de la première, et d'y faire passer des secadrons, lorsque le terrain renait à s'ouvrir; il ne devait résulter aucun inconrénient de cette disposition, qui permettait d'ailleurs de donner plus d'extension à l'ordre général de bataille.

Bien que Frédéric accordat la préférence à la ligne

<sup>(</sup>a) Remarques sur les acouelerie, par le général de Warnery, page Ce, univante. Nouvelle édition, revue et accompagnée de notes et d'un chapitre supplémentaire par un officier général (le général D'aquis a loissé des souvenires si benorsées à l'école militaire). Paris, 1828; Amellin.

pleine; il pensait néanmoins que l'on pouvait laisser au hesoin cinq à six pas d'intervalle entre les escadrons, sans qu'il en résultat d'inconvénient récl.

Warnery s'éleva encore contre cette manière de ranger la cavalerie, alléguant la confusion dont est suivi le choc en muraille, et, par suité, la très-grande difficulté du ralliement. Son opinion, qui nous semble ne devoir être admise que par exception et pour quelques escadrons de cavalerie légère seulement, n'est cependant pas de se former tant plein que vide, et il se borne à réclamer des intervalles de quinze à vingt pas entre les escadrons (1). Cette manière d'ordonner et de dresser la cavalerie présentait trop d'avantages réels pour ne pas être bientôt. adoptée par les autres puissances de l'Europe, la Turquie exceptée (2). Elle fut établie et propagée dans l'armée française par différentes ordonnances réglementaires, dont les plus connues sont celles de 1766, 1777 et 1788. La seule modification digne de remarque qu'ellé subit en s'introduisant parmi nous , fut la suppression du troisième rang (3). Ce changement, qui il'ailleurs ne portait aucun préjudice réel à l'intensité du choc, était réclamé pour plus d'un motif, et, entre autres, par la nécessité de pouvoir opérer la conversion par relotons de douze files, manœuvre d'une application impossible avec

- (1) Remarques sur la cavalerie, pages 79 et suivautes.
- (a) Dans cette occasion, comme dunt tent d'autres, les Turcs spirent une marche inverse du rette de l'Europe; car, hien lois de prendre part à la zévolution qui venait de s'opérer, ce fut alors qu'ils donnéreni des aruns à feu à leurs cavaliers. (Voyez le Traité du comte de Bismarck, déjà cité.)
- (3) La cavalerie française fut mise sur deux rangs dès l'année 1766. Les Autrichieus n'ont décidément renoncé au troisième rang qu'en 1806. (Voyex l'ouvrage de Wornery, déjecité, page 43, note.)

une profondear de trois chevaux. La deraière des ordounances dont nous venons de parler a été long-temps en vigueur, car il ne faut pas considérer comme une ordousance nouvelle celle du 1<sup>ex</sup> vendémisire au xun (remplacée aujourd'hui par l'ordonnance du 6 décembre 1829), puisqu'elle ne diffère de la précédente que par une rédaction plus simple et plus méthodique (1).

La cavalerie prussienne, presque entièrement composée de nationaux, présentait, sous le rapport de la copsistance et du dévouement, des garanties qu'on ne trouvait pas dans l'infanterie. Il n'entrait généralement dans les contassiers et les dragons que des fils de cultivateurs propriétaires. En cas de désertion, les parens répondaieut de l'homme et du cheral.

Predérie ne s'était pas dissimulé qu'en interdisant les feux à la cavalerie; et en la réquissant en plus grandes maisses pour la faire jouir à un plus haut degré des prepriétés qu'elle empeunte du cheval, cette arme se verrait plus que jamais exposée aux effets meurtirers de l'artillerie et de l'infanterie, qui, dans une foule de cas, pouvaient la canonner et la fuiiller impunément. Aussi cotto réflexion, où se montre à découvert le faible de la cavaleire, conduisiteille le roi à rechercher quels auxiliaires, quels protectèurs pourraient obvier, en tout ou en paptie à cet inconvénient. Il ne vit de remède possible que dans l'institution d'une artillerie qui suivrait tous les mouvemens de la cavalerie, qui, campant et combattant avec elle, tiendrait les batteries et l'infanterie opposées à distance, sen même temps qu'ella préparerait et assurerait la

<sup>(1)</sup> L'équitation, négligée depuis l'abolition de la chevalerie, fut remise en vigueur en Prasse par le baron de Seydlitz, et en Prance par le comie de Melforte

succès de ses charges. Cette institution, qu'il réalise et qui est devenue pour toutes les armées un nouveau moyen d'attaque et de résistence, a lteisferait à elle seule toute le profondeur de son génie. On retrouve en effet dans la création de l'artillerie à cheval la double et judicieuse intention de multiplier les feur et de rendre l'armée de plus en plus mobile, complément nécessaire des organisations et des vues du roi de Prusse. La nouvelle arme accompagna les husards et les rouves legères (1).

Il est un usage qui se lie à la création de l'artillerie à cheval, et que Frédéric établit, c'est celui des obusiers en campagne. Cette arme, quioique inventée depuis plus d'un siècle, n'avait été que fort rarement employée sur les champs de bataille avant la guerre de Sent-Ans.

Si l'on considere que, sans obusiers, les efforts réitérés de la plus brave infunterie peuvent souvent échouer contre un village ou une redoute, et qu'avec lein assitance, il n'est pas d'obstacle, en campagne, qu'on nu puisse ouvrir ou renverse, on s'étonnera que cet'sgent puissant ait été aussi long-temps négligé.

Les corps d'artillerie et du génie no jouissaient pas alors en Prusse de la considération qu'n leur accordait en France et dans, la plupart des autres armées. Les causses de cet état de dépression sont difficiles à analyser. Le plus grand nombre des officiers de ces armes, il est vrai, manquaient de sitres de noblesse, et ces tirres étient appréciés dans l'armée prussienne; mais convient-il do penser qu'un prince, homme de génie et philosophe, se refusât à honorer le mérite dans la roture? On ne doit pas davantage rattacher, ces causes à l'idée que l'artillerie

<sup>(1)</sup> L'artillerie à cheval fut établie dans l'armée prussienne de 1758 à 1760. (Mauvillon , Tactique prussienne , page 157.)

et le génie sont des armes accessoires, l'infanterie et la cavalèrie les armes principales; car, comme le remarque M. de Carrion-Nisas, même dans cette infériorité respec tive des corps, il resterait toujours l'égalité entre les individus.

Cette négligence pour deux armes dont le service repose sur une théorie et des connaissances acientifiques que l'on u'acquiert pas volonières sans émulation et sans cucouragement, explique l'incapacité des ingénieurs prussièns, et les embarras où se trouva le roi aux sièges d'Olmults et de Schweidnit (J.)

Ces embarras, qui auraient dû suffire pour exciter sa sollicitude envers l'artillerie et le génie, n'eurent pas cet effet; et l'onen est d'autant plus surpris qu'in e cessa d'eucourager et de favoriser les autres armes. Il n'y avait point alors de véritable école d'artillerie en Prusse, et les officiers de cette arme vivaient en quelque sorte isolés du reste de l'armée. Le roi, par une bizarrerie aussi incon-cevable qu'injuste, assistait rarement aux exercices du canon , et accordait plus rarement encogs son ordre du mérite à un officier d'artillerie (2).

Il ne faut cependant pas conclure de ceci, que Frédéric usa du canon avec plus de sobriété que ses adversaires, car cet agent fut considérablement multiplié dans ses ar-

(1) Ce sersit su niége de Schweidnix, o na 1763, saissant Papinion la plus généralement accréditée, qu'on sursit employé pour la premiter fois, it aguerre, les globes de compressions, on fontnessux de mines surchargés, proposés par Bélidor en 1732; Thomeser de cét cassi, quid or exte a s'ut pas un grand anochs, appartiendrait an unior prussion Lefebrre.

Le corps des mineurs prussisns était suiterement séparé de l'artillerie, et consistait, comme en France, en quatre compagnies de cent à cent vingt hommes, dont la dernière ne fot créée qu'en 1783.

(1) Tactique prassienne, page 16; et suivantes.

mées sur la fin de la guerre de Sept Ans. Les Autrichiens avaient toujours eu une quautité prodigieuse d'artillérier - il erit devoir leur opposer le même moyen, surtout Jorsqu'il e vit privé de ses vieilles bandes moissonnées dans vings basilles. C'est à des circonstances analogues qu'il convient d'attribuer la progression toujours croissante de l'artillerie dans les armées de Napoléon. Les mêmes causes produisent ordinairement les mêmes états.

Cétait un préjogé établi depuis l'origine des armes à feu , d'attacher la même importance à la conservation d'un canon qu'à celle d'un drapeau. Ce préjogé, que Frédéric détruisit, nuissit à l'usage de l'artillerie, en empênhant de la porter en avant dans la crainte de la voir enjectée à la suite de quelque trait d'audace ou de téniérité de la part de l'ennemi.

« Autan il me paraît ridicule d'attacher uu point d'honneur à la conservation de l'artillerie, dit Guibert (1), parce qu'il est mille occasions où on peut la perdre saus honte, et où il faut même savoir la perdre, autant it, in paraît lacessaire d'augmenter le prêjagé qu'a tatache du prix aux drapeaux, parce que la perte d'un drapeau suppose du désordre dans le bațaillou auquel on l'a entevé. »

Frédéric, jaloux de propager et d'améliorer l'étude des principes à l'aide desquels il avait triouphé, établit à Berlin' un cercle militaire dont les officiers les plus instruits faissient partie. Cette association, à laquelle il ne manquait que le nom d'audenime militaire, était pourvue de tous les livres, de foutes les cartes, de tous les matériaux, propres à étendre le donaine des connaissances militaires: On y discutuir les hautes parties de l'aetz en y faisait des

<sup>, (1)</sup> Essai général de Tuctique , toure 1 , page 169.

cours aur les branches dogmatiques; on y exeminant les projets de réformé et d'amélioration; on y proposait des questions à approfondir et des difficultés à résoudre; des prixétaient décernés périodiquement aux auteurs des meilleurs mémoires.

Mais une institution dont ce prince a le premier reconsu l'argence, et que les autres puissances ont adoptée avec plus ou moins d'empressement, c'est celle d'un corps et d'une école d'état-major. Voici de quelle manière il s'en exprime lui-même dans ses Mémoires (1):

L'armée avait fait bien des campagnes, mais souvent de quartier-général avait manqué de bons maréchaux-des-logis. Le roi vould former ce corps, et cloisit doure officiers, qui avaient déjà quelque teinture du gédie, pour les dresser lui-même. Dans cette vue, ou leur fit levete de serrains, marquer des camps, fortifiére des villages, retraucher des hauteurs, élover ce qu'on appelle des palanques, marquerles colonnes de marche, et surtout on les dressa à sonder eux-mêmes tous les marais et tous les ruisseaux, pour ne pas se méprendre par négligence, et donner à une armée pour appui, une critère guéable ou bien un marais par lequel l'infanterie peut marcher sans se mouillér la cheville du pied.

Telle est l'origine de la première école de ce génre qu'on sit vue en Europe; elle sut, péndant douze nas, d'irigée par un officier français d'un mérite distingué, lo général darey, le même qui a organis se senior departement on école d'état-major des Anglais (2).

Peu d'officiers généraux et beaucoup de soldats : cells

<sup>(1)</sup> Memoires de Brandehourg de 1763 à 1775, tôme v, page 174. (2) C'est ici le cas de recommander aux élèves la lecture de l'inte-

maxime est une de celles que professe le roi de Pruse dans ses écrits, et de laquelle il réussit à no point s'écarter, bien qu'ayant, plus qu'aucun prince, de nombreux et brillens services à reconnaître. A cet égard, comme à tant d'autres, se conduite était bien différente des rois de France ses contemporains, dont les armées, peu fortes et mal constituées, présentaient une onéreuser et choquante superfétation d'officiers généraux et particuliers. Mois aussi quelle différence dans les frais d'entretien des troupes respectives des deux puissances!

Le roi de Prusse avait adopté l'usage suivi depuis un siècle, de campor es de combattre sur deux ligness, avec une réserve (1), l'infanterie au centre et la cavalerie sur les ailes. Mais au lieu d'une disposition en quinconce, qui ett nécessité des vides dans les deux lignes, il ne l'aissit curte les bataillons et escadrons de la première que

ressiot article de M. le géoéral Pelet sur les états-majors, inséré dans le Spectateur Militaire du mois de février 1828.

Suivoo le judicieu, et avvot géoral : Le corpa d'état-major est le line de tous les édiments indée qui de la premier moment doivent composer l'armée, le moteur secondaire et le cadre de ses nouvements, suriout de ceux qui sont exécutés es présence de l'emment. Ce corp set l'agent spécial du commandant su chef poor préparer les opérations et poor transmetter rajidement aes crédites, ses instrucciones, son specific en quelque note; dans toutes les circonstances et sur les moiodres parties de l'armée la plus nombreuse.

Le même écrivain caractérise d'oce maoière plus précisé encore le corps d'état-major, en l'appelant l'encadrement mobile de l'armiére déficition perfaitement conforme à la nature et aux attributions de cé corps.

(1) La réserve était pour l'ordiosiré composée de cavalerie, mair le Roi y joignait quelques bataillons lorsque les circoostaoces pasissaient exiger cette précaution. Oo vit même à Kollin que réserve formée tout étitére d'infanterier : cet exemple est rere. des intervalles de sept à huit pas au plus. La même règle ne s'observe pas pour la seconde ligne, parce qu'étant toujours plus faible que la première, elle n'aurait pas eu le même front. Toutefois l'infériorité numérique de cette seconde ligne n'était jamais telle qu'on fût obligé d'en faire les vides plus grands que les pleins,

Des bataillons de grenadiers couvraient les extrémités des deux lignes d'infanterie, sur lesquelles ils étaient en potence face en dehors. Frédéric crovait utile de donner aux flancs de l'infanterie une protection indépendante de la cavalerie. C'était à cette précaution, jusqu'alors inusitée, qu'il avait dû les succès de Molwitz et de Czasfan.

L'ordre de bataille dont il s'agit n'était, au reste, qu'un tableau de l'emplacement relatif des différens corps qui composaient l'armée, tableau dont la forme et la symétrie changeaient avec les circonstances; car on pense bienque Frédéric n'était jamais en retard pour varier ses dispositions, et pour assigner à chaque arme un terrain conforme à sa nature et à sa constitution.

Veut-on savoir de quelle manière et avec quelles précautions le roi se préparait à l'action? Il faut se le représenter marchant à la tête de son avant-garde, reconnaissant et étudiant le terrain, choisissant des positions, et dépêchant aux colonnes qui suivent de près les ordres et instructions nécessaires pour assurer ou changer leur direction. Découvre-t-il l'ennemi? sa vigilance et ses soins redoublent ; il n'est rien qu'il ne fasse pour le bien reconnaître; il l'a reconnu : les ordres se succèdent : les colonnes quittent le pas de route, et se préparent à manœuvrer. La position de l'ennemi présente-t-elle des parties que l'on puisse attaquer avec des chances de succès ? la bataille est aussitôt résolue. Chaque arme, chaque

colome, chaque troupe, se porte sur le terrain qui ini est assigné. L'avant-garde couvre les déplojemens, en attendant qu'on l'appelle à renforcer quelques points de la disposition. La rapidité des mouvemens et l'habileté du chef à les masquer par les plis du terrain, ont jeté l'énnemi dans l'incertitude. L'attaque est en pleine exécution avant qu'il ait pu contre-manœuvrer. Ce n'est plus comme au temps de Louis XII, où même entre les mains des généraux les plus distingués, des Luxembourg, des Catinat, dos Villars, les armées metaient souvent juaqu'à vingt-quatre heures à prendre leur cardre de batsille. En un instant Frédéric a tout disposé : il déploie avec la même prompitude, en avant, en arrière et sur les flancs, parallèlement ou obliquement, en tout ou en partie.

L'ennemi se trouve-t-il si bien posté qu'il u'y ait que des inconvéniens à l'attaquer-? il manœuvre en sa présence et à sa vue, il cherche à lui donner le change; il emploie toutes les ressources du terrain et de la tactique pour lui faire illusion sur son projet. Il feint des mouvemens offensifs sur une aile pour diriger ensuite et en même temps ses efforts sur un autre point. L'ennemi donne-t-il dans le piège? la faute est aussitôt saisie. Évite-t-il, au contraire, d'y tomber? Frédéric, avec une armée incomparablement plus manœuvrière que tontes celles qui lui sont opposées, se trouve n'avoir rien engagé, rien compromis. Il se retiro, et fait nattre une occasion plus favorable, soit en menaçant les communications de son adversaire, soit ch se dirigeant vers quelque point que celui-ci a intérêt de protéger. Tels étaient les avantages que le roi de Prusse savait retirer de la grande supériorité de ses moyens tucliques, supériorité qui ne se voit plus aujourd'hui dans aucune armée, et que les dernières guerres ont achevé d'effacer.

Co que nous disons ici en these générale, Frédéric l'observa à Leuthen: il y manœuvra long temps en présonce des Autrichiens, paraissant vouloir attaquer lour aile dreite, qui était leur partie faible. Trompés par cette, ficinte, ils renforcèrent leur droite au détriment de leur gauche qu'ils croyaient inabordable. Le roi est habile à profiter de cette faute: en un instant ses colonnes ont changé dedirections droite, et se sont portées par le rèvers d'une chaîne de colliens, sur l'extrémité de cette gauche que les Autrichiens ont una la propos dégarie. C'est en vain que lo prince Charles tente de s'opposer à ce mouvement tournant; ses troupes, qu'in arrivent que successivement, sont aisément battuer et dispersées; on moins d'une leure, trente-cinq mille Prussiens ont remporté une victoire complète sur des forces doubles.

Nous venons de dire que toujours les colonnes de l'armée prussionne suivaient de près l'avant-garde; c'est ce que nous apprennent tous les écrivains, ci notamment Guibert: « Toutes les fois qu'il (Frédéric ) est en marche offen-

sive à portée de l'ennemi, dit ce dernier, son avantgarde tient toujours à ses colonnes, et elle n'en est
jamais feliagée de plas d'une demi-lieue et cette vantgarde est composée de hussards; de dragons, de ba'taillons de grenadiers, avec quelques pièces de canon...

Par la même raison, ajoute le nême écrivain, que
le roi de Prusse, dans ses marches de manœuvres
collensites, a son avant-garde presque immédiatement
évà la tête de ses colonnes, dans ses marches de retraite
à portée de l'ennemi, son arrière garde tient de même
à son armée; aussi n'a-t-il jamais eu d'affaire d'arrièregarde. Le moyen que des armées peu unanœuvrières
garde. Le moyen que des armées peu unanœuvrières

s'engagent à attaquer une arrière-garde d'élite, son-

tenue par une armée habile à s'arrêter, à former une disposition, ou à faire, au besoin, un mouvement « offensifen avant! Pour des troupes légères et des avantgardes, elles ne s'y comprometiront certainement pas, « elles n'aursient que des coups à gagner (1).

On a vu de quelle manière les liens d'une discipline sévère, unissant les élémens divers dont se composait l'armée prussienne, contribuaient à en former un ensemble solide, un tout inébranlable et régulier. La sévérité n'était pas l'unique secret de l'existence de cette masse redoutable : la considération dont jouissaient les officiers et les sous-officiers, certains avantages qu'on leur accordait lorsqu'ils venaient à quitter le service, et une émulation sans cesse entretenue par la plus rigoureuse impartialité dans la distribution des grades et des distinctions, vivifiaient l'esprit militaire, stimulaient les individus, et consolidaient toutes les parties de cette frêle constitution. Là, point de distinction sutile de noblesse de robe et d'épée, L'uniforme et la dragonne ouvraient toutes les portes, facilitaient toutes les affaires, procuraient tous les avantages , qu'on n'obtenait ailleurs que par le crédit et les richesses.

Comme tous les grands capitaines, comme tous ceux qui ont une connaisance approfondie du cœur homain, Frédéric étais attaché à conduire les hommes par l'espoir. Même en temps de paix, il, ne cessait pas d'être envers on armée dans la relation de général en chef : il connaissait tous les officiers, et faisait personnellement des revues de détail, accompagné de chaque capitaine qui lui reuduit compte de tout ce qui concernait sa compagnie.

<sup>(1)</sup> Défense du système de guerre moderne, tome 11, pages 154

Deux motifs puissans portaient l'armée prussienne à désirer la guerre avec ardeur : l'un , le sentiment de sa supériorité sur les autres armées, sentiment que le roi ne cessait de nourrir, en la tenant sur un pied formidable; l'autre, la perspective d'une abondauee de gráces et de faveurs à laquelle elle ne pourait prétendre pendant la paix, car il n'y avait alors d'autre chance à l'avancement que dans l'anciennété et la marche du tableau.

Le colonel Carrion-Nisas, que nous aimons à citer comme un maître qui nous a aplani la route, s'exprime ainsi au sujet de la position de l'officier et du sous - officier dans l'armée prussienne.

En Prusse, dit cet écrivain, la patience et l'espérance des subalternes étaient puissamment soutenues et nourries par les avantages attachés à l'état de capitaine : cet état, très-considéré, très-lucratif, était un suffisant objet d'ambition pour les hommes les plus estimables et les plus précieux à conserver; et, comme le droit d'ancienneté présidait à l'avancement dans l'armée prussienne, tous les officiers avaient l'espoir d'y arriver; et cette position dans l'armée et dans la société, qu'on pouvait acquérir par une patience de quelques années, offiait une perspective qui contensit, sur une ligue raisonnable et bornée, des ambitions qui se seraient égarées dans un champ plus vaste et plus vague, on qui se seraient découragées sans une semblable assu-

« Les avantages attachés au grade de capitaine, qui pré-« sentait, au milieu de l'échelle d'avancement, une station désirable pour la plupart des hommes, supportable « pour tout le monde, étaient le secret de la constitution « de l'armée prussienne, de l'attachement de la masse des officiers à lours drapeaux (1). Quand cette inasse est généralement contente et ne laisse, point échapper des mots d'ennui et de dégoût, quand la masse plus nompabreuse encore et non moins influente des sous officiers est, comme elle l'était dans l'armée prussienne, satisfaite de son sort et de la considération dont elle joint, a l'armée n'est travailée d'aucun mauvais esprit, et il ne reste d'inconvénient que celui qui subsistit dans l'armée n'est prussienne, et qui était le malheur des circonstances, savoir, la nécessité de la compléter avec des citrangers et des déscriours »

## S. III.

Nous avons indiqué les institutions on les perfectionnemens dont l'art militaire est redevable à Frédéric-le-Grand.

Mais ce prince a-t-il étendu le domaine de la puissance morale envisagée sous le point de vue militaire? Ses campagnes ont-elles donné lieu, soit sous le rapport des batailles, soit sous celui de la stratégie, à des combinaisons dont l'histoire ne fournit encero aucun exemple? Ce qu'il a fait est-il suffisant pour justifier le titre de eréateur d'un nouveau système de guerre, que les écrivains du dernier siècle lui ont décerné avec tant d'enthousissme? Nous l'avouerons, l'expression nous paraît tant soit peu exagérée,

(1) · Un capitaine avait de cinq à six mille francs d'appointemens et une considération en proportion de celle qui était attachée, en Prusse, aux moindres grades de l'armée, et qui était déjà iresgrande.

Les règlemens n'accordaient pas aux capitaines une solde anssi forte; mais il se peut que certains avantages l'élevassent, en effet, à la somme qu'annonce ici M. de Carri on-Nisas. et nous sommes d'autant moins disposé à reconnaître l'authentiellé de ce titre, qu'il nous semble consacrer une injustice souveraine envers les grands capitaines du dixseptième siècle.

Que l'on cite le roi de Prusse pour ses belles et fréquentes applications du premier cas de l'ordre oblique; que l'on admire, dans ces applications, l'ensemble, la promptitude, le coup d'œil, la hardiesse, avec lesquels les mouvemens furent opérés; qu'on le loue d'avoir su distinguer co genre d'attaque, et de s'en être fait une règle contre des adversaires que leur inhabileté dans l'art des manœuvres rendait faciles à surprendre et à tourner; qu'on lui attribue enfin plusieurs perfectionnemens dans les méthodes tactiques ; ce sont des faits que l'ignorance ou l'injustice pourraient scules révoquer en doute. Mais, avant lui, Turenne et Luxembonrg, pour ne parler que des modernes, n'avaient-ils pas eu recours à ce même ordre oblique dont l'invention lui est en quelque sorte attribuée? et si les instrumens que ces grands hommes eurent à leur disposition pour réaliser cette œuvre du génie furent moins favorables et moins efficaces, ne sont-ils pas, en définitive, parvenus au même but? Une foule d'autres capitaines, moins habiles ou moins connus, n'avaient-ils pas essayé du même moyen? Et d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, l'ordre oblique n'est-il pas aussi ancien que la guerre? La seule dissérence qui existe entre les milliers d'exemples qu'on en pourrait citer, ne porte que sur des causes accidentelles ou sur des circonstances tactiques et topographiques qui n'en changent pas la nature, et qui ne peuvent empceher de le reconnaître, ou du moins de reconnaître l'intention où l'on fut de l'appliquer. Si les propriétés de l'ordre oblique n'ont frappé les modernes qu'à la suite des campagnes de Frédéric, c'est qu'il les mit dans un nouveau jour, et qu'avant lui aucun général des temps modernes ne s'y était arrêté; c'est qu'on y avait toujours été conduit par des inspirations soudaines, aussi vite oubliées que senties, et non par la méditation; c'est aussi parce que les esprits s'étaient toujours plus occupés des étaits que des hautes parties de la tactique; et enfin, c'est parce que la science des grands mouvemens était à créer, sinsi que l'avouait franchement le maréchal de Saxe.

Peut-être ne trouveraît-on pas, dans tout le cours du moyen âge et jusqu'à la journée de Dreux, deux occasions et à l'issue d'une bataille, le vaincu soit parvenu à vaillier les débris de son armée pour essayer, par un demier efforts de resassisir la victoire qui venait de lui échapper. Les querres des seirième et dix-sepième siècles fournissent quelques exemples des cas dont il s'agit; mais il n'en est, aucun qui puisse so comparer aux affaires de Hochkirchen et de Torquu (1):

(1) Pour que ces exemples d'un etoure mbit et inesprés de la futuue devisisent fréqueux, il fallait, sue filhemence que morares à feu donnet aux positions, qui sont, pour sinai dire, le housilier du faible, les changement qu'à soin Far Le former et de houselier du faible, les changement qu'à soin Far Le former et de nouvoir les mases, suriout celles de carelerie. Chez les Accions cas-mènes, soi grand chéne était accompand de rup de confission, a caore de la nature de leuis rames qui les obligasit à combattre corpus copts, et à se mêter, pour qu'il fait possible de rallier immédiatement des troupes battues.

Oliterrons encore, à cette occasion, que si nos simes soot plus mentrières que celles des Accieus, nos combas tonte addinitive moios sanglais; cor, es oous donnou la possibilité de oospralier et de battre co retraite sveç ordre, elles pérmettest que la destre co testaite sveç ordre, elles pérmettest que la désente lon esse sveid combat. Mais, chè er cut, subbeur our vainces, lor esqu'ils commençient à perdire du terraise le moiodre mouvement étrograde devensit toujours le signal d'une fortrible bonchezie. Ainsi, foin de regretter, pour le biso de l'esprée hunsièse, que be agress de, destroction se soisest perfectionnés, et que le guerre sit.

Dans la première, Frédéric s'est laissé surprendre par un excès de présomption; il a perdu le maréchal Keith et plusieurs milliens de soldats. Ses canons, ses tentes, ses équipages, sont tombés au pouvoir de l'ennemi. Que faitil au milieu de cette erise? Il achère de former le reste de son armée, et la faveur de plusieurs charges vigorucuses de sa cavalerie, il se replie à une lieue, et présente de nouveau le combatau maréchal Daun, qui n'ose l'attaquer. C'est le lion qui se retire!

Dans la seconde, la bataille est perdue, cut déjà l'armée prussienne se disposait à la retraite, lorsque Saldern, qui s'est aperçu d'un faux mouvement des Autrichiens, s'empare de la hauteur et du village de Sipitiz, qu'ils ont déganis, Frédérie est habile à profiter de cet incident : en un instant, son armée entière s'est portée, au recours de la brigade Saldern, et l'ennemi, qui croyait avoir vaineu, 'est contraint de se retirer derrière l'Ellas (14).

Ges exemples d'une rare tenseité prouvent à quel point la discipline avait d'empire sur les troupes prussiennes, et sussi combien elles étaient manœuvrières. On a vus or emproduire des faits du même genre, et plus extraordinaires peut-être encore, dans le cours de nos dernières guerres. Pour ne rappeler ici que l'abaillé de Marengo, l'histoire, fournit-elle quelque chose de comparable au dénoucment de cette mémorable journée? S'y trouvet-til une manœuvre analogue à ce retour offensit à l'aide duquel les Français, qui déjà voyaient fuir la victoire, la contraignirent à

changé de nature et de système, il faut s'en applaudir, et désirer que les Archimède et les Bacon modernes s'appliquent à reculer de plus en plus les bornes de la science.

<sup>(1)</sup> Voyez tomes 11 et 111 du Traité des grandes opérations.—Mémoires de Sainte-Hélène, tome v.

rentrer dans leurs rongs? Mais tous ces faits, loin de détruire le mérite de ceux que nous avons signalés d'abord, me prouvent que mieux la supériorité du géuite de l'rédérie et l'excellence de ses méthodes, en montrant que ses lecons ont été comprises et appliquées avec de nouveaux succès. Lun victoire préméditée n'a exigé souvent qu'une simple bonne combinaison, qu'une seule idée heureuse; mais pour lirer un avantage d'un revers ou d'une position funeste, il faut des troupes manœuvrières et qui ne, se laissent ni étonner ni abattre: il faut l'inspiration soudaine du coup d'au let du talent, et cette inspiration, au milieu d'un grand danger et d'un grand malheur, n'appartient qu'aux esprits nés pour mátriser les événémens et pour commander à la fortune.

Il y o plus d'art, plus d'à-propos dans les betailles duroi de Prusso, et les résultats y sont plus décisifs et plus prompts que dans celles de se devanciers, pace que la, tactique est plus avancée, et que la capacité de chaque armo est mieux connue, Mais tont admirables que sont ses plans de campagne, la mêmo neureauté ne s'y remarque pas, parce que les conceptions stratégiques sont de tous les temps, qu'elles sont à peine modifiées par les plus grends changemens surrenus dans la tactique, et alors même que ces changemens révolutionnent. l'art des batailles, et celui de l'attaque et de la défense des places.

Ainsi , pour ne parler que de Turenne , n'avonsnous pas yu ce grand homme, et dans le marche pour és piendre aux Suédois, et dans l'afiaire du Quesnoi, et dans le projet d'invasion de la Hollande, et dans la surprise des cantonnemens ennemis en Alsace, et dans les caclus et les manœuvres qu'i tempérent Montécuculii , le plus habile de ses adversaires , présenter des modèles frappans de tout ce que le roi de Prusse a pu faire de plus savant et de plus glorieux en ce genre?

Guibert, qu'il ne faut pas toujours prendre pour guide, annonce en commençant l'éloge de Frédéric, que son système sera celui de tous les grands capitaines de l'antiquité, qu'il portera le théâtre de la guerre hors de son pays, qu'il préviendas l'eniemis qu'il le frappera commé la foudre, qu'il débuters par des batailles, parce que les batailles gagnées rendent maître de grands espaces. No semble-sil pas, à entêndre l'éloquent panégyriste, que Frédéric n'est qu'il paratire, pour que digh set en agmis ne fussent plus. En cela Guibert, a méconnu l'his-

toire, et nous allons lui opposer le général Jomini. ..... Si Frédéric manœuvra avec habileté à Ilohen-· friedberg , à Soor, dit ce dernier écrivain, s'il commanda l'admiration à Rosbach . à Leuthen . à Kunersdorf ; s'il déploya enfin un grand caractère dans toutes les circonstances de sa vie , on ne saurait disconvenir qu'il n'y cût au moins de l'exagération à le présenter aux yeux de ses contemporains, comme le plus profond tacticien et le plus habite homme de guerre qui ait existé. En effet, il ne fit faire que de faibles progrès à l'art; et s'il en persectionna la seconde partie (la tactique), l'histoire de ses campagnes prouve qu'il méconnut entièrement la première (la stratégie). Il porta quelquefois, il est vrai, sa plus grande masse aux points décisifs; mais il ne sut jamais embrasser sa ligne d'opérations , de manière à mettre toutes les chances favorables de son côté. -

• On so convoincra de la vérité de ces assertions enves rappelant co que nous avons déjà dit des avantages • que postédait le roi, en occupant, avec une masse. suffisante, une ligne centrale contre des armées isolées, qui n'opéraient que successivement à trois out
quatre mois d'intervalle, et dont le c'hes irrèsolus et
pusillanimes n'ethient jamais d'accord. Quinze mois de
revers ne lui apprirent cependant pas que c'était une,
faute majeure de passer dans l'inaction les six mois lés
eplus favorables, au lieu d'écraser l'ennemi qu'il avait
devant lui, quand les autres étaient à cent lieues, en
quartiers d'hiver. Et équuis la première campagne
juaqu'à là dernière, il ne débuta jamais par un mouvement hardit et vigourente, pour frapper le coup qui
lui offrait les plus belles chances de succès.

Ce reproche, que nous lui avons fait pour la campagne de 1759, est encore plus fondé au commencement de 1760, etc..... (1).

Il y a loin, comme on voit, de cette opinion au pessage de l'éloge que nous avons cité d'abord; mais nous devons nous rendre à ce que dit le général Jomini, page qu'il a eu, pour prononcer sur les opérations du roi de . Prusse, des renseignemens et des termes de comparaison que n'arait pas Guibert.

Ce dernier se montre encoro plus maladroit ou plus una linforné, lorsqu'en terminant ce même passage, il ajoute: Enfin, it (lo roi), se prietre d'avance de la nécessité d'un autre art qui fut aussi celui des Anciens, et qui, parmi les Modernes, in a guère été connu que de Gustave-Adolphe, l'art de faire servir les succès à l'estreten de son armée, de Nouman, comme disait Catandan le senat de Rôme, La Chenik Pan La Cubane, et on verra combien, dans ce genre, il devint supérieur à ses maîtres.

<sup>(1)</sup> Traite des grandes operationes tome itt, page 131.

Que Frédéric ait su tirer le plus grand parti des ressources qu'il avait d'abord, qu'il ait mis la victoire à profit pour s'en créer de nouvelles ; qu'il se soit montré aussi bon administrateur que grand capitaine; c'est ce dont il n'est pas permis de douter. Mais c'est aller beaucoup trop loin, ce nous semble, que d'avancer qu'il a surpassé les Anciens, ou même Gustave Adolphe, dans l'art de nourrir la guerre par la guerre, Pourquoi donc de l'exagération ou de l'emphase, lorsqu'il s'agit do célébrer un Frédéric ou un Turenne ? car il en est de ce passage comme de plusieurs autres où Guibert a sacrifié aux charmes de l'éloquence, ou à un désir irrésistible de louer ou de blamer à l'excès, son double titre d'écrivain militaire et d'historien. Il est à croire qu'il eût effacé cet éloge peu réfléchi s'il se fût rappelé le séjour d'Annibal en Italie, ou celui de César au milieu des Gaules révoltées. Et d'ailleurs pouvait-il ignorer que nos mœurs, nos usages, nos besoins, s'opposent à ce qu'anjourd'hui la guerre alimente aussi absolument la guerre que du temps des Grecs ou des Romains.

Comment le souvenir de la catastrophe d'Ohnutz n'a c.
comparatre la pluine? On sait que la perte d'un grand
convoi que le roi de Prusso attendait, lorsqu'il assiegasit
celle place, perte que les Auciens cussent à peine ressentie, fit échouer tous ses projets dans la campagne de
1758 (1).

Il est vrai qu'on peut citer une circonstance remara quable où l'armée prussienne fut logée, nourrie et entretenue aux frais des communes; c'est celle du retour de Frédéric en Silésie, è la suite de la bataille de Rosbach. Mais, quoique cette dérogation à l'usage cut préparé un,

<sup>(1)</sup> Voyez le Traité des grandes opérazions, tome u.

succès brillant, la victoire de Leuthen, en permettant de s'avancer à marches forcées, on n'y revint pas, ou du moins ne fut-elle jamais établic comme règle.

Il ne faut que parcourir Tempelhof pour être assuré qu'à un petit noubre d'exceptions près, Frédéric ne sut pas plus que ses contemporains s'affranchir de cette prévoyance outrée qui asservissait alors tous les projets à la marche de la boulangerie (s). C'est toujours d'après un calcul de voitures et de charcettes pour le transport des vivres que cet écrivain, témoin oculaire, établit la possibilité ou l'impossibilité d'une entreprise, et qu'il so décide à prononcer sur les opérations. Il nous donne d'ailleurs le mécanisme de l'administration prussienne, et nous apprend quel e parc portait ordinairement pour six jours de vivres.

Il nous a paro d'autant plus essentiel de prémunir nos jeunes locteurs contre l'assertion de Guibert, qu'elle pourrait devenir la source d'une foule d'erreurs : la conmissance exacte des moyens de subsistances d'une armée est une donnée indispensable pour bien juger des conceptions et de l'ensemble des mouvemens.

Frédéric avait basé son système d'opérations sur une défensive sans cesse attaquante, qu'il ne perdit que dans ses dernières éampaçues, el lorsque ses ennetins se furent aguerris. S'il est blámable de s'être exposé plus d'uno fois à perder l'initiative, pour avoir méconnu le prix du temps; si la manière d'ont il constitua la guerre ne fut pas

<sup>(</sup>i) On se cobraince par un examen attentif de compagnes do ori de Pruse, qu'il écerta ferement du système des magasins et des approvisionnemens établi des le commencament du rigne de Louis AVV, et constanguent suivi insqu'aux premières que res de la évolution.

toujours celle qui dévait lui procurer les plus grandes chances de succès, on ne post trop admirer son étonnante habileté à se multiplier par la rapidité de ses mouveineus, surtout lorsque les circonstances devensient pressantes; cer il semble qu'il faiût l'aiguilon de l'adversité pour l'amoure à de grandes et soudaines détermiuations. Cette réflexion sur le caractère de Frédéric est amplement justifiée par sa conduite durant la dernière, période de la campagae de 1757, Rappelons-en succinètement les principaux événemens.

Le désastre de Kolin avait mis ce prince dans la situation la plus critique. Les Français, après s'être emparés. des états prussions en Westphalie, poussaient devant eux le duc de Cumberland, et menaçaient d'une invasionl'électorat de Brandebourg. Le prince de Soubise conduisait, dans l'Empire, un corps de vingt-cinq mille hommes, qui devait agir de concert avec l'armée des Cercles. Au nord, les Russes dont les forces étaient hors de tonte proportion avec celles que le roi leur avait opposées , pénétraient dans la Prusse , et pressaient le maréchal Lehwald. Les Suédois commençaient à opérer en Poméranio; enfin ce prince voyait devant lui une armées de cent mille Autrichiens, qui se grossissait tous les jours. Sa perte paraissait inévitable, et personne ne jugeait possible d'arrêter on de détourner ce torrent. Frédéric seul conservait ce calme qui inspire la confignce et prépare les succès.

Un seul instant lui, a suffi pour apercevoir- le danger et pour predere ûne détermination. Il a calculé qu'au moyen à d'une défensive méthodique en Silèsi, et en Sake, les Autrichiens lui laissetoit le temps de se porter à la rencequire du prince de Soubise et de le buttre. L'armée, qu'il destine à catte entreprise a est pas nombreuse; elle

s'élève à peine à trente mille hommes, et son adversaire en a plus du double. Mais s'il n'a pas la supériorité nuimérique, son génie et ses manœuvres y suppléceont, En ellet, vainqueur à Rosbach, il montra de nouveau à l'Europe humiliée et surprise, qu'arec de tellès ressources, le petit nombre ne doit pas désespérer de triompher de la multitude ignorante et mal dirigée.

Cependant il a reçu de ficheuses nouvelles. Le prince de Lorraine a profitié de son absence pour accabler son armés de Silésie. Pressé de toutes parts, le duc de Berorn a dà se replier sous les murs de Breslaw. Prédéric he perd pas un seul moiment : il revient sur ses pas , et pour accélerer davantage la marche de ses troupes, il ordonne qu'elles seront logées et nourries par les habitans. L'est en vain qu'il a compté sur cette diligence extrême pour secourir le duc de Bevern : bientôt il apprend que ce général a été battu et fait prisonnier. Mais cette âue forte n'est pas plus béranlée de ce dernier coup du sort que des

revers antérieurs : elle n'en acquiert , au contraire , que

plus d'énergie et d'élasticité.

Prédéric asseuble ses officiers, et après leur avoir rappelé ses malheurs, il leur déclare qu'il compte plus que jamais sur ce zèle, ce courage et cet amour de la patrie dont ils out donné tant de preuves; il les charge de rendre ses paroles aux soldats, pour les préparer aux grandes actions qui ne tarderont pas à avoir lieur car, ajoute-til, il nous faudra vaincre les Autrichiens partiou où nous les rencontrerons, quels que spient et leur noubre et leur position. Cette sublime et touchanté allocurtion exalte les courages jusqu'à l'ivresse; l'oute idée de danger s'est évanouis et a fait place à cet cuthousisme, qui présage la victoire. Telles furent les précautions et les mecatres par Jesquelfie Prédérie présudé à la meude. rable bataille de Leuthen, bataille que tous les tacticiens « accordent à considérer comme le plus beau fleuren de is courenne militaire (i). Tous ces érénemens se passèrent dans lo court intervalle de deux mois, pendant lesquels l'armée prussienne fit deux fois le trojet de la Silésie aux rives de la Saale. On conviendra qu'il eût étédifficile de mieux employer son temps.

Les fautes que l'on est en droit de reprocher à Frédéric se fondant et se perdent au milieu de tant de conceptions savantes, de tant de faits prodigieux et décisifs, qu'il en reste à peine quelques traces dans l'esprit, lorsqu'ou vient à embrasser d'un même coup d'oit ltout et dérie de ses campagnes, et que l'on considère les chances et les résultats. Quoi de plus étonnant, de plus inoui que cette lutte dans laquelle il eut à résister, pendant sept années consécutives, aux efforts réunis de l'Autriche, des Cercles, de la France, de la Suède, de la Russie, et dent, en définitive, il servit victorioux; car c'est avoir triomphé que de u'avoir pas été contraint à céder un seul village.

L'en a dit que la politique n'avait pas cessé de militer sourdement en faveur du roi de Prusso; que tous sestennems in ayaient pas mis un égal empressement, uné égale sincérité à contribuer à sa ruine. Le singulier démouvement de la guerre de Sept-Ans, et certaines circonstances particulières dennent un grand, air de vraisemblance à cette opinion. Comment, pour ne rappeler ici qu'un seul fist, comment so sopriel tité d'affire à Buje-selwitz, si les Russes avoient eu l'intention formelle de le perdre? En août 1761, le roi est contraint, à la suite de plusieurs méprises et de fausses manœuvres, aé chercher

<sup>(1)</sup> Voyes le Braud des grandes operations.

un refuge dans le camp retranché de ce nom. Quoique forte, la position n'est point inabordable (1). En est-il d'ailleurs qui le soient? Laudon et Butturlin arrivent, et le tiennent enfermé avec des forces quadruples, et qui no le cèdent point en moral à l'armée prussienne, déjà presque entièrement privée de ses vieilles bandes; jamais. Frédéric n'a couru un plus grand danger. Laudon est habile, entreprenant, il est du petit nombre des généraux autrichiens qui ont eu l'honneur de le battre. Co général a concu un projet d'attaque dont le succès paraît assuré, si le maréchal russe veut v adhérer. Mais c'est en vain que Laudon le presse, le conjure d'entrer dans ses vues : les instances les plus vives , le tableau des avantages incalculables qu'assurent aux assaillans la supériorité et l'initiative, l'honneur qu'ils recueilleront de cette entreprise, la possibilité d'anéantir d'un seul coup la monarchie prussienne, rien ne peut ébranler l'esprit du général russe, qui croit faire beaucoup en offrant un secours de vingt mille hommes, dans le cas où les Autrichiens seraient attaqués. On conviendra qu'il faut plus que de l'humeur entre deux alliés pour laisser ainsi échapé per l'occasion de détruire leur ennemi commun (a).

Remarquons, toutefois, que l'intention secrète où auraient été la France, la Suède et la Russie de ne point. effacer la Prusse de la liste des états ne diminne pas sensiblement le mérite de la glorieuse résistance de Frédé-

<sup>(4)</sup> Les trauan dece cump, qui n'exigient pas au-dels dequate juns pour tre extrées, firen plus d'honnêur an ingicient prantient que les nèges d'Olmats et de Schweidnits. Il n'est pas d'exquije but les avantges du terrain sient éts sains avec plus d'art et plus de composituit que d'aus cette occasion, ou le tracé et tous les dérins ient été miseux adaptés a la force et à le constitution d'une armée.

(5) Vavye le Tracis d'argundate aprésitour, pune 'int'.

rice ser it ne put faire entrer dans ses calculs l'hypothèse. d'une bienveillance tacite de la part de ceux qui s'étaient déclarés ses ennemis, et qu'en définitive il dut traiter comme tels. Les doutes qu'il est permis d'élevre sur la home foi récéproque de ces puisances, peuvant attéquele merveilleux de la guerre de Sept-Ans; mais ce qui est réel justifie amplement cette réputation dont a joui l'armée prussienne pendant la dernière moitié du siècle passé, et ce surnom de Gaaxa que d'une voix unanime les contémporais ont décerné à son illustre chef.

Nous aurions désiré présenter une analyse critique des batailles et des conceptions stratégiques du roi de Prusse; mais, outre qu'il nous faudroit augmenter considérablement le texte de cette leçon, nous ne pourrions que copier ce qui a été dit ou répété à ce sujet dans une foule de bens ouvrages, et notamment dans ceux indiqués cidessus.

# QUATORZIÈME LECON.

### ART MILITAIRE

### RÈGNE DE LOUIS XV

S. I. Influence de la gloire du roi de Prusse sur l'opinion de l'Europe, et particulièrement de la France. - La cause de ses succès est mal interprétée. - Les Français adoptent les formes et la discipline allemandes. - Mobilité des opinions relativement à l'exercice. - Les écrits militaires se multiplient. - S. II. De la discussion qui s'éleva sur le mérite respectif de l'ordre miuce et de l'ordre profond. - Système de Ménil-Durand appelé système français. - Expériences faites à Metz et an camp de Voussieux. - Guibert intervient en faveur de l'ordre mince et des feux ; il établit que cet ordre doit être l'ordre primitif et habituel. - Ses opinions sur la colonne en général. - S. III. Changement opéré dans la constitution de l'armée en 1762. - Etat de la milice sur la fin du règne de Louis XV. - Réformes introduites par le comte de Saint-Germain. - Etat de la milice sous Louis XVI. - S. IV. Opérations administratives du conseil de la guerre. -Vues et propositions diverses de ce conseil. - Il est supprimé, et remplacé par un comité créé dans le sein de l'assemblée constituaute.

### S. I.

Les leçons que l'Europe avait reçues de Frédéric étaient de deux sortes: les unes, toutes rationnelles, toutes philosophiques, ne furent comprises que d'un petit nombre d'esprits supérieurs, qui n'avaient ni l'indaence ni le crédit nécessaires pour les propager et pourles mettre ou pratique, les adtres, toutes matérielles, toutes dirigéés vers l'extension et le perfectionnement des moyens physiques, fixèrent davantage l'attention des gouvernemens et des cens de guerre.

Toutefois, en recueillant et en adoptant les innovations que . sous ce dernier rapport, le roi de Prusse avait introduites, on ne tint pas assez compte de la différence des mœurs, des caractères et du génie des nations : on ne sentit pas que ce qui pouvait être un puissant mobile pour, les unes, ne produirait qu'un esset contraire sur les autres. On s'attacha, d'ailleurs, beaucoup plus aux formes qu'au fond. Certains détails minutieur et insignifians, dont les yeux de la multitude avaient été frappés, et qu'elle ne sut que trop portée à admettre comme le nec plus ultrà du mérite et de la perfection, asservirent les esprits et entravèrent la marche de l'art. Une confiance et une admiration sans bornes sirent adopter aveuglément, et sans restriction, les méthodes de Frédéric. On crut voir le secret de ses victoires, et ceci s'applique plus particulièrement aux Français, dans les habits étroits, les petits chapeaux, les culottes bien blanches, les souliers haut montés, les boutons polis, le luisant des armes, etc., et dans nne soule de mouvemens inutiles ou de manœuvres synonymes (1).

Que de tels soins, que de telles observances eussent leur bon côté dans l'armée prussienne; qu'ils y fussent utiles pour tenir sans cesse en haleine des hommes naturellement portés à la licence, et que l'amour de la patrie

<sup>(1)</sup> Voyez la préface des Mémoires politiques et militaires du général Lloyd.

n'attachait pas fortement aux drapeaux, chi se conçoit jusqu'à un certain point; unis on ne voit rien qui puisse servir à justific ret enthiousiasme avec lequol d'aussifrit-voles doctrines furent prênées et encouragées dans des armées on la déscrition h'était point à craindre, et dont à composition repondait assez de l'attachonent du soldat à ses devoires. Ne convient-il pas de regardée comme l'une, des causes de l'éleignement que témoighement alors pour lo métier des armes la plupart des jennes gens des closses aisées, ectte imitation par trop servite des formes et des halitudes pruséennes?

« On ne croirait pas possible, dit Lloyd, que des « hommes fussent assez aveugles pour ne pas sentir que e les choses auxquelles ils mettent tant d'importance, bien loin d'influer sur les événemens , n'ont aucun rap-« port avec la guerre. C'est à de telles niaiseries qu'ils attribuent les glorieuses victoires du roi de Prusse. On « n'a point assez considéré qu'un souverain doué de si rares talens, qui commande lui-même ses armées a des avantages quo rien ne peut égaler, pour produire cet ensemblo et cetto vigueur d'action d'où dépend la plus grande partie des événemens houreux de la guerre. L'attention continuello du roi do Prusse à maintenir la discipline dans ses troupes, lui donné une facilité de manœnvre supérieure à tous ses ennemis, et c'est une « des causes principales de ses victoires. Sa tête et son conr ont fait le reste. Cette tenue et mille autres choses s inutiles dont il fatigne son armée n'y font rien (1). a

a inutiles dont il fatigne son armée n'y font tien (1). a
On ne nous tera pas l'injustice de penser qu'il est entré
dans notre intention de confondre le bien et le mal, l'utile et le supérflu, pour le plaisir de faire ressortir ter-

<sup>(1)</sup> Memoires politiques et militaires , préface.

tains abus. Nous avois pu attaquer l'excès de la tenue, mais non la tenue en elle-méme, dont personne sans doute ne s'avisera jamais de contester la nécessité. El comment, en effet, pourrait-on blâmer des soins qui sont une preuve de discipline, qui contribuent à la santé du soldat, qui l'élèrent au-dessus de la classe ouvrière, qui fe mettent, pour ainsi dire, au niveau des citoyens sisés et heureux, des soins, enfin dont tous les peuples vraiment militaires ont reconnu l'urgence?

Dans leur ardeur aveugle à imiter tout co qui se faissit au-delà du Rhin, les Français en vinrent jusqu'à établir la discipline allemande dans leur armée (1). Etrange et funeste méprise qui ébranla jusque dans ses fondeumes une constitution militaire déjà si peu stable, et qui, en déconsidérant l'armée aux yeux de la nation, priva l'imfortuné Louis XVI du seul moyen qui lui restât pour prévanir et arrêter la révolution. Nos soldats, il est vrai, étaient indociles et frondeurs; mais devait-on espérer que des coups de plat de sabre et de bâton les rendraient plus souples et plus soumis? Tous les bons esprits blâmèrent cette meure qu'ils considéraient avec raison comme une monstruosité.

« Le ministère actuel, dit Lloyd, veul introduire parmi e cux (les Français) la discipline allemande, sans considérer la différence qu'il y a entre les caractères des deux nations : je doute que cela produise les effets e qu'il ea espère. On peut perfectionner la nature et non pas la détruire (3).

Le soldat français est vif, remuant, étourdi, il lui en

<sup>(1)</sup> Cette mesure anti-nationale ne fut formellement adoptée que sous le ministère du comte de Saint-Germain.

(2) Histoire de la campagne de 1756, préface, page 30.

cotte beaucoup pour obsorrer le silence et l'immobilité; mais, comme il est sensible au reproche, un mot, un gesto de ses chefs le contiennent: prouvez-lui que vous étes juste et capable de le commander, et vous n'aurez preque pas besoin de punir voulez-vous qu'il ne s'écarte pas de la l'igno du devoir, donnez-lui des marques d'intérêt, inspirez-lui de la confiance, soyez ferme et n'eigez rien par caprice. C'est dans la dispensation des faveurs et des peines que la législation militaire doit se distinguer. Gardez-vous surtout de croire, sinsi que quelques caprits mécontens ou prévenus ont cherché à l'insinuer, que la discipline consiste à imprimer au soldat plus de crainte de ses officiers que de l'ennemi.

Ces formes et cette discipline allemandes, que Lloyd ne nous montre ici qu'en projet dans l'armée française, y furent observées avec une sévérité d'autant plus vexatoire, par certains chefs de corps, qu'ils espéraient obtenir, par cette apparence de zèle, un avancement auquel la paíx no présentait aucum motif légitime. « Dans leur lâche « ambition, dit énergiquement le colonel de Carrion-

Nisas, ils renchérissaient sur les étrangers mêmes. »

Le maréchal de Broglie, indigné de cette conduite de quelques officiers supérieurs, dissit un jour fort haut, devant un cercle nombreux : « Ces messieurs traitent leurs « régimens comme des chevaux de poste qu'on s'embar-

« rasse peu de crever pourvu qu'on arrive. »

Luckner, qui depuis la paix était entré au service de la-Franco, savait faire la différence de notre caractère à celui de ses compatriotes (1), lorsqu'il disait, au camp de

<sup>(1)</sup> Ce général, qui était Allemand, avait servi evec distinction dans l'armée du prince Ferdinand de Brunswick. (Voyez le Traité des grandes opérations, tome 111.)

Vaussieux: « Ils ont beau tourmenter leurs hommes, ils « auront le bonheur de no jamais parveuir à en faire des « Allemands (1). »

L'engouement pour tout ce qui ressemblait à la tactique allemande était tel à cette époque, qu'il suffissit de porter un nom tudesque pour obtenir des grades et des distinctions. Un certain capitaine Pirch, sorti des rangs de l'armée prussienne, passa pour un émulo de Frédéric, sur Ja simple présentation d'un Mémoire dans lequet il donnait des idées pour aligner des bataillons sur les drapeaux; on se crut heureux qu'il d'alignêt accepter un régiment et l'instruire suivant sa méthode.

 Le gouvernoment donnait ainsi l'exemple du scandale, dit Jomini (de qui nous empruutons cetto anocdote caractéristique); et, il faut en convenir,

« les Français ne furent quo trop enclins à le seconder. « Les étrangers flattés de la supériorité qu'on leur dé-

cernait, so garderent bien de combattre des opinions auxquelles ils trouvaient si bien leur compte, et chacun

a s'accordait à placer les troupes françaises au dernier a rang : encore un pas rétrograde et elles se fussent trou-

« vées au niveau des soldats du Pape. »

Une tendance aussi prononcée vers des minuties de toute espèce s'opposait absolument à ce qu'on appréciait les grandes vues et le sublime des méthodes du roi de Prusse. Aussi ces méthodes étaient-elles toujours un secret pour nous fortque les premières guerres de la révolution églatèrent. « Jusqu'ici, dit Guilbert, il faut en

<sup>(</sup>a) Ces deux anecdotes, emprantées à l'ouvrage de M. de Carrion Nisas, suffisent pour montrer jusqu'à quel point l'on s'écarta de la rointe qui pouvait conduire à une constitution militaire suslogue ju céractère et au génie de le nation.

convenir, la pratique de la science de la guerre est con-« centrée dans sa tête (de Frédéric) et dans son armée. Nous n'avons aucune idée , ou , pour parler plus juste , aucun usage, ce qui revient presque au même, de ce grand genre de guerre, de cette manière de recona nattre l'ennemi avec toutes ses forces, de lui présenter e le combat ; de l'induire à des fautes, et d'en profiter avec rapidité. Nous ne savons point prendre d'ordres de bataille momentanés et combinés sur le terrain et sur les circonstances. Nous ignorons enfin l'art de remuer et de manœuvrer les armées. Mais nous ne sommes pas les seuls qui l'ignorons. Les Autrichiens, qui ont fait une guerre entière contre le roi de Prusse. qui ont éprouvé ce que cet art lui a donné de supériorité. l'ignoreut de même; et jusqu'à ce qu'ils aient donné et gagné ce que j'appelle une bataille manœuvrière , jo suis fondé à dire que cet art est encore un mystère pour

eux.

« Quoi, me dira-t-on, les Autrichiens qui ont quelquefois battu, surpris, contenu le roi de Prusse pendant la guerre demière, qui viennent encore dans le
commencement de celle-ci (1) de rendre, pendant deux
mois, tous ses, clioris inutiles, ne connaissent pas l'art
de manœuvrer les armées? Non, ils ne le connaissent
pas; car on pratique ce qu'on connaît, et ils ne l'ont
jamais pratiqué, Jamais même ils n'en ont fait un objet
d'étude dans leurs eamps de paix, on quand ils ont
voul l'étudier, ils ont employé de mauvaises méthodes
et de faux principes. L'immense science de fa guerre

<sup>(1)</sup> La guerre de 1778 que Frédéric appelait en riant son procès de la Bavière, parce qu'elle se réduisit, en effet, à une parade, et que les négociations ue furent jamsis intercompues.

e est compose d'une infinité de parties. Les Autrichiens savent prendre des positions, so retrencher et combatte (1). Îls ont pu faire échouer à Kolin, par la benté et la valour de leurs troupes, toutes les ressources de l'art employées par le roi de Prusse dans cétte grande journée. Îls ont pu surprendre le roi de Prusse à Hochkirchen, couper et envelopper le général Finck à Macen, prendre des positions inattaquables la campagne dernière, et se tenir habilement en mesure sur une ligne de défense savamment choisie, Jànis l'art de remune des armées, de donner des batailles, de les [aggner par l'ascendant des manœnvres, est une dutre benche de la guerre, et celle-là leur est jusqu'à présent inconnuc (2).

Copendant la guerre d'Amérique, en nous fournissant l'occasion d'employer activement une fraction de nos forces, rappel parui nous l'émulation et des habitudes plus militaires. Ceux de nos soldats qui sons la conduite de Lafayette et de Rochambeau, contraignirent Cornwallis à capituler sur les rives de la Delaware, apparurent aux esprits pénétrans comme l'avant-gande des héros de Jemanpes et de Valmy. Mais, n'anticipons pas et reprenons les faits à partir de la guerre de Sept-Ans.

La mobilité des opinions relativement à l'exercice, mobilité dont, les ministres no surent ou no purent s'affranchir, sti modifier et refondre plus d'une fois les ordonnances de manœurres, surtout celles de l'infanterie. La préférence motivée accordée par le maréchail de Saxe à l'exercice prussien, et l'influence qu'extrepien 14bs-10rs.

<sup>(1)</sup> Nons avons vu, dans la leçon précédente, Frédéric porter le même jugement sur les Autrichieus.

<sup>(1)</sup> Défense du système de guerre moderne, tome it, page 149-

le nom et la gloire de Frédéric sur toule l'Europe, avaient déterminé de bonne heure le comte d'Argenson à lutroduire cet exercice dans l'armée française.

Deux ordonnances parurentà cet effet en 1755 et 1755; misis, outre qu'elles a lateignisient pas complètement le but, la guerre qui survinit suspendit nos essais et protongea nos incertitudes. Le maréchal de Broglie, réfléchissant sur le genre d'action qui, eu égard à la nature de nos armes, pouvait le mieux s'adapter au Garactère national, prescrivit le feu à volonté. Toute l'infanterie, de l'armée qu'il commandait y fut excreée pendant le quartier d'hiver de 1761 à 1762 (1). C'était rendre à nos soldats cette sorte de liberté qui leur est nécessaire pour opèrer de grandes choses, et dont les capitaines des seizième et dix-septième siècles, varient su tirer un si bon parti.

"Deux nouvelles ordonnances succèdèrent aux précidentes, en 1764 et 1776. La dernière, quoique supérieure à toutes les autres, laissait cependant beaucoup' de choses à débrouiller. Elle preparivait le feu de trois rangs à commandement, tous les rangs restant débout (a); on avait omis d'y considèrer la colonne comme ordre d'attaque; elle multipliait les moyens sans objet; elle lés compliquait inutilement; elle n'indiquait d'ailleurs ai directement, ni indirectement la voie des manouvres générales. Enfin les contemporais trouvaient que le vague qui y régnait pouvait induire en erreur, et embarrasser à chaque pas ceux des officiers généraux qui n'auraientpas été versé dans les détaits; c'est-l-ètre le plus grand

<sup>(</sup>v) Voyez le troisième numéro du Journal militaire de 1784.

<sup>(</sup>a) Le danger qui résultait de ce seu avait sait proposer de mellice les plus petits hommes au premier rang, et les plus grands au troisième. (Encyclopédie méthodique, — Feux.)

nombre : car, il faut l'avouer, l'application au service était bien moins l'affaire des supérieurs que celle des subalternes (1).

, Dans toutes ces ordonnances, ce qui tendait à entretenir la confusion et à multiplier les embarras, c'est que, d'un côté, la même manœuvre y était prescrite de plusieurs manières, ou tout au moins avec des variantes, etque de l'autre, on y faisait toujours la part des préjugés et des opinions particulières de certains faiseurs. Ainsi, au lieu de se contenter d'imiter les méthodes prussionnes, après en avoir dégad le superflu, on persistait à repreduire les conversions et les mouvemens surannés par rangs et par files, qui ne conviennent, sous aucun rapport, à l'ordre déployé (2).

Une répugnance on quelque sorte invincible pour les inversions, répugnance que Guibert signale avec raison comme un préjugé funets, s'oppose toujours à ce qu'une foule de mouvemens fussent simplifiés et abrégés. C'était méconnaître le prix du temps, c'était mégliger de tenir compte d'une donnée essentielle, et qui se reproduit sans cosse dans tous les problèmes de tactique et dans toutes

- (1) Les rédacteurs de cette ordonnance staient era devoir y insérer ce passage remarquable : « l'infanterie, dans quelque disposition qu'elle combatte, soit en colonne, soit en bataille, doit être convainence que la cavalerie n'est redouable ponr elle qu'à l'instant on elle ceus de vouloir in t'ésister. »
- (a) La conversion avait été pendant long-tempe le grande ressource des teclients. Beasong d'Ontieres imbas des princips de l'ancienne école, ne pouvaient e décider à remoirer à un mayeu de unacœurre à l'aide dayard on pouvait donner à un bassillon selle forme qu'on soulait. Il ne convient qu'à des subdivisions d'an frontjeu destad d'opèrer des mouvemens de conversion, et encour est-il plas d'une circonstance d'ai sersient dangereux.

les opérations militaires. Quel inconvénient peut-il y avoir à ce que des troupes qui étaient d'abord à la gauche, so trouvent, moinentanément à la droité, et vice versa à si la but qu'on se proposait est atteint et que cesoit la scule manière de l'Atteinder P Mais que deviennent, dira-ton, la symétrie et l'ordre primitif? c'est ce dont il faut peu s'inquieter lersqu'il à sigit de mettre l'occasion à profit, ou d'étire un contre-temps.

ou d'eviter un contre-lemps.

Certains théorieiens établissaient qu'en devait pouvoir tirer en marchant et en manœuvrant; quoique ce soît, évideument le moyen de ne jamais rien faire de passable, cetle dectrine out cependant ses partisans. Le prince de Ligne, dont les réflexions sont ordinairement aussi fine, que judicieuses; dit à cette occasion : « qu'on fasse de petits pas ayant l'air d'en faire de grands, qu'on fève la jambe pour la rapporter bien vite à la même place et à la même hauteur, on passera pour étre bablie : car, dira-t-on, l'alignement est bien gardé! Cola est vari; mais c'est qu'on ne userche pas. Marquer le pas pour tirer ou se redresser lorsqu'on est au pas de charge est absurde: il faut avancer (1).

Guibert émet une opinion non moius précise à co sujet.

<sup>«</sup> Ge que j'appelle feu en marchant, dit-il, et co que tout homme qui voudra réfléchir trouvers inadmissible comme moi, c'est le feu que j'ai vu pratiquer à quelques troupes, les soldats de deux rangs tirant sans cesser de marcher, mais marchant, comme on peut le croire, à pas de tortue; c'est celui que les troupes prussiennes appellent feu de charge, et qui consiste en des décharges combinées et alternatives de peletons, de

<sup>(4)</sup> Préjugés militaires.

a divisions, de demi-bataillons ou de bataillons, les parties de ligne qui ont tiré marchant au pas doublé, et celles a qui n'ont pas tiré au petit pas (1).

La tactique élémentaire qui avait été depuis deux siècles l'objet des spéculations et des recherches d'une foule d'auteurs, agitait alors les asprits plus fortement qui janais. Les écrits militaires abondaient. Les détaits étant à la portée de tous, chacun prétendait innover ou combattre les innevations des autres. On se livrait à la controverse et aux idées systématiques avec une ardeur d'autant plus grande, que ce genre d'occupation était deveau un moyen de réputation et de fortune.

La question qui tint le plus long-temps les opinions divisées porta sur, le mérite respectif de l'ordre minee et de l'ordre profond. Il ne s'était pas, encore élevé sine question aussi initéressante, tant par le fond que par les circonstances. Il ne s'agissait plus en eflet, ainsi que le dit Guibert, d'une polémique obscure entre des tacticiens. Cette question fut transportée au grand jour, et le ministère arrêta qué des épreuves auralent lieu dans-un camp considérable, sous les yeux mêmes du premier homme de guerre que la France possédát alors, du maréchal de Brogiuer, que lé choix du Roi et le veu de la nation appelaient de concert au commandement de l'armée (3).

Les pièces de ce grand procès sont par trop nombreuses pour qu'il nous soit possible d'en présenter ici l'analyse;

<sup>(1)</sup> Essai général de Tactique, tome 1, page 247.

<sup>(3)</sup> Cer paroles sont de Guibert. Dans le conflit qu'éleus, et dans lequel le marécial de Brogife fut appelé pronoucer, les partisans de l'ordre minec et ceux de l'ordre profoud tombèrent foujours d'accord sur la justice à rendre à l'expérience et aux talens de leur juge.

nous allons toutefois indiquer le but et les principaux points de la discussion.

S. 11.

Folard n'existait plus, et déjà son système paraissait à jamais oublié, lorsqu'un de ses prosélytes, le baron de Ménil-Durand, entreprit de reproduire sa colonne et ses vues sur l'action de l'infanterie (1). Un premier écrit fut publié à cet effet en 1755, sous le titre de Traité des l'lésions. Quoique l'auteur ne s'y montrat pas fort habile dans l'art de rendre ses idées, il réussit néanmoins à entrainer des suffrages, et notamment celui du maréchal de Belle-Isle. Beaucoup d'officiers, imbus des principes puisés dans le Commentaire sur Polybe et dans Puvségur, repoussaient la doctrine du roi de Prusse, ct réclamaient les piques et l'ordre profond. Ces officiers devinrent autant d'auxiliaires pour le novateur, contre. lequel d'ailleurs personne ne s'inscrivit alors officiellement. Cependant la mort du maréchal de Belle-Isle, et la guerre à laquelle nous venions de prendre part, empêchèrent cette fois les épreuves qui devaient avoir lieu. Mais M. de Ménil-Durand ne se rebuta pas, ct. fidèle au serment qu'il avait consigné dans son ouvrage, de ne jamais abandonner la cause de l'ordre profond , il continua ses travaux en silence, épiant le moment onportun de faire revivre sa proposition.

Les choses restèrent dans cet état jusques après la

<sup>(1)</sup> Nous nous reservons de parler de Folard et de sa doctrine, dans la revue que nous ferons plus tard des écrivains militaires modernes.

guerre de Sept-Ans, qui, comme on sait, fut pour nous une seconde guerre de la Succession. Les théoriciens se trouvant alors rendus à leurs spéculations, chacun d'eux prétendit avant tout expliquer la cause de nos revers. Ceux que la crainte de déplaire ne rendit pas muets, les attribuèrent avec raison au peu d'ordre et de discipline qui avait régné dans l'armée, à sa frèle constitution, et surtout à la mauvaise direction des opérations. Mais le plus grand nombre se refusant à faire entendre des vérités qui eussent infailliblement compromis leurs intérêts ; trouvèrent plus commode et plus prudent de s'en prendre à la tactique, comme si cette même tactique n'eût pas été celle avec laquelle les ennemis nous avaient battus. Tout absurde qu'était cette manière d'interpréter les faits, elle n'en ébranla pas moins l'opinion de la multitude en faveur du système de M. de Ménil-Durand, par le discrédit qu'elle jeta sur l'ordre mince et les feux.

Il no manquait plus que quelqu'un qui se chargeat de rallier les adeptes du système prussien, pour qu'incessamment tous les tacticiens français se trouvasent formés en deux camps opposés. Or, c'est ce que fit Guibert en publiant son Essai général de Tactique. La hardiesse, la nouveauté, un style brillant et facile, non moins que le foud des pensées, contribuèrent à donner une grande vogue à cet ouvrage. M. de Ménil-Durand y vit uno opposition manifeste à su doctrine, et, de fait, la manière pletine d'enthousissme dont l'auteur y développait les propriétés de l'ordre mince et des feux, pourvait passer pour une vértiable déclaration de guerre aux plésions.

Guibert néanmoins n'avait éonvaincu qu'une partie du éculeurs, presque toins lés anciens officiers se refusaieut à donner leur approbation à l'Essai de Tuctique, cu y voyant traitées du routines ignorantes, d'absurdes

ART MILITAIRE. préjugés, des pratiques pour lesquelles ils n'avaient pas cessé de conserver un fond d'attachement. L'éloge du roi de Prusso, qu'ils retrouvaient pour ainsi dire à chaque page, rappelant continuellement et nos fautes et notro infériorité dans la dernière guerre, contribuait encore à les indisposer contre l'auteur et contre l'ouvrage. M. de Ménil-Durand sentit qu'il n'avait pas de temps à perdre pour donner la seconde édition de son système. Mais un moyen de conviction auquel il ne paratt pas qu'il cut songé d'abord, et qui lui réassit plus peut être que les circonstances ne permettaient de l'espérer, fut cet appel qu'il sit au patriotisme de l'armée, en produisant sa nouvelle proposition sous le titre d'Ordre français. Il crut pouvoir justifier ce titre imposant en rappelant ce . qui s'était dit jusqu'alors sur l'audace et la valeur françnise, sur notre impétuosité dans le choc, et, enfin, sur l'impossibilité que notre caractère nous donne d'atteindre à une certaine perfection de manœuvres. Indépendamment de cette précaution, M. de Ménil-Durand eut encore celle d'accommoder son système à la constitution de l'armée, et d'adopter les termes do la nomenclaturo moderne que d'abord il avait rejetés pour en emprunter aux langues anciennes. D'ailleurs, suivant ce qu'il en disait lui-même, la tactique qu'il se proposait de substituer à cette tactique étrangère, anti-nationale, destructive de notre génie, ne devait exiger de la part des tronpes ni étude, ni fatigue; il en résulterait surtout une grande amélioration dans le sort des officiers, que, depuis la paix, on voulait assimiler aux officiers étrangers, qu'il dépeiguait comme des automates, sans autre affaire, idie, fortune , ni domicile que leurs pelotons. Il entrait passablement de charlatauisme dans ce langage, mais il réson-

nait agréablement aux oreilles de la foule, et M. de Ménil-

Durand n'ignorait pas quo lo suffrage de la foule n'est

jamais à dédaigner. Au reste, voici sur quels principes il avait établi son

système :

1º Le nombre de cavalerie introduit dans nos armées

est devenu ruineux, et doit être restreint.

2 Les différentes armes doivent se mélanger et s'ap-

puyer réciproquement.

3º Il est nécessaire do raccourcir les ordres de bataille,

en conservant la faculté de les étendre à volonté.

4° L'action de choc doit être considérée comme l'action décisive.

5° L'action do feu est essentiello en ce qu'elle peut et qu'elle doit favoriser l'action décisive; mais elle n'en est que l'accessoire.

6° L'artillerie doit être considérée comme un accessoire puissant, mais nullement décisif.

Ces principes , à notre avis du moins , renferment uno erreur des plus graves sous les apparences do la vérité. Une chose essentielle à considérer, et que M. de Ménil-Durand méconnaît entièrement , c'est qu'il n'est pas loisible à un tacticien d'établir que telle action sera l'action principale et décisive, et telle autre, l'action accessoire, et de partir ensuite de là pour proposer de nouvelles formations et une nouvelle manière de combattre. Dans l'art de la guerre, non moins que dans les autres arts, il faut avant tout marcher et conclure avec les faits : il faut sans cesse observer et examiner si ce qui était possible et judicieux à certaines époques, n'est pas devenu impraticable ou défectueux par l'effet do quelque changement, de quelque découverte. Il est évident que, sous ce point de vue , M. de Ménil-Durand ne pouvait se permettre de considérer les feux comme le moyen accessoire, puisque dejà, depuis Lonis XIV, l'expérience les désignait comme l'action principale. Pétendre lo controire à la suite de la guerre de Sept-Ans, n'était pas une opinion plus souternable qu'elle' ne le serait aujourd'hui. Jusqu'alors, on n'avait point ou presque point combattu en colonne, et veilà que tout à coup on propose de l'adopter comme ordre liabituel. Il faut se défier de ces sortes de soubre-cauts qui vous jettent d'an extréme à l'aiute; cr., pour l'ordinaire ils sont l'auvre du caprice et du manque de réflèxion. Quoi qu'il en soit, présentons le système de M. de Ménil-Durand, tel qu'il l'avait proposé d'abord.

Il donnait le nom de plésion à une colonne de sept cent seixante-huit hommes, rangés sur vingt-quatre de front et trento-deux de hauteur.

Partagée perpendiculairement de la tête à la queue . ses deux moitiés s'appelaient manches.

Ges deux manches se coupsient ensuite parallèlement au front en quatre sections qui avaient, par conséquent, chacune vingt-quatre hommes de front et huit de hauteur.

Ensin, elles se divisaient en deux plésionnettes, sor mées chacune de deux sections jointes ensemble.

A ces trois divisions, il faut en ajouter denx autres : chaque manche partagée en deux dans le sens de sa profondeur, donnait les manchettes, à six de front et trentedonx de hauteur; et la plésion, coupée en croix, présentait quatre manipules ayant chacun douze hommes de front et seize de hauteur (1).

Quant aux officiers, M. de Ménil-Durand les plaçait aux files extérieures de sa colonne, et comme il le disait, en paremens de sa muraille; car son ordonnance ne lui sem-

<sup>(</sup>s) Traité des Plesions, page 44.

blait rien moins qu'une citadelle mobile. Cotte distribution des officiers les obligeait; il est vrai, à so séparer de leur troupe, mais cet incopvénient, que nous avons constamment remarqué dans l'ancienne tactique, était un de ceux dont s'embarrassait fort peu l'auteur.

Une compagnie de grenadiers à pied, une d'armés à la légère, et uné de grenadiers à cheval, fottes trois de cinquante hommes, étaient les appuis, les supports et les accessoires en tout genre de la plésion (1). Ge n'est pas que M. de Ménil-Durand regardat la cavalerie comme indispensable au succès de sa colonne, car, ce sont ses propres expressions, alors même qu'elle en serait dépourvue, ses victoires, pour être peut-être un peu moins complétes, n'en seraitent pas difficiles musi licroyait deroir en conserver une petito quantité par respect pour les préjugés, qui attribussient toujours une assez grande influence à cette arine.

Tel était, avec ses dépendances, l'instrument de tactique infiniment compliqué que M. de Moni-Durand prétendait substituor au bataillon, et qui lui semblait merveilleusement propre à remplir toutes les conditions de mobilité, de force et d'action.

Une semblable ordonnance ne comportait évidemment quo des armes de longueur; mais M. de Ménil-Durand n'osant se flatter de pouvoir les remettre en crédit, so bornait à n'armer de piques que les officiers et sergens et un dixième environ des soldats, laissant à tout le reste le

<sup>(1)</sup> Cette idée a été reproduite il y a peu de temps dans l'ouvrage initialé de l'Armée selon la Charte, et cependant il nous sembles qu'il fant l'écarter plus soigneusement que jumis. Au surplus, nous sommes heureux de pouvoir le déclarer, cet ouvrage est un des plui substanties qui nous sojent tombés entre les mins.

fusil et la basonnette. Il voulait au surplus qu'à l'instar des Anciens, sa plésion oût trois différentes manières de se formor.

1º En bataille; cetto formation consistait à faire serrer les rangs dans chaque section, en laissant deux pas d'intervalle entre la première et la seconde, la troisième et la quatrième, et le double de cetto distance eutre la secondo et la troisième.

2° En phalange; c'est-à-diro toutes les sections serrées l'une contre l'autre pour faire masso.

3º Enfin la plésion pouvait avoir tous ses rangs ouverts, c'est-à-dire à une longueur de hallebarde l'un de l'autre.

 La plésion, prescrivait M. de Ménil-Durand, sera en bataille toutes les fois qu'elle arrivers sur le pré; et après l'avoir fait manœuvrer, on l'y remettra avant do la renvoyer. Ce sera l'état habituel. C'est encore dans ect état, et non autrement, qu'elle marchera le pas redoublé.

« Elle se mettra en phalange au moment de la charge « et seulement à quelques pas de l'ennemi.

« Elle n'aurá les rangs ouverts qu'en marchant loin de

La plésion étant un corps destiné principalement à marcher, charger et enfoncer, toutes ses manœuvres étaient relatives à ces différens objets.

Nous no perdrons pas un temps précieux à signaler les inconvéniens d'un système dont les effets du canon et de la mousqueterie démontrent sullisamment l'absurdité. Mais il est par trop curieux d'entendre M. de Ménil Du-

<sup>(1)</sup> Supplement au Traité des Plésions , page 17.

rand raconter lui-même les succès de sa plésion, pour no pas le citer encore une fois.

Se porter sur la ligne ennemie, l'attaquer et l'enfoncer, est pour elle une offaire aussi prompte que facile. Comment tiendrait un bataillon contre une masse de trentedeux hommes de profondeur? Les feux ne sont qu'une bagatelle dont l'auteur daigne à peine tenir compte, tant le mouvement de sa troupe est rapide. Ce premier avantage obtenu, la manche droite fait à droite, la manche gauche à gauche, puis toutes deux marchent s'éloignant l'une de l'autre. « On voit, continue M. de Ménil-Durand, « avec quelle promptitude ces deux manches seront sur ces deux bataillons ennemis, et combien il est impos-« sible à chacun d'eux de résister, chargé en cette partie a par un petit bataillon de trente-deux de front sur douze « de profondeur. Chaque manche renversera donc le sien a à si peu de frais, qu'elle n'en sera pas moins en état de « battre le suivant, et irait ainsi jusqu'au bout de la « ligne, si l'ennemi ne trouve pas moyen de l'arrêter. « Mais quel sera ce moyen? Ces manches remuent avec « tant de vivacité l'ear dès le moment qu'elles font leur « mouvement , c'est-à-dire un simple à droite , elles pren-« nent la course; leur front quoiqu'un peu plus étendu « que celui de la plésion , ne l'est pas assez pour leur ôter « cette légèreté...... Je veux que le bataillon de seconde « ligne ennemie qui est derrière, s'avance pour arriver au « flanc de cette manche; mais cette seconde ligne est à trois « cents pas; la plésion en fera bien six cents, puisqu'ello « court, pendant qu'elle parcourra cet espace. Lors donc « qu'il arrivera , il aura fait un voyago inutile; elle sera « déjà bien loin du point où elle a enfoncé la ligne; elle « sera six cents pas plus loin, et aura balayé toute cette a partie. Si l'ennemi veut donc l'arrêter, ce n'est pas

17.

« comme cela qu'il faut s'y prendre; il faut en user « comme lorsqu'on veut empécher un violent incen-« die, etc., elc. « Enfin, je supposo qu'un bataillon de la seconde ligne

« ennemie arrive sur le flanc de la mancho, pour la « charger quand elle passera devant lui, alors la manche e peut jouer à ce bataillon un plaisant tour. Lorsqu'elle « sera prête à passer devant son front, elle fera à droite. « et marchera comme si elle voulait aller à la seconde « ligne. Quand elle sera à hauteur du bataillon, elle se: « remettra ensuite par un à-gauche, et ira charger son « flanc. Ceci a l'air d'une plaisanterie; mais qu'on chera che sérieusement si le bataillon peut faire à temps quel-« ques manœuvres pour éviter ce croc-en-jambe. Mais « quand on parviendrait à charger le flanc de ma man-« che, reprend M. de Ménil-Durand , je ne sais pas trop. « ce qui en arriverait , etc. Enfin , quand l'ennemi aura « ramassé trop de forces, ou que la manche sera fatiguée: « et ni l'un ni l'autre n'arrivera qu'après qu'elle aura fait « bien du mal dans la ligne, elle se retirera triomphante et sans aucun désordre (1). » Le sanglier qu'une blessure a rendu furieux, est moins prompt à s'ouvrir un passage à travers le taillis, que ne l'est la plésion à renverser une ligne déployée. Mais ces mouvemens par manches, tout formidables qu'ils viennent d'êtro présentés, ne sont rien auprès de la manœuvre par plésionnettes, à la description do laquelle l'auteur consacre huit grandes pages. Les plésionnettes se séparent de la plésion comme les manches, puis vont toujours marchant, courant, abattant, enfonçant tout ce qui se présente; « elles peuvent « en un moment décider une bataille. Il n'y a ni forces

<sup>(1)</sup> Traite des Plésions, chapitre 3, article 2.

« ni manœuvres qui doivent arrêter, ni seulement re-« tarder leurs ravages, etc., etc. »

Voilà pour l'action de choc.

La plésion ne devait s'amuser à la mousqueterie que corsqu'il était impossible d'employer l'arme blanche.

M. de Ménil-Durand, renonçant à la prétention qu'avait eue Folard de tirer du feu de sa colonne, prescrivait de n'en venir à ce gefre d'action qu'après avoir fait subir à la plésion l'une ou l'autre des transformations suivantes :

« Le premier moyen, dit-il, "sera de se développer c tout uniment par sections, en ligue pleine, et alors la » plésion sera à deux de jeu avec le bataillon : elle sera « à la vérité sur juit de hauteur; mais les derniers rangs « chargeront les fusils, et les faisant passer au promier, « le feu sera plus vif que celui du bataillon.

« Si l'on ne veut pas de cela, mais seulement d'une ligne de mousqueterie à trois de hauteur, on ne fera que tirer de la queue de la plésion de nouveaux pelotons, que l'on joindra aux grenadiers à pied et aux armés à la légère, pour former cette ligne en avant des plésions racourreies.

« On peut encore faire tirer la plésion par tranches : « la première, aussitôt après avoir fait sa décharge, pas-» sant à la queue pour démasquer la seconde, et ainsi » des autres.

« Il est mille autres manières de faire tirer la plésion, « et pour cela de la mottre en tenaille, en tenaille ren-« versée, en scie, etc. ».

M. de Ménil-Durand, pour répondre aux intentions de quelques-uns de ses partisans, et aussi, comme il lo dit, pour condescendre autant que possible aux préjugés du siècle, se décida de bonne heure à perfectionner et à étendre les moyens de feu de sa plésion. Il adopta à cet effet, dès l'année 1758, un mode de déploiement dont il fit ensuite la pierre angulaire de son prétendu système national. Ce déploiement, qui ne différait en rien de celui de notre colonne d'attaque, existait dans l'ordonnance réglementaire de 1755.

Ce ne fut pas sans avoir beaucoup écrit pour ou contre l'ordre profond, que l'on en vint à soumettre à des épreuves ce que tous les raisonnemens laissaient indécis. Pour établir la discussion sur des bases raisonnables, il aurait fallu d'abord convenir mutuellement, sinsi que l'observe le colonel Carrion. Niass', « que l'ordre en colone ne peut pas toujours suppléer à l'ordre étendu; que l'ordre étendu ne peut pas constamment dispenser du recours à l'ordre en colonne; que l'initiation des Anciens ne pouvait être ni servilement adoptée, à cause de la différence des armes, ni entièrement rejetée, à cause de l'homogénétié des combattans; qu'il devait y avoir un point de départ, un ordre de repas et un ordre d'action, et que ces deux ordres avaient intérêt à s'aider et non à s'exclure. »

Guibert, et il est facile de s'en convaincre en parcourant ses écrits (1), ne prétendit jamais envisager la question sous un autre point de vue; mais ce qui s'opposa toujours à ce que l'on pût s'entendre, c'est que M. de Ménil-Durand se refusa constamment à des concessions qui, en détruisant nécessairement le mérite et la noureauté du système qu'il espérait parvenir à faire adopter, l'eussent privé de l'honneur d'y attacher son nom.

Le maréchal de Broglie, sans pourtant se déclarer aussi ouvertement en faveur du système de M. de Ménil-

<sup>(1)</sup> Voyez, entre autres, la Défense du système de guerre mo-

Durand que se plait à le dire Güibert, avait applaudi à l'honorable inténtion d'instituer un ordre français. Le maréchal pensait, avec, un grand nombre d'officiers expérimentés, que, malgré les imperfections de ce système, l'étude et la méditation arriveraient peut être à en tierr parfi. Ce qui, au reste, avait pu déterminer en dernier lieu un assez grand nombre de suffrages en faveur de M. de Ménil-Durand, c'est qu'il ne mettait plus le mêune entétement que dans le principé, à proposer sa colonne comme disposition exclusive d'attaque, et qu'il ne donnait aussi comme moyen de manœuvre. Enfin, le ministère étaut tombé d'accord avec le maréchal aur les encouragemens à accorder à l'auteur, et pour ne pas condamner sans entendre, ordonna des expériences que les deux partis ne cessaient de réchiamer.

Dans le premier essai qui fut fait à Metz en 1775, par les régimens de Limousin et de la Couronne, on eut pour but l'examen du système de M. Ménil - Durand, sous le rapport de la taetique élémentaire. Les partisans de ce système prétendirent qu'ils varient réuni la pluralité des opinions; mais il fut d'autant plus difficile de reconnattre jusqu'à quel point eette prétention de leur part était fondée, qu'ils changèrent et modifièrent chaque jour ce qu'ils avajent arrêté la veille.

De nouvelles expériences eurent lieu, sur une plus grande échelle, au camp de Vaussieux, près Bayeux, en 1777. La furent réunis, sous les ordres du maréchal de Broglie, vingt et un régimens, formant onze brigades et quaranto-quatre bataillons (1); six régimens de dragons

<sup>(1)</sup> Le régiment du roi, fort de quatre bataillous, composait à lui seul une brigade, voyez le \$. III de cetté leçon.

de quatre escadrons chacun, composant trois brigades, et enfin un parc d'artillerie.

M. de Ménil-Durand s'était donné la peine de rédiger un règlement dans lequel, après avoir débuté par exposer la formation et le mécanisme de sa colonne contrale, ou, comme il le disait, de ses colonnes jumelles, il appliquait ensuite sa tactique à toutes les circonstances qui peuvent so présenter.

Dans cette nouvelle édition de son système, M. de Ménil-Durand avait établi en principe que le centre devait étre le poste d'honneur, la base et le pivot de tous les mouvemens. En conséquence de ce principe, toutes les troupes, grandes ou petites, étaient placées entre elles dans l'ordre numérique, à partir ducentre, les numéros impairs à droite.

L'auteur avait substitué à la plésion un petit bataillon de huit pelotons de quarante-huit hommes chacun, non compris les officiers, sergens et tambours.

Dans son ordre primitif et habituel, ce bataillon formait une colonne centrale de seize hommes de front, sur vingt-quatre de hauteur (1). Les pelotons y entraient sur-six rangs. Cette colonne, qui n'était su fond que la colonne d'attaque de l'ordonance, se déposit et serformait de la même manière. Les feux se faisaient sur trois rangs; c'était la seule circonstance où le bataillon foit dans l'ordre déployé.

M. de Ménil-Durand ne prescrivait rien d'absolu sur les intervalles à laisser entre ses colonnes élémentaires; mais encore voulait-il qu'il s'en trouvât toujours au moins

<sup>(1)</sup> Ce rapport de deux à trois entre les dimensions de la colonne de M. de Ménil-Durand, était une proportion de principe antérieurement fixée par Folard.

deux en face de chaque bataillon ennemi. Il se bornait d'ailleurs à ne former qu'une seule ligne de bataille, qu'il dédoublait ordinairement dans les feux, soit en faisant rétrograder en échiquier les seconds bataillons, soit en retirant les derniers pelotons de chaque bataillon.

Non-seulement M. de Ménil Durand proposit d'appliquer la formation centrale à un bataillon, à une brigade, mais aussi à un nombre quelconque de bataillons. Il ne faut qu'un instant de réflexion pour s'assurer que cette extension indéfinie donnée à une idée d'ailleurs ingénieuse, la rendait abusive et chimérique. Le maréchal lo reconnut, et se réfusa constamment à étondre cette manuvre au-delà d'une brigade. « Modification insuffisante, dit Guibert, et qui a amené un autre inconvénient, c'est que les divisions ne peuvent être alors formées que d'un aombre pair de brigades, et que tost nombre impair dérangeait l'organisation générale, nécessaire pour la formation centrale dont il 'agit. »

Cet inconvénient, ainsi que tous ceux qui pouvaient résulter, soit de l'incomplet des bataillons, après quelques jours de rassemblement, soit d'une dérogation aux préséances établies entre les corps, dont ne marque pas de s'emparer Guibort, pour les opposer à son adversaire, étaient de faibles argumens contre le système de celui-ci. On conçoit, en effet, que si ce système eft été bon d'ailleurs, on celt pu, par une autre organisation des troupes, et en foulant aux pieds les préjugés sur les préséances, et sur les distinctions de droite et de gauche, en faire disparattre une grande partie des vices de détail.

M. de Ménit Durand ayant enfin reconnu que le temps du mélango des armes était passé, avait renoncé à joindre de la cavalerie à sa colonne, laquelle dès-lors ne conservait plus, en accessoires, que les grenadiers et les armés à la légère-ou chasseurs. Il se promettais un grand résultat de la coopération de ces deux sortes de combattans, qu'il destinait à former un rideau en avant de sa double colonne, et pour lesquelles d'ailleurs il n'admettait d'autre pas de unanœurre que le pas de course. Un pareil service attribué aux grenadiers changeait entièrement leur nature. Aussi les réclamations à ce aujet furent-elles unnnimes. Le maréchal les ayant trouvées fondées, arrêta que les grenadiers suivraient tous les mouvemens du bataillon, comme s'ils en eussent réclement fait partie. On essaya de les placer au centre pour leur donner toujours la téle de la colonne; mais, comme par là tout se trouvait dérangé, on passa à d'autres combinaisons.

Sans prétendre que le système de M. de Ménil-Durand dût survivre aux épreuves de Vaussieux, il faut convenir toutofois qu'elles furent faites avec trop peu d'ensemble et trop peu de suite, pour donner lieu à une décision motivée contre ce système. Ce furent chaque jour, et bien plus encore que dans les expériences précédentes, do nouveaux changemens. de nouvelles variantes. Et d'abord parce que M. de Ménil - Durand reconnaissait luimême la nécessité de ces changemens, et ensuite, parce que le maréchal repoussait immédiatement ce que l'expérience et la raison s'accordaient à trouver vicieux ou impraticable. Une chose qui d'ailleurs s'opposa non moins fortement que toutes ces variations à ce que l'on pût rien conclure des épreuves dont il s'agit, c'est qu'elles surent faites avec trop de précipitation, et que la plupart des officiers n'y prirent part qu'avec une extrême répugnance. Le système de M. de Ménil-Durand fut mis de côté, non par l'effet des expériences de Vaussieux, mais parce que, ne s'accordant pas avec la nature de nos armes, et la marche de l'art . l'opinion devait tôt ou tard le rejeter.

Les partisans de l'ordre prussien, qui ne hissaient rien chapper du ce qui pouvait assurer luur briomphe, argumenterent de la nécessité oit furent leurs adversaires de modifier et de réformer sans cesse. Ils invoquèrent surtout les nombreuses circonstances où le maréchal avait eu recurs aux feux, et fait marcher les hataillouss dans l'ordre déployé. Guibert, apirès avoir rappelé un passage où M. de Menil-Dursind énonçait formellement que lès feux ne se fersient jamais que derrière un obstacle, se complatt à dire ensuite qu'en cela, comme en bequeoup d'autres points, le maréchal ne voulut pas aidopter les principes exclusifs de M. de Ménil-Dursand; puis il ajoute:

• On a mémo va M. le marcéfial dans l'attaque qu'il condusait lui-méme le jour du passage de la Sculles, contre l'infanterie de M, le comite de Rochambeau, postée sur les hauteurs de Villiers-le-See, arrêter ses colonnes, engager le combat pàr la mousqueterie, et ne marcher à l'apnemi qu'après l'avoir battu une demisheure par un seu très-vis. Cé n'était plus la le système de M. de Mémil-Durand, c'était le vianqueur de Bergen et de Sundershausen (1) pliant ce système à son talent, et menant les troupes avec les principes qui ont fait as gloire (2).

Ainsi, le maréchal, loin de proscrire l'ordre mince pour accorder une préférence exclusive à l'ordre profond, voulait que, suijent l'occurrence, one servit de l'un et de l'autre. C'était envisager la question sous son véritable point de rue; mais ce n'était pas la résoudre en entier, puisqu'il réstait toujours à décider quel serait l'ordre primitif.

<sup>(1)</sup> Voyez Traité des grandes opérations, tome 11, page 287.

<sup>(2)</sup> Défense du système de guerre moderne, tome 1, page 207-

Getto dernière partie de la question que le temps et l'expérience ont résolue en faveur de l'ordre mince, Guibert la discute, suivant nous, avec une rare sagacité. Il suffira d'indiquer ici le petit nombre de vérités sur lesquelles repose toute la série de ses raisonnements.

- 1º L'ordre habituel et primitif d'une troupe est l'ordre dans lequel elle se forme habituellement et primitivement, abstraction faite de toutes circonstances locales ou accidentelles.
- 2° Cet ordre doit être celui dans léquel une troupe, par la nature de ses armes ou des circonstances, est le plus fréquemment dans le cas de se ranger.
- 5º Il doit être calculé d'abord sur l'espèce des armes qui seront opposées à cette troupe, et ensuite sur les diverses circonstances auxquelles elle pourra se trouver forcée de faire face.
- 4º Il doit s'accorder avec son organisation administrativo, et la conserver dans toute son intégrité.
- 5º Il doit être le plus simple et le moins compliqué qu'îl est possible, afin qu'on puisse le prendre avec la plus grande promptitude; et que le soldat, de jour ou de nuit, dans la chaleur d'une action, et même dans le trouble d'une défaite, y puisse facilement retrouver son rang et sa file.
- 6º Il doit être à la fois propre à l'attaque et à la défense; mais il doit l'être particulièrement et par-dossus tout à la défense, parce que l'état de défense est l'état primitif, et que celui d'attaque ne peut jamais être qu'accidentel.
- 7º Il doit être la base et le point de départ de toutes les manœuvres et évolutions de la tactique élémentaire, lesquelles par conséquent il ne doit jamais ni contrarier ni gêner.

8º Il doit, à plus forte raison, remplir les vues de la tactique des armées et de la stratégie.

Guibert passe ensuite à la démonstration de quatre propositions dont voici l'énoncé :

L'ordre déployé est analogue aux armes en usage aujourd'hui. L'ordre profond leur est absolument contraire.

L'ordre déployé est celui dans lequel l'infanterie est le plus souvent dans le cas de se ranger.

L'ordre déployé est la formation la plus simple et la plus facile.

L'ordre déployé doit être l'ordre habituel, parce qu'il est à la fois propre à l'attaque et à la défense, et qu'il l'est particulièrement et principalement à la défense.

Cest particulièrement et principalement à la défense.

Toutes ces propositions, culiber parvient à les justifier
à la suite d'une discussion qui demande à être lue et méditée. La manière dont il la termine est une preuve que,
malgré son opposition au système de M. de Meii-Durnad,
il n'avait rien moins que la prétention d'exclure l'action
de choc et la colonne, considérée comme disposition
éventuelle. Car, dii-il, de ce que l'ordre déployé est ainsi
habituellement l'ordre défensif, il ne s'ensuit pas qu'on
dojvie toujours, et en toute occasion, déployer ses
troupes sur la position qu'on veut défendre, et que ce
ne soit jamais que par des troupes déployées qu'il faille
la défendre. C'est là où le système moderne ne ses
unontre point exclusif; c'est là où le talent et les circonstances pausent modérale au siccion des particulars.

"montre point exclusis; c'est la où le taient et les circ constances peuvent modifier le principe général (1). » Déjà, dans une autre occasion, Guibert avait dit de la manière supérieure dont le comb de Rochambeau était parvenu à faire manœuvrer la brigade de Médoc: « Il fit

<sup>(1)</sup> Défense du système de guerre moderne, tome 1, page 225.

« voir , par l'exposition la plus intelligente de toutes les « manœuvres do l'ordonnance, que la tactique moderne « est susceptible de tout, se plio à tout, emploie, au « besoin, les colonnes, les combino, les entremêle avec « des bataillons déployés , en soutient une ligne , etc. ; « enfin . qu'elle est un instrument docile qui n'attend ,

« pour de plus grands succès, que d'être employé par « le génie. »

Mais d'ailleurs, voici son opinion au sujet de la colonne considérée comme ordro d'attaque :

« L'ordre en colonne, dit-il (1), ayant des avantages « tant récls quo d'opinion , et ses inconvéniens pouvant « être diminués ou prévenus quand on donno à la co-« lonne uno formation bien entendue, et qu'on sait en-« suite l'employer et la conduire, il s'ensuit, et il n'y a « pas un partisan de la tactique moderne qui soit tenté « de le nier, que cet ordre est très-propre aux attaques « et particulièrement aux attaques de postes; qu'en con-« séquenco les troupes doivent être fréquemment exer-« cées à passer de l'ordre déployé à l'ordre en colonne, « et à repasser de l'ordre en colonne à l'ordre déployé. « L'un est leur ordre primitif et habituel, l'autre est leur « ordre momentané et accidentel. Tous deux composent « essentiellement leur tactique, et aucun des deux ne « peut suppléer ni exclure l'autre.

« Nous ne dissimulerons pas ( l'impartialité dont nous « faisons profession nous en fait un devoir), que nos « dernières ordonnances de manœuvres , et surtout celle « de 1776, n'aient un peu trop négligé de parler de la « colonne sous le rapport d'ordre d'attaque. Il ne suffi-« sait peut-être pas d'y perfectionner, comme on l'a fait,

<sup>(1)</sup> Désense du système de guerre moderne, t. 1, p. 253 et 254.

« tous les mouvemens en colonne; il ne suffisait pas d'y « indiquer une colonne par bataillon formée par le « centre, en l'appliquant seulement à la manœuvre du a passage des lignes. Il fallait articuler expressément « qu'on pourrait se servir de la même colonne pour co-« lonne d'attaque; qu'on la préférerait même dans ce cas « seulement, toutes les fois qu'on verrait devant soi la « certitude de pouvoir la déployer au besoin par le mou-« vement contraire et sans être obligé de faire des mou-« vemens de flanc pour gagner le centre de son terrain. a Il fallait enfin consacrer un chapitre entier, et il cût « été bien employé, à traiter de l'attaque en colonne. Il « fallait consigner dans ce chapitre, comme un principe « fondamental, qu'on marcherait à l'ennemi toutes les « fois qu'on pourrait raisonnablement espérer de le a joindre. Faute de cela, on a donné à penser qu'on « exclusit l'attaque en colonne, qu'on adoptait l'ordre « déployé pour ordre unique : et l'on a fourni des armes « à M. de Ménil Durand (1). »

Nous nous sommes un peu étendus sur cette discussion surannée; parce qu'elle tourna tout entière au profit do la science, et qu'elle peut encore, sujourd'hui même, fournir matière à plus d'une réflexion utile. Plusieurs écrisains conus joignirent leurs efforts à ceux de M. de Ménil-Durand, en faveur de l'erdre profond. De ce nombre furent : Joly de Maizeroy, précédenment cité pour sa Poliorcétique des Anciens, et la traduction des Institutions.

<sup>(</sup>s) Un tacticien de cette époque, M. de Ségnier, n'approuvant pas la colonne forméede audivisions parallèles à son front, propous, sons le double rapport de l'attague et des manoures; auc colonne à internales perpendiculaires, dont il couvrait la rête et la queue par les grenadiers et les chasseurs. (Encyclopédie méthodique.—Colonne.)

tutions militaires de l'empereur Léon : le baron de Bohan qui, dans un écrit intitulé Examen critique du militaire français, publié après le camp do Vaussieux, rassembla tout ce qu'on peut dire de raisonnable et de sage en faveur de la doctrine de M. de Ménil-Durand (1). Les partisans de l'ordre mince mirent toute leur confiance dans l'éloquence persuasive de Guibert, et il fut constamment seul à se présenter dans l'arène. « Dans la plus grande « partio de sa Défense du système de guerre moderne.

- « dit M. de Carriou-Nisas, Guibertapplique avec bonheur « les observations faites sur le système de M. de Ménil-
- « Durand aux parties sublimes de l'art; ou plutôt il s'en « sert comme de texte pour les traiter de nouveau avec
- (1) Le général d'Arçon prit part aussi à cette controversé en faveur de l'ordre profond, et publia en 1774 une analyse raisonnée de l'ouvrage dans lequel Guibert avait combattu si victorieusement Méuil-Durand. Le question n'est pas suffisamment approfondie dans cet écrit, où l'on trouve, du reste, quelques idées militaires très-justes, et beaucoup de passiou, excitée par quelques reproches que Guibert, étrauger à l'art de Vauban, avait adressés aux ingénieurs, dans son premier ouvrage sur la tactique. Nous en faisons mention ici pour citer un fait qui montre bieu de quel côté était la raison dans cette polémique. Plusieurs années après, en 1786, d'Arçou, élant eu Alsace, directeur des fortifications, occupé des beaux ouvrages topographiques qu'on lui doit, eut occasion de voir, à Landau, Guibert, alors colonel, qui venait à son régiment ; il écrivit ce qui suit à un de ses amis à Paris : « J'ai beaucoup vu à Landau · le colonel Guibert : toute rancune cessante entre nous, j'ai, en vérité, graude opinion de cet officier avide de toutes les connais-
  - . sances ; j'ai surtout boune opinion d'un homme qui disait il y a
  - . huit jours devaut tout le moude (à un diner de corps) : Je me
  - · suis trompé souvent en ma vie et je n'ai conservé ancun souvenir · fâcheux contre ceux qui m'en ont fait apercevoir. Je partis de là
  - , pour dire à mon voisin : C'est lui qui m'a vaincu, et toute raison · à part, cela est vrai. »

« le secours puissant de six années de réflexions qui « s'étaient écoulées depuis son premier ouvrage , l'Essai

« sur la tactique, à notre avis, fort inférieur à celui

S. III.

Nous avons signalé différentes améliorations introduites par le duc de Choiseul dans le régime intérieur des corps (1). Ce ministre dont les efforts surent écarter une partie des obstacles opposés par l'intrigue et les priviléges à la marche de l'administration ; profita habilement de l'impression que produisit le singulier dénouement de la guerre de Sept-Ans, pour améliorer la constitution de l'armée. L'usage avait été jusqu'alors d'effectuer l'augmentation de nos forces, au moment de la guerre, par la création de nouveaux régimens qu'on licenciait ensuite à la paix; usage vicieux, et qui, lorsque la guerre n'était pas de longue durée, entraînait évidemment à do grandes dépenses en pure perte. Par l'ordonnance de 1762, la composition des cadres fut calculée de manière que chaque corps pouvait recevoir sans inconvénient une augmentation qui n'était considérable pour aucun en particulier et qui pourtant donnait en somme un grand accroissement de forces. Cette mesure, que l'on trouve reproduite dans les différentes constitutions postérieures, est un élément indispensable à faire entrer dans toute organisation de troupes permanentes. Elle facilite et abrège l'apprentissage des nouveairx soldats, en leur procurant, dans les veterans qui les encadrent, autant d'instructeurs et de guides.

Ce même ministre détermina Louis XV à consacrer,

<sup>(1)</sup> Dixième leçon, S. III.

par une ordonnance (26 février 1764), les principes de l'admission à la retraite pour services militaires; car, jusqu'alors, les pensions n'étaient pas un droit, mais une faveur que l'on devait solliciter.

Le duc de Choiseul avait ouvert, pour ses successeurs, une route que les uns n'enrent pas le temps de suivre, et que les autres ne suivirent qu'en tâtonnant et en restant toujours à une grande distance du but. M. de Monteynard, qui le remplaça (1771) ne marqua son passage au ministère que par la réunion des bataillons de milices en régimens provinciaux, et par l'institution d'une décoration (1), avec haute-paie, pour les anciens soldats. Vint ensuite M. d'Aiguillon (1774), dont la courte gestion ne fut pas moins préjudiciable au trésor qu'à l'esprit militaire; on lui reproche d'avoir outrepassé de beaucoup les dépenses ordinaires du département de la guerre, et d'avoir multiplié à l'excès les commissions de capitaine dans la cavalerie, et le grade de colonel dans toutes les armes. Il régnait alors dans toutes les branches du service, une confusion et un malaise dont les traces s'apercevront jusqu'à la révolution. On estimait que l'armée française contait le double de l'armée impériale et le triple de l'armée prussienne. Louvois, d'Argenson et quelques aufres étaient restés pendant un quart de siècle en possession du porteleuille de la guerre; on ne trouve pas, dans tout cet intervalle, une existence ministérielle un peu prolongée. Il y avait moins d'un an que M. d'Aiguillon était ministre lorsque le maréchal du Muy fut appelé à lui succéder.

Louis XVI ne pouvait faire un meilleur choix: formé à l'école du maréchal de Saxe, dont il avait été l'ami, cet excellent vivillard présentait, comme homme, comme

<sup>(1)</sup> Deux épées en sautoir our un fond ovale de drap écarlate.

administrateur et comme général, toutes les garanties que réclame l'exercice de fonctions aussi importantes et aussi élevées. Jusqu'alors point de guides, point de moyens qui pussent servir à se reconnaître au milieu du dédale de l'administration; car une trop grande indifférence pour le passé avait fait négliger de requeillir et de classer les ordonnances militaires. Le maréchal du Muy rassembla, pour les avoir constamment sous les veux, ces monumens de la vigilance de nos rois. Nous avions. comme en Prusse, un certain nombre de maréchaux de camp chargés en permanence de l'inspection des troupes d'infanterie et de cavalerie; il les réunit en comité pour prendre leur avis sur tout ce qui concernait ces armes; il forma les régimens d'infanterie à deux bataillons, excepté les douze premiers, qui en conservèrent quatre. Cette organisation entraîna le licenciement de plusieurs corps, et cependant aucun officier ne perdit son état. Le maréchal institua, comme commandant de bataillon avec le rang de major, le premier capitaine de chaque bataillon ; il améliora et consolida la constitution de l'artillerie; il modifia les règlemens sur l'habillement et l'équipement, et mit en régie l'administration de la masse destinée à cette fourniture. Sans doute que des motifs graves, que des exemples réitérés de malversation avaient provoqué cette mesure; car autrement le ministre n'eût pas substitué à la sollicitude paternelle des corps une intervention étrangère. Ces premières dispositions étaient un acheminement à un meilleur ordre de choses : mais le maréchal mourut après six mois de ministère (1), laissant l'armée organisée ainsi qu'il suit :

<sup>(1)</sup> En 1775. - Voyez le Journal militaire de 1784, et l'Histoire de l'administration de la Guerre, par M. Audouin.

Quatre-vingt-quatorze régimens d'infanterie, dont huit allemands, deux irlandais, un italien, deux corses, ourze suisses et soixante-quatorze français. Douze de ces régimens seulement étsient à quatre bataillons, tous les autres à deux; total deux cent douze bataillons.

Il y avait neuf compagnies par bataillon dont nne de grenadiers; celle-ci de cinquante-deux hommes; et les autres do cinquante-quatre, non compris les officiers. La force totale de l'infanterie s'élevait donc à cent deux mille six cents combattans.

Sept légions composées chacune de huit compagnies à cheval et de neuf à pied, dont une de grenadiers. Les compagnies à cheval et celles de grenadiers étaient de vingt-neuf hommes, les autres, de dix-sept seulement, sous-officiers compris. Chaque légion avait ainsi trois cent quatre-vingt-dix-sept combattans, dont deux cent trente-deux à cheval; ce qui porte la force de ces légions réunies à deux mille sept cent soixante dix-neuf hommes à pied et à cheval (1).

Les légions, ainsi que certains régimens, avaient deux colonels.

(i) L'inatituiton de ces corps mistes dans l'armée française remonsisi à la genre de Sept-Ant. Le plus aucien savit été crés pa Fircher, en 1957, en même temps que les premiers chasseurs à cheval. Ces derniters entraien pour moitié dans la composition de ce corps, qui cisti de douze ceus hommes. On forms hientot après deux autres légions en joignant un corps d'infanterie aux régimens de hussarde de Berethini et de Turpin.

Ce fit aussi à cette époque que les Hanovriens nons fournirent l'idée des chasseurs à pied. Les premiers furent organisés par le maréchal de Broglie, qui en attachs une conspagnie à chacun des bataillons de son armée. (Encyclopédie méthodique. — Chasseurs.) Trente régimens de cavalerie, ayant tous trois sezadrons de quatre compagnies, de trente-six hommes charance, dont quatre non montés; ce qui, en total, formait un corps de cavalèrie de douze mille neul cent soixante hommes et de onze mille cinq cent vingt chevaux.

Te régiment des carabiniers, fort de cinq brigades de deux ésadrons chaune; l'escadron de trois compagnies de cinquante-deux hommes, dont seulement quarante montés; en tout quinze cents hommes et douze cents chevaux. Il y avait un colonel par brigade de carabiniers; Noailles et Royal-altemand étaient les seuls régimees de cavalerie qui en eussent deux.

Quatre régimens de hussards de quatre escadrons chacun; l'escadron formé de deux compagnies de quarante hommes, tous montés; en somme douze cent quatrevingts combattans.

Ces régimens avaient tous un colonel en premier et un colonel en second.

Dix sept régimens de dragons : leur organisation ne directat de celle des régimens de cavalerie que par la force des compagnies qui n'étaient que de trente-deux hommes, dont vingt-quatre montés. Ainsi le corps de dragons présentait un effectif de six mille deux cent vingt-huit hommes et de quatre mille, huit cent quatre-vingt-seize chevaux.

Il n'y avait que les régimens de Lorraine et de Schemberg qui eussent deux colonels.

Il faut joindre à ces calculs, 1° environ sept mille hommes d'infanterie des corps privilégies (gardes françaises, gardes suisses, cent-suisses, etc.), 2° t'onis mille quatre cents hommés de cavalerie de la moison du roi (gardesdu-corps, gendarmes, chevau-légers, mousquetaires, grenadiers à cheval, peius gendarmerie). Indépendamment de ces troupes, il existait, dans les provinces, et préte à marcher su premier ordre, une miliec inscrite et signalé de quaranté-quatre mille trois cent dix hommes, formant onze régimens de grenadiers royaux, et quarante-huit régimens provinciaux de fusiliers (1).

Nos remarques sur cette constitution de l'armée ne porteront que sur les légions et sur la cavalerie.

On reconnaît dans l'organisation administrative des légions l'intention de mélanger et d'employer simultanément l'infanterie et la cavalerie, ce qui est un principe faux. L'exemple de flenri IV, de Gustave-Adolphe, de Turenne, de Montécuculli, que nous avons vus se faire une règle de mélanger ainsi les deux armes ne détruit pas notre assertion; et il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter au temps de ces grands hommes, et de considérer d'une part, qu'alors la cavalerie ne chargeait qu'au pas ou au trot et en faisant des feux; et de l'autre, que la tactique ne fournissait encore aucun moven raisonnable pour substituer une arme à l'autre. Déjà , dès l'époque de la création des légions dont il s'agit, on avait découvert dans la cavalerie des propriétés qui s'opposent absolument à ce qu'on l'enchaîne à l'infanterie, et par conséquent à ce qu'on les réunisse en corps. « Ce n'est plus do mélanger les armes qu'il est question aujourd'hui , dit Guibert, c'est de les soutenir : ces mots ne sont pas synonymes, et leur signification est très-distincte : c'est de les mettre chacune à leur place , c'est-à-dire, à la place que le terrain et les circonstances leur assignent : c'est. dans aucun cas, de ne les morceler ni de les entremêler ; parce que, par leur nature, elles ne peuvent presque

<sup>(1)</sup> Mémoires du comte de Saint-Germain, page 76 et suivantes.

jamais faire d'efforts simultanes. L'une marche et l'autre vole : l'unea sa principale force dans le feu, et l'autre n'en a que par le choc; l'une est essentiellement défensive, l'autre ne peut jamais l'être, et n'agit jamais qu'offensivement (1).

Même en temps de paix, l'existence des corps mistes présentiera toujours une foule d'inconvéniens : et d'abord, parce que l'instruction de l'infantérie et celle de la cavalerie ne peurent, marcher de front; que la première sera préte à entrer en campagne avant que la seconde soit sortie du détail; ensuite, parce qu'il nattra toujours d'un contact aussi immédiat entre elles des haines et des tracasseries funestes au hien du service; que l'uno élèvera et fera valoir des prétentions au détriment de l'autre; enfin, parce que leur chef commun ne pourra se défendre d'accorder plus à l'une qu'à l'autre; et qu'ainsi le corps ne sera jamais qu'une famille désunie aussi difficile à administre qu'à d'iriger.

Il est nécessaire sans doute d'accroître la proportion des officiers et des sous-officiers dans les troupes legères, à cause des nombreuses circonstançes où elles opèrent morcelées et dispersées; mais c'était de beauçoup de passer la limite assignée par la plus excessive prévoyance, que de former de dix-sept hommes seulement la compaguie d'infanterie légionnaire. Enfin, un autre vice inhérent à l'organisation de ces légions, c'est qu'il se trouvait deux colonels à la têté de chacue, l'un pour commander l'infanterie, l'autre la cavalerie.

Les tristes effets de l'administration de M. d'Aiguillon sont patens dans la formation, d'ailleurs peu uniformé et peu régulière de la cavalerie. Les compagnies sont telle-

<sup>(1)</sup> Désense du système de guerre, tome 1, page 282.

ment faibles que l'on y trouve à peine trois commandes pour un commandant. Le même abus n'existait pas dans l'infanterie.

Terminons cet examen de la constitution de l'armée en 1775, par quelques détails sur le personnel et le matériel de l'artillerie.

En 1721, après que l'on cut încorporé dats reyalstillerie toutes les troupes destinées à l'exécution des bouches à feu, le personnel de l'artillerie se composa de cinq bataillons de buit compagnies de cent homures chacune, y compris deux capitaines, deux lieutenans et deux sous lieutenans.

Chaque bataillon était, commandé par un lieutenantcolonel, et avait son état-major et son drapeau particulier. Les villes désignées pour garnison à ces cinq bataillons étaient, Metz, Strasbourg, Grenoble, Perpignan et La Fère.

L'artillerie et le génie furent réunis en 1755, mais cette réunion des deux corps ne dura que trois ans.

Le personnel de l'artillerie, qui ne s'était jamais élevé au-della de cinq mille hommes avant la guerre de Sept-Ans, se trouva de huit mille, répartis en sept brigades, au sortir de cette guerre.

En 1775, année de l'établissement du système de Gribeauval, les sept brigades d'artillerie fornèrent autant de régimens qui prirent les noms des villes de La Fère, Metz, Strasbourg, Grenoble, Besançon, Auxonne et Toul, où leurs écoles furent établies.

Il 7 avait dans chacun de ces régimens une certaine quantité de sapeurs que l'artillerie prêtait au génie, quand il s'agissait de faire des siéges. Cet usage ricieux existera jusqu'aux premières guerres de la révolution.

En 1775, le personnel des corps d'artillerie et du génie

réunis s'élevait à environ douze mille hommes. Ce personnel n'éprouva plus aucun changement jusqu'à l'époque de la révolution.

On trouve, en récapitulant, et en joignant ces douze mille hommes aux forces annoncées ci-dessus, que l'armée s'élevait à environ deux cent dix-sept mille combattans de toutes armes.

Le gouvernement, adoptant les idées de M. de Valièro, avait arrêté en 175a, que les celibres de 24, 16, 12, 8 et 4 secrient oxcluivement employés dans les armées françaises : le 24 et le 16 principalement pour les siéges; les autres calibres indifférenment pour les siéges et pour les batailles. Toutes ces pièces étaient montées sur des afflits à rouages qui se réunissaient à des avant-trains à limonière; c'est-à-dire que les attelages so dispossient sur une seule file.

Le seul obusier alors en usago était du calibre de huit pouces, monté sur un affût peu différent de celui des canons.

On avait coulé précédemment des mortiers de divers calibres; on ne conserva que ceux de douze et de huit pouces.

Malgré ses imperfections, cette artillerie sorvit de modèle aux autres nations de l'Europe.

Les progrès de la tactique provequèrent des changemens dans le matériel de l'artillerie : une pièce de 4 légère que les Suédois avaient imaginée au temps de Charles XII, suggére aux Prussiens et aux Autrichiens l'idée d'une artillorie de çampagne, et ils attachèrent, comme neus l'avons vu, deux pièces de 5 à chacun de leurs bataillons. L'on s'avançait lentement dans la voie des améliorations, lorsque le célèbre Gribeauval vint porter tout à coup la science de l'artillerie au plus haut degré de perfection. Son système d'artillerie de campagne fut éprouvé pour la première fois à Strasbourg, en 1754. Mais, quoique les expérionces en eussent démontré la grande supériorité sur celui de M. de Valière, il ne fut néanmoins adopté définitivement qu'en 1765, tant il est vrai que souvent les inventions les plus belles et les plus utiles sont celles qui rencontrent le plus d'opposition.

Dans le système du Gribeauval, système que loute l'Europe adopta et qu'elle suit même encore aujourd'hui à quelques changemens près (1), les pièces sont plus courtes et presque de moitié moins lourdes qu'elles ne l'étaient auparavant. Les différens calibres sont le 1 s, le 8, le 4 et le 1; ce dernier, qui était spécialement destiné aux troupes légères, a été supprimé. Un obusier de six pouces, frissit également partie du matériel de campagne.

Des le principe, toutes ces pièces furent montées sur des affûts solides et légers qui leur permirent de suivre la marche des troupes. L'extrémité de chacun de ces affûts repose sur un avant-train à timon auquel sont attelées deux files de chevaux; d'où il résulte moins de fatigue pour ces animaux, et une grande diminution dans la longueur des colonnes. Le coffret placé entre les flasques contient un premier approvisionnement qui permet

<sup>(1)</sup> De grands clangemens ont été rapportés en France, récemment, à l'artillère de campagne. La prolonge est consertée, mais on doit s'en servir rezement. On a substitué as ceisson deux coffers, qui donne à l'artillèrie à pied une partie des avantagés de l'artillèrie à cieval. Dans la même circonstance, deux autres canonniers se placent sur les coffes de l'avantazion de la pière. On put statele Tolfri de siège et le conduire sur les routes comme l'affat de campagne. Tons deux n'ont qu'un flasque dons le nouveau système.

de faire face aux circonstances imprévues. Enfin, l'affait et l'arant-train se réunissant à l'aide d'une forte corde ou prolonge, on peut se retirer devant l'ennemi sans interrompre le feu.

Les caissons sont étroits et présentent par conséquent peu de prise aux projectiles ennemis; ils contiennat un nombre suffisant de charges que l'on peut transporter intactes à de grandes distances. Les forges, les chariots, l'équipage de ponts, tout, dans le système de Gribeauval, est calculé pour le-plus grand effet, la plus grande vitesse et la plus longue durée.

L'attention de ce grand homme s'étendit jusque sur les plus petits détails : il perfectionna le tir à mitraille, et substitue aux balles de plomb que l'on employait avant lui, des balles en fer battu renfermées dans des cylindres de fer-blane. Il adapta la hausse au canon, et dès-lors on parvint à pointer avec autont de promptitude que de précision. Il fit pour son art ce que Vauban avait fait pour le sien, c'est-à-dire qu'il laissa fort peu de choses à trouver ou à perfectionner.

Gribeauval ne changea presque rien aux pièces de siège; mais il en perfectiona les accessoires; il inrenta l'affut de place, dont l'usage dispense de faire des embrasures, l'affut de côte à l'aide duquel on peut suivre, en pointant, le mouvement des vaisseaux. Il fixa le calibre des mortiers à 13, 10 et 8 pouces, celui des pierriers à 15 pouces; il introduisit, pour ces différentes pièces, l'usage des fifts en fer coult.

Il établit, comme unité de force de l'artillerie, la batterie de huit bouches à feu, servie par une seule compagnie de canonniers (1). Cette manière de distribuer et

<sup>(1)</sup> Elle est aujourd'hui de six bouches à seu.

d'encadrer l'artillerie était un perfectionnement indispensable pour la porter au niveau des autres armes.

Le marchal du Muy fut remplacé par Je comic de Saint-Germain. C'était l'homme des réformes et l'ennemi déclaré des abus. Il arriya au ministère avec un plan d'organisation tout préparé, qu'il ne put, à la vérité, parvenir à mettre à exécution dans son ensemble, mais dont il résulta néanmoins d'assex grands changemens dans la constitution de l'armée.

Voici l'état dans lequel il la laissa :

Cent six régimens d'infanterie, tous à deux bataillons, excepté le régiment du roi qui en conserva quatre.

Le bataillon à quatre compagnies de cent seize hommes chacune, plus une compagnie de grenadiers et une de chasseurs par régiment, toutes deux de cent et un hommes.

Les onze régimens suisses, en raison de leurs capitulations, n'éprouvèrent aucun changement dans leur composition.

 Il y avait deux colonels par régiment, excepté dans les troupos suisses.

Vingt-trois régimens de cavalerie, quatre de hussarda, vingt-quatre de dragons, tous de même force et de même formation; cimq escadrons par régiment, la compagnie de cent hommes, sous-officiers compris, formant oscadron. Un s'kime dos hommes environ était à pied.

Le corps des carabiniers composé de huit escadrons, l'escadron d'une compagnie de cent quarante-cinq sousofficiers et cavaliers.

Les légions n'existaient plus; M. de Saint-Germain avait formé de la totalité de leur cavalerie vingt-quatre exendrons de chasseurs, qu'il avait joints aux vingt-quatre régimens de drazons.

Les régimens provinciaux avaient été supprimés, et les

milices constituées sur de nouvelles bases. Elles présentaient une force disponible de soixante-quatorze mille hommes. La plupart des calières des députés aux états-écnéraux demandant l'abolition des troupes provinciales que le peuple assimilait aux corrées, elles furent supprimées par décret du 16 décembre 1989.

M. de Saint-Germain, ayant principalement fait porter les réformes sur les corps privilégiés, il ne restait plus que les gardes françaises, les gardes suisses, les gardes-ducorps, la petite gendarmerie ou gendarmerie de Lunévillo. Les autres corps de la maison du roi avaient été ou liconciés en entier, ou réduits à des cadres insignifians.

L'artillerie et le génie réunis présentaient, comme auparavant, un personnel d'environ douze mille hommes, car leur constitution avait très-peu changé, surtout pour le nombre.

La réunion de tous ces corps composait nne force d'environ deux cent quarante-deux mille hommes.

Cette constitution l'emporte évidemment de heaucoup sur toutes celles qui l'avaient précédée. Les corps de la neme arme sont généralement de mêmé force et de même formation, ce qui est d'un grand avantage pour l'ordre, la discipline, la régularité et la simplicité du service. Les régimens étant partagés on moins de parties, n'en ont que plus de force et plus de consistance. Avec une telle constitution, l'armée n'avait pas à craindre de se voir réduite à des cadres après que/ques semaines de campagne, ainsi qu'il arrivait auparavant. Les compagnies nombreuses permettent une réduction dans les dépenses, et donnent plus de relief à l'état de capitaine, qui pour la plus grand nombre, est le dernier échelon de l'avance ment. Enfin, deux compagnies d'élite par régiment, avec la possibilité accordée à chaque soldat de faire partie de

l'une ou de l'autre, suivant sa taille, étaient un suffisant motif d'encouragement et d'émulation pour tous.

M. de Saint-Germain supprima les inspecteurs, et forma l'armée en divisions ; il proscrivit la vénalité des emplois, modifia le régime intérieur des écoles militaires, et apporta quelques changemens dans l'administration des vivres: il sollicita vainement la suppression des grandes charges de la cavalerie, et le licenciement des carabiniers. Ces projets qui réclamaient le sacrifice d'une foule d'intérêts privés ne pouvaient se concilier avec les circonstances et les vues de la cour. Avec un mérite réel et les meilleures intentions . M. de Saint-Germain ne sentit pas assez qu'il avait à opérer sur un terrain mal afferni où la moindre secousse entraîncrait la ruine de son édifice naissant : convaincu qu'il était de l'excellence de ses mesures, il dédaigna les précautions qui pouvaient seules en assurer l'exécution. Les réformes qu'il exerça sur la cavalerie et sur la maison du roi lui suscitèrent des ennemis puissans, contre lesquels son crédit ne résista pas long-temps. Réduit à n'adopter que des demi-mesures, et n'espérant plus parvenir à mettre la dernière main à son ouvrage, il pria le roi de lui permettre de se retirer. M. de Saint-Germain a laissé des mémoires fort instruc-

tifs, dans lesquels il fait ressortir la nécessité d'un conseil de la guerre. Voici dans quels termes il s'en exprimc: « La stabilité dans les principes, dans les maximes,

- « les règlemens, les usages, même quand ils ne sont « pas défectueux et vicieux, est absolument nécessaire.
- « L'homme ne s'accoutume point à des changemens con-« tinuels : ils lui inspirent de la désiance, souvent du
- « mépris pour leurs auteurs, qui eux-mêmes, par là,
- donnent des preuves de leur légèreté et de leur înca-
- pacité. Il faut des règles sages et fixes sur tous les ob-

e jets; sans cette précaution absolument nécessire, le même homme n'aure qu'une conduite incertaine, et nulle suite dans se merche. Comme la présomption humaine est très-grande, qu'il y a peu d'hommes qui no se croient pas plus habites les uns que les autres, que par la tous sont enclins à changer l'ésta actuel des choses, dans l'esprit de vouloir les améliorer; je pense que, pour conserver cette stabilité si nécessire dans les règlemens, les maximes et les usages, un tribund ou un conseil de la guerre est préférable à tout autre méthode.

« Si jamais, ajoutet-il, on met un hommo habile à la tête du département de la guerre, je lui conscille, pour assurer la solidité de son édifice, et pour le mettre à l'abri des vicissitudes des événemens et du temps, de créer un conseil de la guerre. Si, jaloux de son autorité, il ne veut pas lui donner la forme de celui que j'ai presposé, il pourrait du moins l'établir comme tribunal chargé de vérifier les lois militaires, de les onregistrer, d'empêcher qu'elles ne soient altérées ni changées, et que le sort de tant de braves gens cesse d'être soumis au caprice d'un seul homme (1). »

M. de Saint-Germain s'était promis de terminer ses

M. do Saint-Gérmain s'etait pròmis de terminer ses organisations par l'institution d'un semblable tribunal; mais il est à douter qu'il y fût parreau. « Je voulais, « dit-il, d'abord établir mon systèmo que je croyais le « mélleur et que je crois encore tel, et je savais que les « idées étaient si peu militaires en France, que si je le « soumettais à une discussion, il serait morcelé et tron-« qué. Jo craignais d'ailleurs de perdre un temps infini,

<sup>(1)</sup> Mémoires de Saint-Germain , page 88.

« et le mal me paraissait si urgent que je pensai ne pou-« voir trop me hâter de reconstituer l'armée (1). »

On ne trouve à noter qu'un petit nombre de changemens dans la constitution de l'armée entre le ministère de M. de Saint-Germain et la révolution.

Les chasseurs à pied et les chasseurs à cheval farent réunis de nouveau en 1784, les premiers en six bataillons, les acconds en six régimens de quatre escadrons. La comhimison deux à deux de ces bataillons et de ces régimens forma six corps mixtes, c'est-à-direr que l'on en revint an système vicieux des légions (a).

On créa, la même année, deux nouveaux régimens do hussards, ce qui en porta le nombre à six.

Enfin, les chasseurs à pied et les chasseurs à cheval furent une seconde fois séparés en 1787, et dès lors les premiers formèrent douze bataillons et les seconds douze régimens.

## S. IV.

Cette institution d'un conseil de la guerro, qui, dans l'opinion fort plausible de M. de Saint-Germain, devait étre la sauve garde des lois militaires et l'écueil des abus de tout genre, fut enfin créée sous le ministère de M. de Brienne, en 1787.

Le préambule de l'ordonnance rendue à cet effet est fort remarquable. On y trouve, entre autres considérans, « qu'il n'y a qu'un conseil constitué d'une manière per-

- s manente qui puisse créer un plan, faire de bons règle-
- mens et surtout en maintenir l'exécution, mettro de la

<sup>(1)</sup> Mémoires de Saint-Germain , page 124.

<sup>(2)</sup> Encyclopédie méthodique. — CHASSEURS.

- « suite dans les projets, de l'économie dans les dépenses,
- « de l'ordre dans la comptabilité; empêchor la fluctua-
- a tion continuelle des principes, opposer une digue aux
- prétentions et aux demandes de la faveur, et ensin donner une consistance et une base à l'administration
- du département de la guerre.

Le conseil de 1787 était présidé par le ministre; il se composait de dix membres, dont quatre liculenans-généraux, cinq maréchaux de camp et un ordonnateur. Gribeauval et Guibert en faissient partie, l'un en sa qualité de premier inspecteur général d'artillerie, l'autre commo rapporteurs Mais l'on pêut dire de celui-ci qu'il fuit à la fois l'ame, l'organisateur et l'agent principal de ce conseil.

L'administration de la guerre se trouva ainsi partagéa entre le ministre qui conserva la partie active et exécutive, et le conseil qui fut chargé :

- 1. De la confection et du maintien de toutes les ordonnances;
- 2º De la répartition de tous les fonds, et de tous les détails de la comptabilité;
- 3° Des adjudications, marchés et aliénations, ainsi que do la surveillance des fournitures;
- 4s De la détermination et du maintien des bases de l'avancement et de toutes les récompenses militaires;
- 5. Du maintien de la discipline, de la connaissance des peines et délits dans les cas imprévus.
- 6° Enfin, de la discussion de tous les projets d'amélioration, dans quelque branche du service que ce fût.
- Antéliorer l'armée et soulager les finances, tels étaient en résumé les devoirs imposés au conseil. Le moyen auquel on s'arrêta pour rempir ce double objet, fut de refondre en entier les institutions existantes, de rédiger un

code qui embrassat toutes les parties de la législation militaire, de changer la forme de l'administration . de reconstruire les tribunaux, en un mot, de tout détruire pour tout réédifier.

Dans une entreprise de ce genre, et alors surtout que le pouvoir se trouvait en présence de la révolution, il fallait travailler en secret et sans relache; il fallait moins , songer aux formes qu'au fond, et, sans cesser de mûrir les projets, calmer tout d'abord l'inquiétude de l'armée par quelques-unes de ces mesures qui appellent la réconnaissance et réveillent l'affection; il fallait principalement se garder de provoquer des sentimens de mécontentement dont les agitateurs, déjà si nombreux, eussent pu profiter. Suivant Guibert, et son mémoire apologétique le prouve à beaucoup d'égards, le conseil n'aurait négligé aucune de ces précautions. Il se peut que , s'arrêtant, comme on l'a dit, à des dispositions transitoires, à des hypothèses spéculatives, à des discussions superflues, ce conseil ait perdu un temps précieux; mais, ce qu'il y a de certain, et ce que démontre victorieusement le même mémoire, c'est qu'il ne prit aucune mesure, n'introduisit aucune innovation , qui pût porter préjudice à la puissance royale, ainsi que la prévention et l'esprit de parti cherchèrent à l'insinuer. On n'a pas assez considéré dans tout ce qui a été dit ou écrit contre ce conseil . combien la tâche qu'il avait à remplir présentait de difficultés. La forme du gouvernement, des préjugés invincibles, la lutte qu'il faut inévitablement soutenir lorsqu'on entreprend de réformer les institutions et les usages même reconnus vicieux par tous, furent des obstacles sans cesse renaissans, et qu'on ne pouvait dépasser qu'en faisant la part des convenances. C'est ainsi que le conseil se vit contraint de sanctionner certains priviléges de la haute

unblesse ai teòs grand détriment de celle qui servait récliement l'état. Mais une chuse qu'il cût sans donte obtenue, sans opposition, et qu'il ne demanda pas, quoiqu'elle n'eût pas manqué d'être agréable aux troupes, c'était l'abilition des coups de plat de sabre ce ne bernant à restroindre le nombre des cas où cette flétrissante punition cerait administrée, le conseil trompa l'attente de l'armée et de la nation. La forme provisoire dans laquelle il fit rendre toutes les ordonnances fut une seconde faute de sa part; car cette forme annocant l'intention de modifier et de changer encore, faitgusit et inquiétait les troupes. Alla que les reproches plus ou moins fondés, adressés au couseil par les contemporains, ne nous dispensent pas d'énuméree et d'apprécier les améliorations dont l'armée fut roderable à ses louables efforts.

Il acheva le licenciement de certains corps privilégiés dont les états-majors avaient continué d'exister, tels que les geudarmes et chevau-légers de la garde; il détermina le Roi à supprimer la gendarmerie de Lunéville dont l'existence était un abus réel.

Il augmenta de six deniers la soldo journalière des sousofficiers et soldats, et leur accorda la paie du trente et nnième jour du mois, privation inouie contre laquelle la justice et la raison s'élevaient depuis long-temps; il assura un secours et un débouché aux enfans mâles des soldats; il créa six nouvelles hautes-pries par compagnie; il institua uns pension pour le plus ancien cheralier de Saint-Louis en activité de service dans chaque régiment, et une pension de vétérance sur l'Ordre de Saint-Louis pour le plus ancien sous-officier présent aux drapeaux.

Il supprima dans l'infanterie tous les capitaines de remplacement qui étaient l'objet du mécontentement et des réclamations des lieutenans; il débarrassa l'armée de tous les officiers à la suito, et arrêta qu'il n'y aurait plus de beretts sans fonctions, de grades sans emplois î il accorda aux lieutenans de cavalerie le droit vainement réclamé depuis long-temps d'arriver au grade de capitaine et au commandement des compagnies. « Des difficultés sans « nombre, dit Guibert, s'opposaient à ce qu'on les mit « en possession de ce droit, à cause de la quantité prodigieuse de capitaines dits de remplacement, de réélorne, à la suite, ou attachés, qui obstruaient tout, et « dont le sort méritait quelque considération. » Le conseil déméla, avec le plus d'attention et de justice possible, ce chaos qui paraissait inextricable, et l'on vit, peu de temps appra la promulgation de cette mesure, des lieutenans obtenir enfin des compagnies.

Il donna plus de consistance aux escadrons, et décida qu'ils seraient toujours au complet de guerre. Depuis M. de Saint-Germain, la compagnie formait escadron; elle fut dédoublée pour donner un commandement aux capitaines en second; et, afin de maintenir l'esprit d'unité qui doit caractériset toute subdivision élémentaire, les deux compagnies furent mises sous les ordres d'un chef d'excadron, dont le conseil institua à cet effet le titre et le grado.

Il abolit l'emploi de colonel en second, qui était le sujet des plaintes continuelles des lieutenans colonels et des majors, et que les colonels commandans considéraient comme un inconvénient, ou au moins comme un embarras dans la discipline. Le conseil, cédant à des considérations dont son rapporteur assure qu'il ne put se, défendre, substitus, sans nécessité, les majors en second aux colonels en second; il facilita le grade d'officier général aux lieutenans-colonels qui n'y avaient pas un droit reconnu, et que les ministres ne comprenaient dans les promotions que suivant leur bon plaisir.

L'opposition des gens de cour ne l'empêcha pas de coordonner la législation militaire avec l'esprit national, ni de changer le mode d'avancement en faveur de l'ancienneté et du mérite.

Le conseil organisa l'armée en brigades et en divisions, d'une manière très-uniforme et très-avantageuse au service. Les brigades étaient commandées par des maréchaux-de-camp, et les divisions par des lieutenans-généraux. Le grade de brigadier avait été supprimé.

- « Beaucoup de colonels et d'officiere généraux, dit Guibert, se sont élevés contre la formation de l'armée s'en brigades et en divisions. Quelle organisation, cependant, plus propre à établir l'uniformité, l'esprit de règle et de subordination, l'habitude des formes du service de guerre, et surtout le grand objet d'instruire les officiers généraux et de les amalgamer avec les troupes (1). Mais toutes ces plaintes ont été produites troupes (1). Mais toutes ces plaintes ont été produites
- s par des sentimens d'intérêt particulier; et quel plan, e peut s'assortir à toutes les combinaisons personnelles!

  a Il était naturel, ajoute-t-il, de former l'armée en brigades, puisque c'est la formation que reçoivent les régimens, dès qu'ils se réunissent, soit à la guerre, soit dans les camps de paix.
- « Il était surtout convenable de leur donner cette for-« mation dans l'armée française, vu la faiblesse de leur « pied de paix , une brigade devenant alors la représen-« tation des forts régimens, si sagement en usage dans « les constitutions étrangères (2). »

<sup>(</sup>r) En temps de paix, tous les lieutenans-généraux et la plupart des maréchaux-de-camp restaient sans emploi. (s) En Autriche, les régimens étaient ainsi couplés en briga-

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les opérations du conseil de la guerre; mais encore devons-nous ne pas laisser ignorer que ces opérations réduisirent les dépenses de huit à neuf millions : ce seul fait, s'îl en était besoin, prouverait toute l'importance et toute l'utilitéd'une pareille institution.

Le conseil sut supprimé en juillet 1789 (1), et remplacé bienlôt après par un comité créé dans le sein de l'assemblée constituante.

Ce comité, adoptant le système suivi par le conseil effectua de nouvelles réformes, et mit tous les régimens sur un même pied; mais ce fut tonjours en vain qu'il s'efforca de rappeler l'ordre, la confiance et la discipline dans l'armée. Des insurrections éclatèrent de toutes parts en 1790, et notamment parmi les garnisons de Nancy et de Hesdin (2). Les soldats mettaient aux voix la destitution de leurs officiers, et se portaient à tous les actes d'insubordination et de violence. L'armée n'existait plus, ou plutôt elle n'existait que pour ajouter à l'effervescence populaire qu'elle cût dû réprimer. On sait qu'à la déclaration de guerre, en 1792, le soldat français débuta par fuir et par massacrer ses officiers. Nous verrons, dans le prochain cahier, comment une nouvelle armée, sortie spontanément du sein de la nation, effaça cette ignominie et se couvrit d'une gloire immortelle, au milieu des orages de la révolution.

des. — Voyez au tome v des OEuvres de Guibert, le Mémoire déjà

<sup>(1)</sup> Sur la demande du maréchat de Broglie, qui abolit en même temps la legislation des coups de plat de sabre.

<sup>(2)</sup> Voyez le Journal militaire de 1790.

# QUINZIÈME LEÇON.

## RÉPUBLIQUE.

S. I. - Quelques réflexions sur l'histoire des derniers événemens militaires et sur l'histoire des guerres en général. - S. II. Coupd'œil sur l'état politique et moral de la France au moment de la déclaration de guerre. — Invasinn des Prussiens. — La république est proclamée. — Aspect de la société à cette épaque. — L'armée reste étrangère aux scènes sanglantes de l'intérieur. — Mesures extraordinaires de la Convention. - Elle décrète deux levées successives de trois cents et de douze cent mille hommes. — Mesures relatives au matériel de la guerre, — S. III. Causea des premiers succès des armées républicaines. — Histoire des différentes srmées sous la république. - Du dépôt de ls guerre et des ingénieurs geographes. - Action du gouvernement consulaire sur les institations militaires et sur l'esprit des troupes. - §. IV. Organisation générale et tactique des armées de la république. - Des étatamajors à cette époque. - Réflexions sur l'organisation divisionnaire et anr la combinsison des différentes armes. - Premières modifications apportées à cette organisation. - Changemens survenus dans la manière de camper et dans le système des subsistances.

### S. I.

Bien qu'il ne s'agisse, pour nous, que d'observer et d'analyser les progrès et les applications de l'art militaire, cette tâche, quant à la période qui nous reste à explorer, serait déjà bien au-dessus de nos forces si nous n'avions

pour guides et pour appui les écrits d'une soule d'auteurs d'un mérite reconnu, et auxquels nous ne nous serons. aucun scrupule de recourir. Les uns nous fourniront un court précis des principaux événemens, les autres, un ensemble de réflexions et de remarques critiques à l'aide desquelles nous espérons pouvoir mettre les élèves à portée d'interpréter les faits généraux et particuliers, de saisir l'esprit et la conduite des différentes guerres, de comparer les procédés d'une époque à ceux d'une autre époque, d'apprécier les méthodes et de juger les résultats. Mais, d'abord, qu'il nous soit permis de mesurer l'immense étendue des obligations imposées à l'historien militaire, pour la période dont il s'agit, et de montrer, par les difficultés mêmes de sa tâche, la distance infinie à laquelle nous resterons d'un but qui, heurcusement, n'est qu'en partie le nôtre.

Si jusqu'à ce jour on n'a pas dû exiger la publication du grand œuvre historique destiné à porter dans l'avenir les faits militaires des derniers temps, on peut du moins en réclamer l'accomplissement et provoquer le zèle de ecux qui se sentent la force et le talent d'y coopérer. Des difficultés de plus d'un genre les attendent sans doute. mais encore peuvent-ils compter sur une abondance dematériaux de choix, et qui pour la plupart sont déjà en harmonie avec les proportions et la majesté de l'édifice. Eu effet, le domaine de l'histoire n'a jamais été ni mieux. cultivé, ni plus fécond que de nos jours. Grâce à l'expérience, aux observations, aux connaissances profondes et variées des guerriers français et de ceux qui furent leurs adversaires, nous avons vu se succéder depuis quelques années, et dans une progression toujours croissante, une foule d'ouvrages sur la guerre, dogmatiques ou historiques; aussi remarquables par la manière dont ils sont rédigés

que par l'étendue et la netteté des idées. L'emploi d'un style plus correct et plus élevé, et l'introduction des artifices de la composition dans les sujets militaires sont un progrès de l'époque : car il faut convenir que ces sortes d'ouvrages, d'aileurs beaucoup plus areas au temps passé, étaient généralement mal digérés et mal écrits. Guibert doit être considéré comme syant donné l'essor à la littérature militaire; mais ce a l'est que plus de vingt ans après as mort, et lorsque les épées furent remises dans le fourreau, que nos guerriers ont pu se livrer à des spéculations auivies sur un art qu'ils rensient d'appliquer si glorieusement, et que leurs écrits devaient agrandir et perfectionner de plus en plus.

Les uns, rassemblant leurs souvenirs et consultant les notes qu'ils crayonarent à la lueur des bivouces, ont publié des mémoires, redressé des erreurs ou fourni des explications sur certains faits particuliers, sur certaines circonstances douteuses ou ignorées; les autres, s'entourant des pièces officielles (t), et de renseignemens tirés des archives du ministère ou du portefeuille des principaux acteurs de notre grand drame politique et milliaire, so sont attachés à présenter l'histoire d'une période ou

<sup>(1)</sup> Beuzoop de pièces réputées officielles n'en sont pas pour clea plus authentiques çar il ne futu pas e dissimuler que le menonge et l'eragération furent, quelquefois pendant le révolution, et nostamment sous la république, nu des moyens ordinaires de gonvernement. On ne peut donc apporter troy de circonspection et de défiance dans l'emploi de ces présendues pièces officielles; et ce ne serait qu'après les sroir suignessement confrontées avec des documens tirés de tout autre source nationale ou étragère, que nous conséllarions de les mettres en suver. Une polémique toute récente entre deux membres distingués de l'expédition d'Egypte, justific amplement la remarque que nous fatons ici.

d'une guerre. Il en est parmi ces derniers qui ont su planersur le sujet qu'ils avaient embrassé avec la vigueur et la portée de l'aigle : leurs ouvrages vivront comme les actions qu'ils consacrent.

Mais suffit-il, pour répondre à l'empressement que mettra la postérité à s'enquérir de co que nons fûmes et de ce que nous avons fait . de lui transmettre des pièces isolces, des fragmens détachés, ou même encore des histoires partielles? Quels ne seraient pas sa surprise et ses regrets de ne trouver sur l'époque la plus mémorable des temps modernes, et peut-être de l'histoire du monde, que des renseignomens épars ou imparsaits! Ne nous montrons pas moins généreux envers nos descendans que ne l'ont été nos pères envers nous : léguons à cos descendans , avides de nous connaître ot de nous jugor, un monument historique digne d'enx, et digno de nous. Il est d'un gouvornement aussi éclairé, aussi national que le nôtre, et plus encore du Roi éminemment appréciateur de la gloire et des talens militaires que nous a valu l'heureuse révulution de juillet, d'applaudir et de concourir par des encouragemens à cette grande et belle entrepriso. Le moment d'y songer semble d'ailleurs arrivé : les passions se sont calmées, et déjà la plupart des héros sont morts! S'il y avait de l'inconvénient à trop se hâter, il n'y en aurait pas moins à trop attendre; car, plus tard, les omissions et les erreurs scraient aussi difficiles à découvrir qu'à réparer. Il est encore à remarquer qu'il n'appartient qu'aux contemporains de donner à une époque cette expression caractéristique, cette physionomic vraie, et, l'on peut dire encore, cotte tcinte, ce mouvement dramatique, qui parlent si bien à l'imagination, et que malheureusement les historiens ne saisissent pas toujours.

Mais nos vœux n'auraient-ils pas été devancés? quelque

architecte habile ne se serait-il pas déjà chargé d'élever et de décorer ce monument indispensable? On pourrait le croire à la manière supérieure dont certaines parties de ce vaste sujet out été traitées; et nous saisissons avec empressement l'occasion qui se présente d'en témoigner notre reconnaissance aux auteurs, et de les engager à terminer ce qu'ils ont si bien comunencé.

Ce n'est pas que nous ignorions que plusieurs écrivains ont embrassé toute la série des événemens avec un rare talent; mais, soit qu'une trop grande précipitation les ait empêchés de mûrir leurs réflexions, de tout peser, de tout dire, soit que peut-être encore ils sient craint d'interroger des cendres à peine refroidies, ou de blesser l'amour-propre d'un compagnon, d'un ami, leurs ouvrages, d'ailleurs très-proprès à rappeler aux contemporains ce que tous ont vu ou entendu répéter mille fois, laissent en général quelque chose à désirer, et nous ue pensons pas qu'aucun de ces ouvrages puisse être reçu comme le grand œuvre que nous réclamons. Non, nos campagnes n'ont point encore été présentées dans leur ensemble, dans leur véritable grandeur; il y a plus, c'est qu'il n'est qu'un bien petit nombre de fragmens où les détails militaires , topographiques , administratifs et politiques se trouvent réellement complets.

Ges réflexions, que l'esprit de critique n'a point dictées, sout faites uniquement dans l'intérêt de notre gloire et pour le plus grand avantage des siècles à venir, qui voudront nous trouver égaleunent grands dans nos actions et dans la manière de les raconter. Si nous nous montrons un peu sévère dans nos jugemens; si, tout en admirant les résultats déjà obtenus, nous paraissons douter que l'on nit assez fait, c'est que tont annonce, chez plusieurs de nos écrivajus militaires, la possibilité de faire plus et de faire mieux encore. L'on a dit que la guerre contribusit puissamment aux progrès de la civilisation, et que les batailles étaient l'héritage le plus fructueux que l'on pût laisser à la postérife; s'il en est ainsi, et tout porte à le penser, nous ne pouvons tenter trop d'efforts pour accrottre et faciliter la culture de ce précieux héritage.

Où chercher les causes de cette révolution qui s'opère aujourd'hui en Egypte, si ce n'est dans notre expédition? Encore quelques années, et l'en verra les conséquences prodigieuses de la conquête d'Algen. A quoi attribuer les progrès de la Russie orientale et méridionale, si ce n'est à la visite à main armée que nous ont faite les Russes!

Parmi les peuples nombreux que la guerre a conduits
 à Paris , dit Gamba (1) , il n'en est pas un seul qui par

a l'effet de son contact avec les nations civilisées de l'Eu-

besoins : ainsi peu à peu des élémens de commerce ,
 des relations , entre les peuples de l'Europe et de l'Asie

« s'établissent dans leur intérêt mutuel. »

Qu'il nous soit permis, à nous qui explorons, non pas avec succès, mais du moins avec ardeur, le domaine infiniment aride de l'histoire de l'art militaire; qu'il nous soit permis, à nous qu'un manque de prévoyance et d'attention de la part des historiens a souvent mis dans le dernier embarras, de présenter en passant un petit nombre d'observations critiques sur la manière dont a été généralement traitée l'histoire des guerres.

Une précaution, un soin qui nous paraît indispensable, et que prennent bien rarement ceux qui se chargent de cette besogne difficile, c'est de faire connaître préalable, ment à toute chose, non-seulement la situation politique

<sup>(1)</sup> Voyage dans la Russie meridionale, tome 11, page 410.

et les ressources morales et matérielles des nations belligérantes, mais aussi les plus petits détails relatifs an recrutement, à l'esprit, aux habitudes, à la discipline et à l'organisation administrative et tactique de leurs armées respectives." Qu'arrive-t-il de cette négligence? Que la postérité . à qui l'on prétend ordinairement adresser ses écrits et pour laquelle en effet ils devraient toujours être concus et rédigés, se trouve dans l'ignorance d'une foule de données nécessaires , lorsque , dans l'intérêt de son bien-être ou de son instruction, elle entreprend d'apprécier et de comparer les événemens. Si avant d'entamer le récit des faits, les écrivains des temps passés avaient eu l'attention de nous dire avec quelque exactitude quels' étaient l'esprit et les institutions des armées de l'époque dont ils parlaient, nous n'en serions pas réduits à ne former que des conjectures sur une foule de points importans, et dont l'explication restera vraisemblablement à jamais problématique. Les chroniques du moyen-âge. les mémoires du seizième siècle, et l'ou peut en dire autant des histoires plus récentes et mieux écrites des dixseptième et dix-huitième siècles, manquent tous d'une introduction conçue dans le but dont nous parlons. Aussi nous trouvons nous continuellement arrêtés lorsque nous essayons d'étudier et de suivre les opérations militaires de nos ancêtres, d'analyser et de discuter les chances et les résultats.

Pourquoi sommes nous donc si mal informés? Pourquoi des écrivains d'un certain ordre, tels que les Machiavel, les Lanoue, les Walhausen, les Folard, les Puységur, les de Saxe, se sont-ils attachés de préférence à créer et à proposer des systèmes, su lieu de reproduire les institutions militaires et les procédés tactiques de leur temps? serait-ce que ces esprits supérieurs, devançant

de beaucoup leur siècle, ont répugné à donner des explications sur des méthodes qu'ils improuvaient, et que leur; extrême sagacité leur montrait comme devant bientôt faire place à un nouvel ordre de choses? Qu'est-il arrivé du cette répugnance? que le soin de reproduire ce qui so. pratiquait réellement, et que nous aurions tant d'intérêt à bien connuttre, a été laissé à des écrivains médiocres ou à des hommes étrangers au métier des armes, et qui, par conséquent, ne pouvaient remplir la tâche que très-imparfaitement. Ce n'est pas qu'on ne rencontre de précieux. documens dans les ouvrages des premiers; mais comme ces documens s'y trouvent dispersés et jetés au milieu de la doctrine et des idées particulières des auteurs, plutôt, dans un but de critique que dans l'intérêt de l'histoire, il n'est pas toujours facile de les recueillir, et surtout dedistinguer les méthodes suivies de celles proposées par les auteurs. Il faut convenir toutefois que cette tension à sanscesse innover, nécessitant des explications continuelles entre les écrivains, a singulièrement accéléré les progrès de l'art.

Nous devons le dire, au reste, il en est bien peu, parmi nos écrivains modernes, qui aient songé à s'affranchir du reproche que nous renons d'adresse à leurs devanciers. Un seul pent-être, et nous lui devons une mention distinguée, a rempli cette tache d'une manière satisfaissate. Qui ne saurait gré au général Foy d'avoir consacré un voulume entier à ces brillans tableaux de la constitution des aumées françaises et anglaires, placés en tête de son importante histoire de la Guerra de La Périnsaule. Or, si ce morcean est déjà pour les contemporains, qui ont eu sous les yeux ces mêmes armées, une introduction resoune nécessirée à l'intelligence des événeures, quel, intérêt, quel prix n'acquerra-t il pas en vieillissant?

Les études historiques, déjà si répandues et si appréciées de nos jours, seront un besoin plus pressan encorepour ceux qui viendront après nous. Ne faisons donc pas les choses à demi, si nous voulons mériter toute leur reconnaissance. Ils voudront étudier nos exercices, nos manœuvres, et connaître tous les élémens de nos succès; ils aimeront à se représenter nos soldats, à s'entretenir de leurs immortels travaux. La postérité nous pardonnerait elle de l'avoir privée des moyens de faire revivre et, pour ainsi dire, manœuvrer devant elle les bataillons des Pyramides et d'Austerlitz?

Les historiens des deux derniers siècles ont été dans l'usage de placer des vignettes, des culs-de lampe, et des empreintes de médailles sur le frontispice et dans le cours de leurs ouvrages : cette galanterie de leur part nous semble un luxe entièrement superflu. A quoi bon des frais de gravure et de papier pour ne rien apprendre? Car de seinblables dessins sont muets pour préparer et initier le lecteur an récit des événemens. Il ne s'agit pas de flatter les veux nar des tableaux remplis de grâce et d'art; il faut parler à l'esprit et au jugement. Il n'y a pas de composition littéraire où l'on doive écarter avec plus de soin l'inutile et le superflu que dans les compositions historiques . déjà si volumineuses de leur nature. L'assistance que prêtent à l'art militaire la peinture et le dessin d'imitation . est aussi souvent mensongère que réelle, et personne ne doute qu'une bonne carte ne soit préférable au plus beau tableau, quand il s'agit de suivre et de comprendre des mouvemens de troupes.

Des croquis topographiques des principales batailles, surtout si le format de l'ouvrage s'y prétait, seraient beaucoup plus utiles que des vignettes, et nous préférerions aux médailles et aux allégories les planches de nos règlemens de manœuvres (1). L'idée paraîtra sans doute nouvelle, peut-être même bizarre, mais en est-elle pour cela moins judicieuse? La seule inspection des croquis, qui, bien entendu, ne dispenseraient pas de joindre au texte un recueil suffisant de plans et de cartes, fournirait une première donnée sur le terrain, ainsi que sur la distribution des masses et la direction de leurs efforts au moment décisif. La collection des planches de tactique élémentaire, placées une par une à la fin de chaque chapitre, et réduites à une échelle convenable, apprendrait tout ce qu'il sersit utile de savoir sur les formations, le mécanisme et l'énergie probable de ces masses.

Quant à l'usage d'indiquer les lignes de bataille par de petits rectangles, coloriés ou non, représentant les bataillons et escadrons de chaque parti, il ne nous semble rien moins qu'utile, et parce que les tracés ne sont ni ne sauraient être exacts, et parce qu'ils n'ajoutent rien à l'intelligence de l'action du moment où la carte a été faite avec soin et la relation couvenablement détaillée, il suffit que le texte précise les directions et la position des flancs des différens corps pour qu'il ne reste aucune obscurité. Observons encore que si ces écrivains dont nous par-

Observons encore que si ces cervains dont nous parlions tont à l'heure ont négligé de nous apprendre beaucoup de choses utiles, ils n'ont, en revanche, rien épargné pour reproduire avec profusion les anecdotes, les bons nots, les saillies d'esprit, les traits de courage indivi-

<sup>(1)</sup> Remarquora ici que ces petits volumes appelés vulgairement rédories, sond es lives taloitames précieux et dont le composition a nécessité plus d'essais, plus d'observations, plus d'efforts, qoç totos les sutres livres comans. L'étode de ces brésiners des genéries de notre tempe (c'est annis qu'Hem? Il Veit appelé nos théories) tera à jumis indispensable à l'iostelligence de l'histoire des deroiers événemens militaires.

duels et tous les autres hors-d'œuvre de cette espèce . vrais ou controuvés, dont l'effet ordinaire est d'embrouiller les faits principaux ou d'en distraire l'attention. Il n'est pas d'ouvrage où ces détails accessoires, qui ne devraient se rencontrer que dans les biographies, occupent plus d'espace que dans les dictionnaires des batailles et des siéges, quoique certainement ils y soient plus déplacés que partout ailleurs. C'est presque toujours en vain que l'on ouvre ces sortes de livres pour y puiser de nouveaux renseignemens. On y trouve mot à mot la relation du siège ou de la bataille que l'on vensit de lire dans les historiens : impatienté de n'avoir rien appris de nouveau, l'on s'empresse de jeter les yeux plus loin, dans l'espoir que l'auteur aura du moins fait les frais d'un point de critique ou de réflexions qui pourront éclaircir les doutes où l'on est; mais que se trouve-t-il, pour l'ordinaire, à la fin de l'article? des mots vides de sens, des phrases banales exprimant ou des reproches ou des éloges souvent aussi peu mérités les uns que les autres.

La manière d'écrire l'histoire ne peut plus être ce qu'elle étaitil y a deux siècles ; car, indépendamment de ce que chaque âge a une litterature et des mœurs différentes, les faits ne se présentent plus sous le même point de vue et avec les mêmes circonstances. Il était autrel qu'u une époque où la guerre consistait en combats partiels, en actions individuelles et morcelées, les historiens s'attachassent autant et plus à peindre les personnages qu'u décrire les érénemens. On ne saurait assurément blâmer les chroniqueurs du moyen-âge d'avoir consigné dans leurs écrits ces mois heureux, ces allocutions expressives, que proféraient, au milieu de la mêtée, les héros de Bouvines et d'Azincourt, pour exalter jusqu'à l'ivresse le courage de fours cièms et de leurs sattelites. Mais que l'on

persisto à consacrer des pages entières au récit d'ancedotes et de fuits personnels, depuis que les masses ont preis la place des individus, c'est méconnaître la dignité do l'histoire et noyer le principal au milieu des détails: les événemens d'abord, et ensuite les personnages. Le thétire de la guerre vant être soigneusement décrit,

L'historien qui négligerait aujourd'hui d'en présenter tous les détails topographiques, statistiques et militaires, manquerait essentiellement le but : ce serait de sa part une omission impardonnable, en ce qu'elle rendrait obscure ot infructueuso la relation des plus savantes campagnes, tant les formes du terrain et les ressources d'un pays sont essentielles à considérer. Il ne s'agit pas d'un roman qui amuse, mais d'un livre qui prouve et instruise, sans néanmoins cesser d'intéresser et de plaire. La statistique, la topographie et la géographie physique sont des sciences nouvelles, nées des progrès de la civilisation et du perfectionnement des autres sciences et des arts. Leur étudo . utile pour tous, est entièrement indispensable à l'homme de guerre et à celui qui se charge de retracer les événemens militaires. Les données que fournissent aujourd'hui ces sciences sont d'un poids si considérable dans la balance des calculs et des chances, qu'on ne saurait trop en tenir compte dans les combinaisons. Il faut que surtout l'on s'attache à bien distinguer, et à apprécier au juste la nature et l'efficacité des ressources et des obstacles ; il est deux morceaux do géographie physique que l'on peut offrir comme modèles à tous les historiens militaires. Le premicr est cette belle description de l'Italie des Mémoires de Sainto-Hélèue (1). On y trouve sur le rôle et le degré d'importance de certains obstacles de la nature, une opi-

<sup>(4)</sup> Tome 111.

nion que rendent d'un grand poids l'expérience et le génie de l'auteur. « Les frontières des états, est-il dit dans le cours de cette description, sont, ou des chaînes de montagnes, ou de grands fleuves, ou d'arides et grands dé serts. La France est ainsi défendue par le Rhin : l'Italie par la chaîne des Alpes ; l'Egypte par les déserts de la Lybie . de la Nubie et de l'Arabie. De tous ces obstacles . les déserts sont sans doute les plus difficiles ; les montagnes tiennent le second rang, les fleuves n'ont que le troisième. » Il faudrait donc, suivant nous, qu'une description géographique et statistique, rédigée avec cet esprit 6'ordre et cette concision qui se remarquent partout dans le morceau d'où nous avons tiré la citation précédente . fût toujours placée en tête de l'histoire de chaque campagne. Le second chef-d'œuvre de ce genre, sur lequel nous appellerons l'attention de nos lecteurs, est l'intéressant tableau du théâtre de la guerre , dont le prince Charles a eu soin de faire précéder sa Campagne de 1799.

Les grands hommes, on l'a dit, sont les représentants de leur époque: l'histoire particulière de chacun d'eux devient donc un complément nécessiré de l'histoire gérénérale de cette époque. Leurs vies, placées à la suite du récit des événemens pour ne pas en interrompre le fil; figureraient dans un monument historique comme ces siatues qui décorent la facade des grands édifices. La postérité trouverait dans cette attention de l'autour une nouvelle source d'agrément et d'instruction; elle y verrait, dans tout son jour, la liaison des hommes arec les événemens, et la part que chacun y aurait prise. Il est, à notre avis, deux sortes d'illustrations que devroit consacrere l'histoire des guerres ices grands capitaines d'abord; puis ceux qu', sans avoir rempli les premiers rôles sur les

champs de bataille, auraient néanmoins contribué, tantpar leurs écrits que par des découvertes ou des perfectionnemens, à l'agrandissement de la science ou à l'heureuse issue de quelque entreprise importante.

Encore une observation, qui peut-être ne sers pas également accueillie de tout le monde. On croit assez généralement pouvoir se dispenser d'indiquer les sources où l'on a puisé; et cela, en s'autorisant de l'exemple des Anciens, qui n'offraient un monument littéraire au public qu'après avoir fait disparaître avec soin tout l'échafaudagequi avait servi à le construire. Ce rapprochement d'un livre à un édifice, très -spirituel et très-séduisant assurément, ne peut cependant ébranler l'opinion où nous sommes de la nécessité de citer ses auteurs. Les Anciens n'avaient pas , comme les Modernes , à choisir entre une infinité de matériaux , tantôt bons et tantôt mauvais : souvent leurs richesses historiques ne consistèrent que dans quelques écrits connus et appréciés de tous à leur juste valeur. La critique, cet aiguillon puissant et nécessaire pour arriver à la connaissance de la vérité et aux moyens de la bien exprimer, n'était chez eux que l'apanage d'un petit nombre, comparativement à ce qu'il est devenu depuis que l'invention de l'imprimerie et le contact des peuples entre eux ont contribué à répandre à l'infini , et dans l'intervalle de quelques jours seulement, les nouvelles productions de l'esprit humain ; l'auteur consciencieux , celui qui réclame avec le même empressement la censure et l'approbation de ses juges, doit se faire un devoir de leur fournir tous les moyens de prononcer en connaissance de cause; et ce devoir ne peut être accompli, ce nous semble, qu'en les associant à ses recherches et à ses travaux. S'il convient d'enlever l'échafaudage qui a servi à la construction d'un édifice, ce ne doit être qu'après un certain temps, et lorsqu'il ne reste aucun doute sur si stabilité. Ce ne serait donc tout au plus qu'à une seconde édition, et après que l'ouvrage aurait reçu les améliorations dues à une critique impartiale et échirée, que nons conseillerions de le dépouiller des toutes marginales ou autres, indiquant la source des matériaux dont l'auteur a fait usage.

Quoique en petit nombre et sort incomplètes, ces observations semblent déjà nécessiter, de la part de ceux qui se chargent d'écrire l'histoire des guerres , plus d'une sorte de talent et le mérite assez rare de bien exprimer leurs peusées. Nous ne craindrons pas de leur annoncer ici qu'ils ne rempliront que bien imparfaltement le but, s'ils ne possèdent, avec la connaissance des branches spéciales de l'art militaire et des sciences qui s'y rattachent. la science plus sublime et non moins compliquée des grands mouvemens et de la haute administration des armées. De tels écrivains doivent avoir vécu dans les camps; car il ne faut rien moins, pour accomplir une pareille tâche, que les titres réunis de littérateur et de guerrier. Heureusemeut, la réunion de ces titres n'est pas rare aujourd'hui; il y a plus, nous pourrions citer plusieurs de nos généraux auxquels leur érudition et leur habileté dans l'art d'écrire ouvriraient peut-être les portes de l'académie, si leur modeste défiance ne les empêchait de se mettre sur les rangs.

Ils aursient cependant d'autant plus de chances d'être accueillis dans le sein de l'illusire compagnie, qu'elle paratt disposée à comprendre désormais sous le nom de littérature (ce sont les expressions d'un de ses membres), tout ce qui peut ennoblir l'esprit humain oit antidiere les sociétés, en répandant l'instruction dans toutes les classes du peuple, et en affermissant l'autorité royale sur la base inébranlable des lois (1).

Nous avons pu pressentir le but, signaler même une partie des écueils; mais il nous faul taisser à une plume plus excrée que la nôtre le soin d'indiquer les autres précautions que réclame la construction du grand œuvre historique de notre époque. Reprenons le cours ordinaire de nos leçons, trop long-temps et sans doute mal à propos interrompu par cette audacieuse digression. Un coup-d'œil général sur l'état politique et unoral de la France à la fin du dernier siècle, va nous ramener insensiblement à l'histoire de la milice et des institutions militaires.

### S. II.

Une révolution commencée à la tribune, et pour laquelle les Français ne montrèrent que trop d'enthousiasme, devait entraîner dans son cours déasstreux la plus antique et la plus célèbre monarchie de l'Europe : révolution inoute, également terriblo dans ses développemens et dans ses suites, qui é'étendit non-seulement aux institutions politiques qu'elle bouleversa de fond en comble,

<sup>(</sup>i) Ce langupe encouragenst était tens récrement dans une deces sementies qui accompagnent toujours la réception. d'un nouvern membre, Dijs, dans une sotre période de son discours, l'ocateur, M. de Jony, s'ut éconémie de reconnaitre tous les genres de mérite, et replicifement coisi de ros derivairs militaires. L'eccédente, d'unit-il, a les yeux ouvers ser toutes les supériorités littéraires qui detrent un joux lui appare tenir; elle a ces pas tounée à la voix publique qui lui signale à la ribane, an larressa, dans les comps, sous le toit modeste que l'opois rempiri des sons de sa lyre pariotique, les hommes sur qui elle dut un pour porter son cheju.

mais ausi sir les iuages, les habitudes, les costumes et le langage même, qui dut exprimer et rappeles sans cesse une égalité chimérique entre les individus; enfia, sur la morale et la religion qu'elle chrania momentanément juqque dans leurs fondemens, après s'être vainement efforcés de les dénaturer et de les procerire.

Les changemens que subirent , dans cette circonstance , pos institutions militaires furent immenses, comme la sicousse qui les produisit; l'histoire les considérera comme la cause première et décisive de cette suite de succès qui nous rendit passagèrement les arbitres de l'Europe. Toutefqis, ces changemens, qu'il est de notre objet d'indiquer , ne portèrent pas indistinctement , comme on pour rait se l'imaginer , sur toutes les branches de notre état militaire. Les exercices et la tactique des différentes armes restèrent, à peu de chose près, ce qu'ils étaient, et ce qu'ils sont encore aujourd'hui même, ainsi que l'attestent les dates de nos règlemens de manœuvres. Il en fut de même du système d'artillerie et des procédés de défense et d'attaque des places, qui n'ont, pour ainsi dire, pas changé depuis un demi-siècle et plus. La seule exception que puisse comporter cette dernière remarque est relative à l'artiflerie à cheval, et encore en avions - nous adopté l'usage avant la déclaration de guerre (1). Mais si la révolution n'exerca qu'une influence à peine sensible sur cette portion de nos institutions ou de nos connaissances militaires, elle eut un effet prodigieux sur tout le reste;

<sup>(1)</sup> En 1791, sous le ministère de M. Duportail. Ce ne fut toutetois que l'anne et uivante, et per les soins de M. de Narbonne, que cette s'une nouvelle acquit une certaine constitunce et une certaine rétension dans uns armèes. (Pécis des Evénemens militaires , l'ar M. le comte Dunnas 3 tome 1, noje 2.)

elle opéra d'utiles réformes dans la législation et l'administration, et changea, pour l'avantage réciproque des citoyens et des guerriers, los rapports do la société avec l'armée, de l'armée avec la société. On doit surtout à cette même révolution, ou plutôt aux guerres qui en furent la conséquence inévitable et immédiate, d'avoit tiré de l'enfance où ils étaient encoré à beaucoup d'égards, pour les porter au plus haut degré de perfection, la métaphysique de la 'guerre, la science des grandes opérations, et l'art d'utiliser et de mobiliser les masses. On peut dire de ces guerres qu'elles ont donné la meaure et fourni des exemples nombreux et décisifs de tout ce qu'il est permis d'attendre de l'homme considéré comme chef ou commo simple instrument de guerre, comme général et comme soldat.

On sait quelle déplorable catastrophe signals le 16 août 1792, et comment au règne du faible et verteux Louis XVI succéda, sous les formes républicaines, lo despotisme inquiet et farouche de la Convention, ou plutôb de la minorité facticuse de cette assemblée. L'histoire, en retraçant d'aussi trictse souverirs, dira que des sujets rebelles préludèrent au massacre d'une auguste victime en canonnant le palsis de leurs rois comme une citadelle ennomie. Cette désastreuse journée, où furent détruits pour long-temps les anciens rapports de la France avec l'étranger, devint le signal d'une conflagration qui bientêt s'étendit sur toute l'Europe.

L'Autriche avait été la première à tonner contre la révolution, et déjà, depuis le so avril, la guerre se trouvait commencée avec l'empereur François II; tous l'avsient désirée, royalistes et républicains : les uns, parce qu'ilsy voyaieut le terme de leurs maux, les autres, uno occasion d'assucre le triouphe de leurs idées et d'arriper à hurs fins. Les républicains n'ignoraient pas que les peuples sont plus faciles à matirier et à diriger dans l'état d'agitation que dans l'état de repos. Aucuno affaire, aucun combat copendant, qui pût changer ou retarder le cours des érénemes, n'avait encore cu lieu à l'époque du fatat 10 août. Des colonnes sorties des places de Flandre avaient l'éthement abandonné leurs rangs, à l'aspect des Autrichiens, sans que ceux-ci eussent songé à tirer le moiudre avantage de cette couduite honteuse. L'Allemagne se préparait lentement à la guerre.

Les Prussiens, dont les armes avaient brillé tout récomment d'un vif éclat, et que l'opinion désignait toujours comme les premiers tacticiens du monde, se sirent un point d'honneur de marcher en tête d'une ligue destinée à venger la dignité royale outragée dans la personne de Louis XVI. Cette détermination, entièrement opposée à leurs intérêts particuliers et à la politique qu'ils suivaient depuis un siècle, montrera à quel point l'Europe fut courroucée contre la France révolutionnaire. Leur armée, à laquelle se joignit un corps de royalistes émigrés, sons les ordres des princes frères de Louis XVI, se trouva réunie, sur la fin de juillet (1792), aux environs de Coblentz. Elle était commandée par le duc de Brunswick, général formé à l'école du grand Frédéric, et déià célèbre dans la guerre de Sept-Ans. Cette armée avant commencé son mouvement dans les premiers jours d'août, dépassa la frontière le 19, pour mettre le siège devant Longwy, qu'un bombardement de quelques heures obligea à capituler; puis s'emparant de Verdun, qui n'était point en état de résister, elle continua sa pointe sur l'Argonne, où elle devait enfin rencontrer les armées françaises.

L'apparition des Prussiens au milieu des plaines de la Champagne, qui cût suffi pour ébranler un pouvoir plus légitime et mieux affermi que celui des révolutionnaires, produisit sur l'Assemblée législative ou plutôt sur la Convention, qui s'apprêtait à la remplacer, un effet tout opposé, et qui vraisemblablement accéléra la ruine des augustes prisonniers du Temple. Des hommes violens et audacieux, s'emparant de la circonstance et d'un manifeste imprudent lancé par le duc de Brunswick, représentèrent l'invasion comme un nouvel attentat de la puissance qu'ils avaient détruite; puis, écartant un moment la question qui s'agitait entre le trône et la nation , pour en appeler plus sûrement à l'honneur français, ils montrèrent le territoire violé et la patrie humiliée et démenbrée. L'exaspération s'accrut en raison du danger, et; pleine de confiance dans sa féroce énergie, la Convention proclama la république le jour même de son installation (a) septembre), C'était braver l'Europe et défier les. rois : mais qu'importent à des furieux le nombre et le rang de ceux qu'ils provoquent? La victoire de Valmy, remportée la veille même de cet événement, ne peut servir a expliquer tant d'audace; car, outre que la nouvelle n'en était pas encore connue, cette révolution se tramait déjà depuis long-temps, et comme d'un commun accord entre toutes les factions,

Considérée en elle-même, et abstraction faite des circonstances où elle se donna, la bataille de Valuy ne fut
pas de ces actions décisives qui, dans tous les cas, obligent une armée, battue à se retirer; mais, dans la situation respective des deux partis, un demi-sticcès obtenu
par les républicains, quadreplant leur nombre et leur
énergie, devait arrêter tout d'abord leurs adversaires, et
bienfôt après les contraindre à une retraite précipitée.
C'est en effet ce qui arriva; rebutés par une résistance à
laquelle ils ne s'attendaient pas, et décimée d'ailleurs pas.

la misère et la maladie, les Prussiens ne songèrent plus qu'à regagner le Rhin, préférant aux risques d'une secoude bataille, où ils auraient eu peu à gagner et beaucoup à perdre, le sacrifice de leur réputation militaire.

Il est certaines réflexions, parmi toutes celles que comporte cette expédition des Prussiens, que nous croyons devoir rapidement consigner.

Pour bien juger d'une campagne et de quelque entreprise militaire que ce soit, il faut toujours l'envisager sous deux points de vue différens : la conception des projets, d'une part ; de l'autre , leur exécution. Et cette distinction est d'autant plus essentielle à faire, pour ne pas pro noncer légèrement, qu'il peut arriver que la plus savante combinaison, que le plan le mieux conçu, soit suivi du revers le plus accabiant : tantôt, parce que des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté des hommes en auront entravé l'exécution : tantôt , parce que les moyens n'auront pas été proportionnés à la grandeur de l'entreprise, ou bien encore parce que ceux à qui l'on avait confié le soin des opérations auront manqué de vigueur ou de capacité. Mais un secret qu'il n'est permis qu'aux grands capitaines de découvrir et d'utiliser, c'est de toujours assortir les conceptions à la nature, au nonsbre, et à l'énergie des moyens d'exécution et d'opposition. Bien que vicieux et incomplet à quelques égards secondaires, le plan d'opérations de l'armée prussienne n'était pas sans mérite, et peut-être présentait-il les scules chances possibles d'atteindre le but (1). C'est donc moins

<sup>(\*)</sup> Dans la conviction qu'il ne a'agissait que d'une promenade, les Allès négligérent de s'assurer d'une bonne base sur le Rhia, et d'y former des magasins. Mayence, qu'ils auraient dà considèrer comme un des points capitans de cette base, devint pour Custime une cou-

dans la conception de ce plan , que dans la manière dont il fut exécuté, qu'il faut chercher les causes qui le firent si complètement échouer. Et d'abord, comment le duc de Brunswick pourrait-il être justifié d'avoir mis quatre fois plus de temps qu'il n'en fallait pour venir de Coblentz aux défilés de l'Argonne? Comment s'expliquer ses retards à Longwy et à Verdun, quand tout lui conseillait de prévenir les républicains, et de marcher, pour ainsi dire, tête baissée sur Paris? Ses mouvemens dans l'Argonne n'indiquent d'ailleura aucune combinaison, aucune idéearrêtée. On sait que toutes ces fautes furent saisies par Dumouriez, et qu'il en profita de manière à faire douter s'il n'était pas plutôt l'élève de Frédéric II que le duc himeine. S'il est vrai, comme on l'a dit, que ce général n'approuvait pas le projet de la coalition, ce fut un tort inexcusable de lui confier le soin de l'exécuter, et il eût mieux valu en charger un bon major. Ses apologistes ont fait ressortir la manière pleine d'habileté ou de bonhour dont il opéra sa retraite : c'est assurément fort adroit de leur part : mais bien qu'en effet cette partie de l'expédition prouve plus que la première en favour de son expérience et de ses talens, il restera toujours à dire que ce n'était pas d'une retraite dont on l'avait chargé. Une critique impartiale et éclairée trouverait plutôt à blâmer la conduite des Français qu'à louer celle du duc ; car il est certain que leur hésitation fit plus pour le salut de l'armée prussienne, que toutes les mesures qu'aurait pu prendre son général. Quelques écrivains ont attribué cette hésitation à une promesse secrète du général républicain de ne point inquiéter les Alliés s'ils consentaient à se retirer;

quete facile, et de laquelle il eut pu partir pour couper la seule ligue de retraite qu'ils s'étaient ménagée.

mais l'existence d'une pareille convention n'est rien moins que prouvée : Dumouriez, qu'aucun intérêt n'engageait à en faire un mystère, n'en parle pas dans ses Mémoires. Il faut penser, avec Jomini, « Que les Français, préférant un demi-succès certain à une victoire douteuse, firent un pont d'or à l'onnemi, qu'une barrière d'airain eût agéanti, »

Cette échauflourée devint d'autant plus préjudiciable aux Alliés qu'elle détruisit le prestige de la supériorité de la tactique allemande. Ils échouèrent dans cette occasion, comme dans tant d'autres, pour n'avoir pas saisi l'esprit de cette guerre qu'allum la révolution, et pour n'avoir opposé aux armées françaises pleines de sagacité et d'avatatation, que des armées désintéroises dans la querelle, où tout était à peine au niveau du devoir. Il cht fallu qu'un ressort moral, que les souverains ne surent pas se créer, fût venu sjouter à la puissance matérielle de leurs troupes, pour égaliser la lutte centre elles et les Français. Peut-être aussi ne se rappelè-erneit les pas sesse cette maxime de Machiavel: « Qu'il est imprudent de fonder une entreprise sur les récits et les endérances des exilés.

La Coarention, pour qui les revers, comme les vicoires, furent consumment des occasions de manifester
sa terrible émergie, s'empara avec autant d'habileté que
de prompitude de ce premier succès des armes républicanius, pour ajouter au poid de sen desputisme à l'intérieur, et à ses moyens de résistance contre l'étranger.
Quel spectacle à la fois plus sombre, plus alarmant, et
plus digne des réflexions de l'histoire, que celui que présenta la France dans ces temps de troubles et d'anarchie l'
ceux qui, comme nous, n'ont point assisté aux scènes
tomultueuses et sanglantes de la révolution, peuvent dis-

ficilement se transporter par l'imagination au milion de tant d'agitation et d'angoisses.

Tout est bouleverse ou dénaturé aussi bien dans l'ordre des idées que dans celui des choses. C'est au point que la pratique des plus sublimes vertus n'est plus qu'un crime irrémissible aux yeux de quelques-uns. Ce qui, hier encore, était un objet de culte ou de vénération, est méconnu. détruit, foulé aux pieds, Ces sanctuaires, consacrés depuis des siècles à la célébration des pieux mystères, sont transformés en salles d'assemblées, où des clubs permanens s'efforcent d'asservir la société à leurs idées et à leurs intérêts divers. Là, chacun s'autorise à élever la voix; les uns, pour désigner de nouvelles victimes ; les autres , pour insulter à la morale et à cette même raison , dont les statues ont remplacé les saintes images. Dans leur vengeance atroce et insensée, les novatours voudraient effacer jusqu'à la moindre trace du passé; nouveaux Omars, ils n'eussent pas plus épargné les livres que les monumens, si la grande multiplicité de ces productions de l'esprit humain n'en avait rendu la destruction impossible. Elles sont tombées, aux cris d'une populace en délire, ces statues de nos rois et de nos grands hommes. Sur leurs piédestaux usurpés figurent maintenant des décases de la liberté ou plutôt de la licence. L'œil n'apercoit plus que des objets qui révèlent la chute du trône et le triomphe des factions populaires. Partont , sur les édifices et dans les lieux publics, sont arborés les couleurs et les emblèmes de la révolution.

L'établissement de la république est aux yeux de ses fondateurs un événement qui éclipse tous les autres, et duquel ils n'hésitent pas à faire dater une ère nouvelle. Ils changent, à cet effet, les noms des jours et des mois, et sphalitagnt la décade à la remaine. Cepondant du sein de cetté confusion surgissent quelques grandes et utiles mesures, témoin la création de l'école polytechnique et l'introduction du nouveau système des poids et mesures. Mais si précieuses, si admirables que fussent ces innovations, elles n'étaient qu'une faible compensation aux manx qu'enduraient le corps social et les personnes. Les soi disant enfans de la patrie s'inquiètent peu de déchirer le sein de cette mère ensanglantée. Les factions s'agitent et se pressent comme les flots d'une mer en courroux. C'est à peine si l'on ose consier ses craintes ou ses espérances à son meilleur ami, à son plus proche parent, tant est grande la terreur, tant on redoute d'être appelé devant le tribunal révolutionnaire, Malhenreusement, cette défiance extrême n'est que trop commandée par les circonstances : car il semblo qu'une partie de la société ait juré la destruction de l'autre. Les échafauds sont en permanence, et il n'est aucun citoven qui puisse répondre de n'y pas monter. Qui pourrait songer sans frémir aux massacres do septembre, et à cette soif infernale du sang dont furent dévorés les instrumens subalternes d'un nouvoir atroce? Qui pourrait se rappeler sans surprise et sans indignation ces rassemblemens armés de faulx et de niques, ces vociférations et ces devises incendiaires, ces pétitions triviales et impérieuses, ces soulèvemens de faubourgs, ces arrestations, ces proscriptions? Qui ne sorait étonné de « ce langage déclamatoire, qui avait « comme effacé la vérité et la raison : de ce cynisme qui . « sans conviction aucune , avait pris cependant un carac-« tère fanatique; de ce calcul féroce de quelques hommes « qui voulsient rendre impossible à la nation, comme à « eux , de revenir on arrière? En lisant les récits et sur-« tout les discours de ce temps-là, en requeillant ses « propres souvenirs., il semble qu'on traverse, avec le

Dunte, un des cercles de l'enfer, ou co n'est plus avec
la nature humaine qu'on est mélé, mais avec ses vices
revêtus de formes bizarres et colossales (1). a Hâtonsnous de tirer le voile sur des scènes aussi hideuses; c'est
déjà trop longuement les avoir retracées.

Bien qu'assez irrégulièrement constituée, jusqu'à sa réorganisation en 1703 (a) . l'armée avait pris un aspect martial et imposant. Etrangère à tous les crimes qui se commettaient dans l'intérieur, elle ne s'écarta jamais de la ligne de l'honneur et du devoir. La Convention avait pu disposer de la velour et du génie pour repousser la coalition , mais non les associer à ses turpitudes sanglantes; aussi les fauriers de nos premières campagnes n'ont-ils rien perdu de leur prix. La plupart de ceux sur qui planait la vengeance révolutionnaire, tassurés par la garantie que leur offrait l'état moral des troupes, se précipitèrent dans les camps, comme dans des lieux do refuge. C'était courir à des dangers non moins certains; mais, s'ils devaient succomber, ils voulaient que ce fut avec gloire et en défendant une patrie qui, quoique ingrate, n'avait pas cessé de leur être chère. C'est ainsi que l'armée acquit, par l'effet même de la terreur, une foule d'hommes distingués par leur courage et leurs sentimens, qui dans les temps réguliers n'en cussent jamais fait partie : c'est ainsi. comme l'a dit un écrivain , que les discordes civiles et la guerre extérieure conspirèrent à mettre les talens en lumière. Bon gré, mal gré, chacun dut se faire soldat, et tel fut général après doux campagnes, qui n'était entré au service que pour sonstraire sa tête à la hache homi-

<sup>(1)</sup> Expressions de M. de Barante, dans son discours de réception à l'académie.

<sup>(2)</sup> Voyez le paragraphe suivant.

cide. Qu'ou no croie pas cependant que la présence aux despeaux devint pour tous un moyen de salut; plus d'une fois la victure fut une égide impuissante contre le for révolutionnsire. « Nos ches furent décimés par la chache du bourreau, dit le général Foy. Quand les unic tombaient, les autres se servaient pour rempir la virouce, sinsi qu'il arrive dans les bataillons où des cifies sont emportées par le boulet de l'ennemi. On enfirontait sons craînte les basards d'une responsabilité ve diroyable; la vie et la réputation, tout était sacrifié va bien public. »

L'incorporation des gardes nationales dans les anciens cadres de l'armée, et les levées partielles et en masse, portèrent les forces de la république à un nombre de conbattans dont l'histoire n'offrait point encore d'exemple.

" Les républicains , dit M. Lacretelle , s'étaient fortifiés par leurs périls et même par l'excès de leurs plarmes. Après avoir ordonné au mois de mars 1793 une levée de trois cent mille hommes, ils osèrent au mois de juillet en ordonner nne de douze cent mille. Cette réquisition se composait de jeunes gens de dix-huit à vingt-cinq ans. La terreur avait tellement affermi le regne de la Convention, qu'une si vaste et si terrible mesure ne rencontra pas l'opposition la plus légère. Le dégoût de la vie s'était fait sentir jusque chez les jeunes gens dont les familles étaient proscrites. Ils se croyaient heureux de marcher vers la frontière pour échapper aux tyrans : bientôt une sièvre de gloire s'allumait dans leurs ames. Les jeunes bataillons étaient investis du droit de nommer leurs officiers. Des grades brillans séduisaient ceux qui pouvaient le mieux entraîner leurs compagnons. Mais à peine furentils arrivés aux frontières , qu'incorporés à des régimens de ligne, dans lesquels il restat à peine soixante lummer, ils se virent déponiliés de leurs grades, et le colonel de la veille se trouvait encore heureux d'être nomme cadporal. Une recrue de douze cent mille hommes pouvait faire craindre une confusion semblable à celle qui caus si souvent les fameuses déroutes des armées asiatiques (1). Mais les nouveaux hataillons n'entraient que successivement dans les cadres des quatorre armées de la république. Ils se prétaient facilement a l'instruction militaire; les vétérans savaient les aiguillonner. Ainsi, vers la find une campagne (2) qui avait peut-être coûté deux cent mille hommes, la république avait quadruplé ses forces, tandis que ses enneuis n'avaient que très-riblement réparé les pertes essuyées par leurs succès les plus brillans. »

Les mesures de la Convention no se boraèrent pas seuleurent aux levées : tout ce qui compose les élémens de la puissance nationale fut porté à un degré de tension inconnu dans les siècles modernes. Les armes manquaient; la terrible assemblée s'en procurs avec la même facilié qu'elle avait levé des soldats. Tous les fasils de calibre furent apportés aux mairies, d'où on les expédiait pour les grands dépôts, Les piques, qui depuis long-temps no se voyaient plus qu'aux mains des invalides ou des sentinelles placées à la porte des magasins à poudre, les piques redevinrent momentanément en usage pour servir à l'armement de plusieurs bataillons (3). On requit de

<sup>76(1)</sup> On reconnaît ici toute la puissance de la discipline unie à une organisation administrative et tactique fondée sur des bases solides.

<sup>(</sup>a) Celle de 1793. - Voyez la leçon suivante.

<sup>(3)</sup> L'armée réunie à Gnise, sous les ordres de Jourdan, pour tenter le déblocus de Maubeuge, comptait une division de piquiers de la lavée en masse. Voyez les journaux militaires du temps, et

toutes parts les ouvriers en ser et en bois, pour les employer dans les ports, les arsenaux, et les nombreuses manufactures d'armes. La guerre semblait être la scule affaire des Français. Chaque ville un peu considérable eut ses ateliers d'habillement, d'harnachement et d'équipement. Toutes les cloches, hormis une seule peut-être qui resta pour servir à la convocation des assemblées municipales, furent converties en canons (1). On put croire un instant que tout le ser et tout l'airain de la France allaient se transformer en instrumens de mort. Il y ent des fonderies de canons dans vingt villes différentes , à Tarbes, à Montauban, à Cahors, à la Charité, etc., îndépendamment de celles qui existaient déjà. Quiconque eût entravé ces mesures, ou même cherché à se soustraire aux effets spoliateurs qui mettaient en réquisition permanente ce qui était utile pour la guerre, encourait la peine capitale.

Tous ces nouveaux établissemens, tous ces ateliers d'armes et de salpétre, le pouvoir exécutif les crés en quelques mois, eu s'emparant des bâtimens qui appartemaient aux ordres religieux et des autres édifices restés sans destination, depuis que les anciens propriétaires en avaient été chassés. De ce noubre, étaient les séminaires; les collèges et même les écoles militaires, qui ne furent pas plus épargnées que les autres institutions monarchiques. Aucun de, ces bâtimens ne resta vacant; car il fairques. Aucun de, ces bâtimens ne resta vacant; car il fair

31.

le tome tv de l'Histoire des guerres de la révolution, du général Jamini.

<sup>(1)</sup> La vérité historique esige pourlant que nous disions qu'une partie de ces cloches furent transformées en pelites pièces de monzuie; mais tonjours dans le but de satisfaire aux exigences de la guerre.

lait mettre en rapport avec la force et les besoins de la nouvelle armée, le casernement, les hôpitaux; les ungarsins, les prisons, etc., etc. La Convention trouva, dans les réquisitions et dans l'émission d'une immense quantité de papier-monnaie, un moyen aussi efficace que perfide de courrir toutes les dépenses.

Cet aperçu de l'état de la France, au moment de la chuie des anciennes institutions, nous a semblé d'aitant plus nécessaire, que la révolution est dôja pour les clèves, in événement éloigné, et duquel il serait peut-être prématuré de leur retracer les détails. Nons allons reprendre l'histoire de la milice et des progrès de l'art, en exanis ant d'abord quelles sortes d'agens il combina dans la campagne de 1792, c'est-à dire à Valmy et à Jemmapes.

## S. 111.

Dans son empressement à fonder une république, quis ne pouvait être que le résultat d'une crise violente. L'ariaciable légialitre varia demandé la guerre, sans trop, s'inquiéter des moyens de la faire. L'armée, pour qui chaque coup porté à la monarchie avait été suivi de nouvelles pertes en officiers et en soldats, in e présentait plus que des cadres incomplets au môment de l'invasion des Prussiens. Un décret de juillet 1791, qui devait donner cent soixante et dix bataillous, à aix cents hommes chacun, n'avait été qu'imparfailement exécuté. Si nombreuses qué, fousent les gardes nationales de 1789, il ne fallait pas compter sur elles, car, bien que propres à influencer la marche du gouvernement, ce ne sont pas des milices bourgooises, sans instruction, sans discipling, et qu'al-tachent à leurs foyers mille intérêts divers', qui peurent

défendre les frontières, et bien moins encore servir à des expéditions àu dehors. Le hon esprit, la honne tenue et l'instruction toujours progressive des gardés nationales actuelles, créées par la révalution de juillet, s'opposent absolument à ce que cette remarque leur soit appliqués; elles sont fort au dessus des gardes bourgeoises de 1789.

· Ce ne fut qu'à la suite de la déclaration de guerre, etaprès s'être arrêtée à des demi-mesures, telles que la création des corps-francs, de compagnies départementales ou. de légions , que l'assemblée avisa aux moyens de remettre l'armée sur un pied respectable. Une loi tardive du soquillet 1792, en porta l'effectif à quatre cent cinquante mille hommes, y compris les gardes nationales volontaires et la gendarmerie. Cette loi, en déclarant la patrie en danger, appélait tous les citoyens à sa désense. « Il. est temps, disait le rapporteur, dans le langage tant soit peu déclamatoire de l'époque, il est temps de détruire la ligue toujours menaçante des ennemis conjurés contre la nation, et de leur opposer une force militaire tellement imposante par sa masse seule, qu'elle leur fasse perdre tout espoir quelconque d'envahissement et craindre au contraire de voir bientôt porter chez e cux, avec l'étendard de la guerre, le germe précieux de la liberté, qu'ils ne cherchent à anéantir en France que pour perpétuer l'esclavage des nations." »

Cependant l'assemblée ne pouvant se dissimuler que des menaces, n'arrêtersient pas les Prinsiens, décréta, compie mesure d'urgence, le 27 2001, et en attendant l'atrivée des volontaires des départemens, une levée de treate mille hommes à Paris et aux environs. Tels furent, èvec les corps-france et les dehris des anciennes troupés.

de ligne, les élémens de l'armée qui vainquit à Valmylet ! Jemmapes.

Ges succès d'une armée de quelques jours, contre des adversaires disciplines et aguerris, ne peuvent être attribués qu'à des causes morales et à la sagacité des chefs. Les généraux avaient reconnu qu'en astreignant à une symétrie allemande, et à des combats de pied ferme et en ligne, des soldats qui ne demandaient qu'à courir sur les batteries ennemies , ils paralyseraient les courages , et refroidiraient cet enthousiasme qui seul peut suppléer au defaut d'instruction; ils avaient senti que bien loin d'enchaîner les champions de la liberté, il fallait au contraire favoriser leur élan, en les abandonnant à leurs soudaines inspirations. A l'exemple des Français du seizième siècle, les enfans de la patrie se répandaient en enfans perdus, sous la protection des batteries, et du petit nombre de bataillons et d'escadrons qui savaient manœuvrer et combattre en ordonnance. Ce genre de guerre étant le plus propre à faire naître et à entretenir l'émulation, ils avaient . bien vite appris à se rallier, à se grouper contre la cavalerie, à profiter des obstacles du terrain pour s'approcher. de l'ennemi, et le désoler par un feu d'autant mieux dirigé que leur enthousiasme écartait tout sentiment d'inquiétude et de crainte. La chaîne boisée de l'Argonne, et le pays de Sambre et-Meuse se prétaient au développement de cette guerre de tirailleurs. C'est dans cettetactique appropriée au caractère national, et surtout aux passions de l'époque, qu'il faut voir le secret des premières victoires de la république. Les étrangers l'eussentdevinée, cette tactique, qu'ils n'auraient pu l'opposer aux Français avec avantage, parce que l'état moral de leurs troupes s'y refusait absolument; parce que, chez eux, ocs mêmes passions étaient muettes. Mais ces causes n'étaient que les conséquences d'un premier sentiment qui les dominait tous, de l'amour de la patrie, de cet amour qui, aujourd'hui, comme alors, ferait encore oublier les privations et jusqu'aux plus horribles souffrances dans l'intérêt du salut des loyers et des institutions (1),

"Gette armée de 1702, n'étant qu'un assemblage de corps provisoires, d'élèmens hétérogènes, offisit un celait, cularité d'organisation et d'administration qu'il importait, de faire cesser au plus vite, si l'on voulait conjucer les orages, qui de toutes parts s'auroncelaient sur la nouvelle république 3.

(4). Si l'on désire se mettre sous les yeux un ensemble de faits et de réflexions lumineuses un les causes des premiers succès des armes, républicaines, il faut avoir recours aux Mémoires de l'illustre maréchal Saint-Cyr.

(a) La force de l'armée durant la campague de 1792, peut être Graluée ainsi qu'il suit :

les précédens (il y en avait eu deux nouveaux

A reporter. ... 24,000

Aussi la Convention charges i-elle son comité de la guerre de lui présenter un projet de constitution militaire analogue aux circonstances et au nouvel torde des choseis. Ce comité, partant du principe, qu'il ne derait y avoit-sons les drapeaux que des houmes égaux en droits, principe de la garde de louis devaitent être cognidérés comme volontaires, nistionaux, peoposa ét fit adopter la fusion de la garde nationale dans l'armée, ou plusés de l'armée dans in garde viationale (1). Au surplus, peu importe la manière dont qu'intionale (1). Au surplus, peu importe la manière dont qu'intionale (1). Au surplus, peu importe la manière dont qu'intionale (1).

Report d'autre part. 6 . . . . . 24,000 h.

Total pour la cavalerie. . . . . 43,000

7 Regimens d'artillerie à pied, mineors, sapeurs et ouvriers compris. 12,000 Canonoiers volontaires. 10,000 Caoonoiers à cheval, environ dix compagnies. 1,000

Nors. La geerre, la rigoror de la sissoa, le dénument absolo et le deur des volontaires de revoir leurs foyers, avaient réduit, cêtte armée de plus d'un tiers su commencement du printemps de 1733. Ces peres, l'issurrection de la Vendée, et la déclaration de nouvenut coormis, furent les causes qui protoquitent la levée de 300,000 hommes.

(1)-Dans ce sens que l'armée prit l'uniforme bleu de la garde nationale, et que celle-ci coocourat pour les deux tiers au moins dans la formation des nouveaux corps. veuille envisager cet amalgame, puisque dans les gouvernemens constitutionnels. l'armée n'est et ne doit étre qu'une émanation de la garde nationale, plus active et plus mobile que le reste. Quoi qu'il en soit, les volontaires, qui ne s'attendaient à Liire qu'une seule campagne, se virent contraints d'adopter comme profession, la carrière où l'élan patriotique les avait jetés par hasard; on leur appliqua dès-lors, et dans toute sa latitude, la législation étes troupes permanentes.

« Yous avez trop senti, disait Dubois-Crancé, dans son rapport sur cetto organisation de l'armée, vous avez strop senti l'inconvenient de tant de corpe diffèrens, sisoits, inconnus même pendant long-leups, dont plusieurs chefs avaient plui de zèle que de connaissances amilitaires, dont l'administration était tellement conpliquée, que ni le ministère, ai les généraux cuxsiemes n'ont pu, pendant que partie de la campagna.

on suivre les détails (1).

Nous avons parlé de légions, de corps francs et de compagnies départementales (2); tous ces corps dispa-

(1) Journal militaire, mars 1793.

(a) Ce differentes milices du moment varient pris des nous conformes au langage et à Vergirit du temps, on qui rappolitent la vitig ou le departement d'où elles éssient sorties. Il y cut des basislions de l'égalité, de la fraternité, de l'unité, de l'unoon, etc..., des obsaires avant monageanté, des chatarest bracoments des rhauseurs bisques, etc..., èles hausants francs, de la mort, et de l'égalité, des légions des Américans, des Mohrecque, des Aries, des montagens, du Nord, des Ardennes, de Racenthal, de Germanie, etc., etc.

Il caista de ces corps jusque sous le consulat, sinsi que l'attentive différent arrêtes restités l'eurs incorporation dans les caères permanens. Au s'' vendémisire au za, il y avait eucure deux bataillons de classeurs bauques, quelques bataillons sinchasseurs bauques, quelques bataillons sinchasseurs bataillons de classeurs batques, quelques bataillons sinches à l'avait d'au de l'eurs de l'eur

rurent et se fondirent peu à peu dans la nouvelle armée. L'infanterie des légions et les corps france concoururent avec les anciens bataillons de chasseurs, à la formation des demi-briçades ou régimens d'infanterie légère. La cavalerie légère servirent à la création de huit nouveaux régimens de chasseurs, ou à compléter les hussaides. «Cet a malgame, dissit encore le rapporteur, est un moyen de simplifier une administration déjà très-compliquée, et de rendre les légionnaires aussi utiles qu'ils le désirent. D'ailleurs, en les assimilant aux régimens de chasseurs, c'est leur donner un hel exemple à suivre et un puissant motif d'émulation (1).

Quoique readue dès le su février 1795. Ja loi relative à l'organisation de l'armée ne reçuit un commencement d'exécution qu'au mois d'août suivant. Il convient de mettre au nombre des causes qui produisirent cet ajournement la défection de Dumouriez, les continuelles agitations de l'assemblée, et aussi, sans doute, la dispersion des corps, suite inéritable d'une guerre devenue chaque joure et plus active et plus s'érieues. La Convention décréta dans l'intervalle une multitude de lois de détail sur le jéresonnel et l'administration de l'armée, qui se resseutaient toutes plus ou moins de la précipitation avec lu-

du 9 fructidor an vara, qui ordonusis l'incorporation, dans les demibrigades de ligue, de tous les corps isolés.

Payons ici notre tribut de reconnaissance et d'admiration aux généreus guerriers de la Vistule. A la vue de leur patrie démembrée, les Polonais, pour ue pas se soumeltre su joug de leurs nouveaux maîtres, accoururent sous nos drapeaux en 1795 et 1798.

(1) La cavalerie légère avait servi avec la plus grande distinction dans la campague de 1792, et tous les généraux en réclamaient l'augmentation. quelle elles avaient été conçues et rédigées (s). Il y euttelle meurre qui fui successivement rapportée, suspendue, abandonnée ou remise en vigueur à plusieurs reprises (s). Cette incertitude, cette fluctuation de principes et d'idées, en fait de législation militaire, suffirait pour prouver qu'il y avait peu d'officiers parmi les membres de la Convention, si l'on ne savait d'ailleurs qu'elle, égiat presque entièrement composée d'avocats, de publicistes et de littérateurs.

Le travail d'organisation de l'armée dura depuis le mois d'août jusqu'à l'ouverture de la campagne de 1794, etcependant l'analgame des volontaires avec les troupes de ligne n'épreuva pas la moindre opposition. Cette organisation fut accompagnée de certains changemens dans la nomenclature et les titres militaires, qu'il importe d'in-

(x) Plusieurs de ces lois étaient relatives à la solde et à l'entretien de l'armée, laquelle au reste ne fut jamais plus mal payée et plus mal entretenne.

La Convention, qui savait que les promeses ne coûtent rien, y cuts souvent recorn pour alleler es ed détenseur; un décret du 3 jpin 1793 accordait à titre de récompense, sur les bieus territorisus confiquées, une somme de siz cent millions, sux vainqueurs de Valaye et de Jemmapes, et des bonres dans les collèges pour leurs enfaus. Nous n'avons pas'entendu dire que ces largesses alent été distribuées.

(a) Exemples sie 16 msi. — Loi qui réunit les hassards du premier régiment (Berchini) à l'escadron de cavalerie légère du Calvados.

Le 21 du même mois. — Loi qui suspeud la réunion du premier régiment de hussards à l'escadron du Calvados.

Le 30 du même mois. — Loi qui réunit l'escadron du Calvados au premier régiment de husserds. Le 2 juin, même aunée. — Loi qui suspend celle du 30 mai re-

Le 2 juin, même aunée. — Loi qui suspend celle du 30 mai relative à la réunion mentionnée.

Le 4 juin, deux jours spres. - Nouvelle loi pour maintenir cette réunion, laquelle sut ensist opésée. (Journal militaire.).

diquer avant do passer outre, 1º Le nom de régiment an térieurement donné à la réunion de deux ou plusieurs unités tactiques, fut changé en celui de demi-brigade, mais dans l'infanterie seulement; 2° par suite de cette innovation peu importante en elle-mênie, les colonels de toutes armes prirent le titre de chefs de brigade, et les lieutenans-colonels , ceux de chefs de bataillon ou d'escadron ; 3º le général de brigade remplaça l'ancien brigadier quant aux fonctions, et le maréchal-de camp; quant au rang ot au grade; 4° les lieutenans-généraux recurent le nom do généraux de division; 5º la dignité de maréchal de France fut supprimée, ainsi que les titres de major, maréchal général-des-logis et autres, exprimant anciennement des fonctions dans l'état-major général de l'armée ou dans les corps. A cette dignité et à ces titres succédérent, du moins jusqu'à un certain point, les titres de général en chef, do chef d'état-major; d'adjudantgénéral, d'adjoint aux adjudans-généraux, et d'adjudant-major. Sans doute on retouve en cela, comme en beaucoup d'autres choses, l'intention où furent les novateurs do tout changer, 'de tout resondro; mais il n'on est pas moins vrai que cetto nomenclature était préférable à l'ancienne, en ce qu'elle exprimait mieux la nature et l'étendue des fonctions affectées à chaque grade. Les détails se trouvaient d'ailleurs beaucoup simplifiés avec lo nouvel ordre de choses, puisque, au lieu de trois états-majors différens (1), l'on n'en comptait plus qu'un seul, chargé

<sup>(</sup>f) Avant la révolution, on dittinguist data let armées famajies trois états-majors différens : Pétats-major général de L'urmée dight le chef était appelé maréchal-général-des-logit de l'armée, et avait immédiatement sous ses ordres des indes-maréchans-de-logit, don't le grada n'étaj les plet étres de s'ides-maréchans-de-logit, don't le grada n'étaj les plet étres de l'estages de la cyaleire, dont

de contralher et de coordonner le service de toutes les armes. Continuous l'histoire de l'armée sons la républiqué, en présentant les résultats de l'organisation de 1795, 196 demi-brigades d'infanterie de ligne, à trois batoillons, doht un d'ancien régiment et deux de volontaires (1).

On prit comme auparavant le bataillon d'environ sept cents hommes pour unité de force.

Ce bataillon était formé de neuf compagnies : une de grenadiers et huit de fusiliers,

Il n'y eut en premier lieu que soixante-deux hommes par compagnio de grenadiers, et quatre-ingt-six par compagnie de fusiliers, non compris les officiers, au nombre de trois; mais cette proportion s'accrut iusensiblement, et en quelque sorte à mesure que le théatre de la guerros éloigna des frontères.

"Ha'y avait pas d'inconvénient réel à ce que la compagnie de grenadiers fût plus faible que la compagnie des fusiliers, car cile n'était pas cende faire partie du by-jaillon, son rôle habituel étant de combattre détachée, comme au temps de Turenne. Il est d'ailleurs à rémarquer que les compagnies de grenadiers se recrutant sur place, et à chaque instant, dans les compagnies de fusiliers, deut les pertes ne se réparaient pas de même, l'égalité entre elles se trouvait hiendit établie.

Je chef avait le même titre de marécini-général-des-logi; 3º l'étatmajor de l'inflaterie; dont le chef s'appelait major-général de l'armée, et auquel étaient subordomés les étatsomjors du parc d'avillèrie et des ingénieurs. (Note extruite de l'ouvrage de M. le comte Mathien Dumas.)

(1) Certains départemens de la frontière avaient fourni jusqu's quiuze et dix-huit bataillons. L'organisation de l'infanterie en corps de trois batailban était une nouveauté dont Guiber; avait donné l'idée dans son Essai général de Tactique. Suivant ce qu'il en dit, et ses raisons ne sont pas dépourvues de fondement, la combinaison trinaire se préferait mieux que tout autroaix évoluțions, à la formation des ordres de hataille et sutrout à l'offensive, qui est le genre d'action le plus conforme au caractère du solds français. On a de cette façou un centre et deux ailes, un corps et deux bras, cetter combinaison a prévalu, et elle sert même encore de type à nos organisations actuelles (1).

L'état-major de la demi-brigade se composait ainsi qu'il suit :

- 1 Chef de brigsde.

  3 Chefs de bataillon.
- 2 Quartiers-maîtres-trésoriers.
  - 3 Adjudans-majors.
  - 3 Chirurgiens-majors.
  - 3 Adjudans-sous-officiers.
  - Tambonr-major.
  - 8 Musiciens, dont un chef.
  - 3 Maîtres-tailleurs.
    3 Maîtres-cordonniers.

(1) L'organistion régimentaire étant bien plus administrative que ractique, le nombre de batillons, dans chaque corps, doit se régier dans nu bat déconomie, et dans l'intérêt de la discipline, de l'instruction et du service journaire en campagne et dans les grati-sons. S'il est constaté qu'un même état-suipr puiss administrer, former et diriger un corps de trois haisillons, pousquoi des régiémens sud-essons? N'estec pus vouloir prodignes insuliement lagrades supérieurs et multiplier les dépenses en pare perte? On con-colt d'ultilens qu'il esiste pour la force des régimens certains limite qu'on ne dépasserit pas sus l'acconseinent et ette limite et Busées sur la possibilité d'administrer, de surveiller, de nontrie, de logre ct d'entréseit cez gors passa être buller de les produits.

A chaque demi-brigade était attachée une batterie de six pièces de quatre, manœuvrées par une compaguie desoixante et dix canonuiers volontaires, non compris les officierss. Cette manière de disperser l'artillerie dans les corps, que nous avions compruntée des Allemands dans la guerre de Sepi-Ans, n'cxistait dejà plus sur le fin de la caupagno de 1794.

Il résulte de ce qu'on vient de dire que le complet d'une demi-brigade se trouvait être, à l'origine, de deux mille quatre cent trente-sept combattens, et la totalité de l'infonterie de ligne de quatre cent soixante et dix mille six cent cinquante-deux hommes, avec onze cent soixanteseize piècre de campagne. Il y avait en outre trente demibrigades d'infanterie légère de même force et de nième formation que les précédentes; environ soixante-treize mille hommes.

Les grenadiers de l'infanterie légère portèrent dés-lors le nom de carabiniers : c'était la seule différence qu'il y eut entre elle et l'infanterie de ligne; car, du reste, mêmes armes, mêmes exercices et même service.

Dans tous les grades, excepté ceux de chef de brigade et de caperal, l'avancement avait lieu de deux manières, savoir : un tiers par ancienneté de service à grade égal, et roulant aur toute la demi-brigade; et deux tiers au choix, dans le bataillon où la place était vacante.

Les emplois de colonel ou de chef de brigade appartenaient toujours à l'ancienneté parmi les chefs de habaillon de la demi-brigade, d'abord au plus ancien de service, et ensuite au plus ancien de grade, et toujours alternativement.

Les caporaux étaient choisis, à la majorité absolue, parmi tous les volontaires du bataillon; mais sculement par les volontaires de la compagnie où la place était vacante.

La nomination aux emplois par le choix se faisait de la :

Pour nommer un chef do bataillon, les électeurs étaient, dans le bataillon où il y avait vacance, tous les membres qui le composaient.

Pour les places de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et sergent, les électeurs étaient tous les membres de la compagnie, moins ceux d'un grade égal ou supérieur à celui dont il s'agissait.

Les candidats à présenter devaient toujours être au nombre de trois pour une place vacante, et choisis dans le grade immédiatement inférieur à celui qui était vacant.

It y avait ensuite un scrutin épuratoire, et ce scrutinénir fait à la majorité absoluo des suffrages, paruni les iddividus du grade en question, et du méme bataillon; qui choissasient, pour remplir la place secante, 'èclui des trois candidats présentés par le corps qu'ils jugoaiont, leplus méritant.'

Pour nommer un chef de bataillon, le scrutin épuratoire était fait par le chef de brigade et les deux autres chefs de bataillon.

Les emplois de généraux de brigade étaient domés aux, chefs de brigade, ou à ceux qui avaient le grade de celonel en activité de serrice, savoir: un tiers à l'ancienned; de service à grade égal, et les deux autres tiers au choix du ministre, qui rendait compte au Corps Législatif des promotions qu'il avait fuites.

La même forme s'observait pour lo passage du grade de général de brigade à celui de général de division.

Les généraux en chef n'avaient qu'une commission tem-

poraire ; ils étaient choisis par le conseil exécutif, parmi les généraux de division, sous la ratification expresse de l'assemblée nationale.

Il nous a semblé d'autant plus essentiel de donner une idee de cette législation sur l'avancement et la hiérarchie, quelle figure au nombre des causes qui amenèrent les succès des armées républicaines. Effectivement, quelle mesure plus propre à afguillonner les courages et à popularraer les belles actions, que celle qui tennit sans cesse sous les yeux de leurs juges les postulans à l'avancement.

"Remarquons toutefois que le pouvoir ne tarda pas à empièter sur les droits qu'avaient les troupes de choisir leurs chefs, Dès l'an m, la Convention se réserva d'interveuir pour un tiers dans toutes les nominations d'officierles l'an re vint te lour du Directoire, qui se charges de pourvoir à tous les emplois supérieurs. La consulat n'étaif pas encore établi que déjà l'on n'entendait plus parler de grades au choix des corps.

La constitution de l'infanterie éprouva différentes varia-

Le nombre des demi-brigades de ligne, qui s'était successivement accru jusqu'à deux cent trente et plus, en secomprenant celles dites départementales et promisoires, fut réduit à cent dix, par arrêté du Directoire en date du 18 pluvièse an 11. Mais, comme par une sorte de compensation, le mêue, arrêté portait à mille saixante-sept combattane li force du bataillon. Dureste, rien de changé quant au nombre des bataillons et des compagnies par demi-brigade.

La compagnie de grenadiers fut alors de quatre-vingtdix hommes, et celle de fusiliers de cent vingt.

L'organisation intérieure des demi-brigades d'infanterie

légère subit la même modification, sons que pour cela leur nombre cht été réduit. De là un accroissement notable dans le rapport de l'infanterie légère à l'infanterie de ligne (1).

Il parsit qu'indépendamment de l'intention où l'on fut, en opérant-ces changemens, de simplifier, l'administration, et de réduire les depenses, par la suppression d'un grand nombre d'états-majors, on eut encore pour but do remédier, autant que possible, à l'affibilissement dans l'espèce de recrues que l'on recevait depuis quelque temps. Le nombre de malades et d'écloppés devenant chaque jour plus grand, tant par cet affaibilissement ana les classes requises de servir, que par l'extension toujours, progressive du thésire de la guerre, on senit qu'il fallait augmenter les bataillous, si l'on voulait avoir un nombre suffisant d'hommes aux drapeaux, dans les grandes occasions.

Une dernière innovation importante à signaler, et dont l'existence remonte à la fin de la période que nous explorons, est celle des compagnies de voltigeurs (2).

Les nouveaux funtassins étaient destinés. A ce qu'il paraît, à suivre les mouvemens de la cavalerie, à sauter en croupe, et à pratiquer tous les autres exercices gymnàtiques attribués par Tite-Live aux vélites romains. D'expérienco-proura à ceux-là mémes qui croyaient le plur à la réalité de ces exercices, leur impossibilité en quelque-

- (1) Îl ne faut cependant pas évaluer cette augmentation de l'infanterie légère, par la comparaison de nombre des sucientes destingiédes au nombre des moivelles; cur il avait existé jusqu'alors hécuccop de corps isolés d'infanterie légère qui disparurent avec l'anciente organisation.
  - (a) Différens arrêtés de l'au xet prescrivirent leur formation

sorte absolue; mais les voltigeurs n'en existèrent pas moins; seulement leur destination fut changée, et l'on n'exigea plus d'eux que le service ordinaire des fantassins. Cette création, qui n'eut aucun résultat quant au but que l'on s'était proposé, valut à l'infanterie légère d'abord , et bientôt après à toute l'infanterie, une seconde compagnie d'élite par bataillon (1) : car, dès-lors, les voltigeurs furent assimilés aux grenadiers ou carabiniers pour la solde et les autres avantages. Quoique armés de fusils plus courts et plus légers que ceux du reste de l'infanterie . destinés principalement à la petite guerre , les voltigeurs n'en prirent pas moins rang dans l'ordonnance du bataillon , dont ils formèrent l'aile gauche. C'est ainsi que sut reproduite une des mesures de M. de Saint Germain (2); c'est ainsi que, par un chemin détourné, l'on arriva à un nouveau moyen d'émulation, en rendant égale pour tous, la chance d'être admis dans une compagnie d'élito.

On vit parattre, à l'époque même de la création des voltigeurs, et dans les régimens de tontes armes, non pas le grade, mais le titre de major. Cette distinction est nécessaire, car les nouveaux majors, au lieu d'être des intermédiaires entre les lieutenans-colonels et les capitaines, prirent rang après les colonels, et commandèrent les régimens sous les ordres de ces derniers. Toutefois, les majors furent spécialement chargés de la partie administrative, des soins de discipline et d'instruction. Leur poste habituel était au dépôt, d'où ils dirigesient sans

<sup>(1)</sup> Le décret qui institue des voltigeurs dans les régimens de ligne est daté de Saint-Cloud, le deuxième jour complémentaire de l'au xIII.

<sup>(1)</sup> Voyez le paragraphe 111 de la leçon précédente.

cesse sur les bataillons de guerre les renforts et les effets d'équipement et d'habillement dont ceux-ci pouvaient avoir hesoin.

Nous hornerons à cet aperçu l'histoire de l'infanterie sons la république, les différentes particularités que nous pourrions y sjouter étant plus curieuses qu'instructives (1).

La cavalerio, à cause de ses nuances diversos, ne pouvait recevoir la même uniformité d'organisation que l'infanteric: aussi se borna-t-on à mettre en proportion avec le reste des troupes, la force et le nombre des régimens de cette arme, sans en changer la constitution.

Un décret du 15 pluviôse an 11 régla ainsi qu'il suit la composition de la cavalerie :

29 Régimens de grosse cavalerie, dont deux de carabiniers : le tout compris sous la dénomination unique de Cavalerie.

Il y avait quatre escadrons par régiment, et deux compagnies par escadron. C'était, comme on se le rappelle, l'organisation arrêtée par le conseil de la guerre de 1788.

Chaque compagnie se composait d'un capitainé, un lieutenant, un sous - lieutenant, un maréchal-des-logis chef, deux maréchaux-des-logis, un brigadier-fourrier,

(1) Noss voulons tou clois réveler à nos jeunes lecteurs l'existence momentanée de deux batallons de laustant à pied, dont l'un fut formé à Orleins et l'autre à Care, par arrêt du premier count, ne dété du 33 floreil su vitt. Aiusi que son nom et as nature l'indiquent, cette milice portuit, sons l'uniferne longrois i, la lébera et le fait de l'infanterie. Une crésion aussi bizarre, opérée an moment unéme où disparaissient les derniers corps irrégulers, ne pouvait avoir d'autre but que de déterminer un plus grand nombre de jeunes grus à l'emofter, en leur promottant un uniforme séduisant et généralement recherche.

quatre brigadiers , un trompette et soixante-quatorze cavaliers, dont un maréchal-ferrant.

L'état-major de chaque régiment était formé de la manière suivante:

- r Chef de brigade ou colonel (par le fait , ce titre reste en usage dans la cavalerie):
- 2 Chefs d'escadron.
- z Quartier-maître-trésorier.
- r Chirurgien-major.
- I Aide-chirurgien. 1 Artiste-vétéripaire.
- Sellier.
- Armurier-éperonnier.
- Taille ur.
- Bottier.
- z Culottier.

La force d'un régiment, au complet, était de sept cent quatre hommes, et d'environ six cent quatre-vingt-six chevaux, ce qui donnait, ponr la totalité de la cavalerie proprement dite, un effectif de vingt mille quatre cent seize hommes.

L'uniforme et l'équipement de cette milice différaient peu de ceux de la gendarmerie actuelle : Chapeau , habit bleu, et bottes à l'écuyère. - Les régimens se distinguaient au numéro du bouton, et à la couleur des revers et des passe-poils. Les plastrons et cuirasses avaient entièrement disparu.

Sous la dénomination de Cavalerie légère, étaient compris:

20 Régimens de dragons, qui n'eurent généralement que quatre escadrons, quoique le décret les instituât à

23 Régimens de chasseurs à six escadrons :

11 Régimens de hussards de même force et de même formation que les chasseurs.

Dans tous ces corps, l'escadron était composé de deux compagnies, et la compagnie d'un capitaine, un lieutemant, deux sous-lieutenans, un maréchal-des-logis chef, quaître maréchaux-des-logis, un brigadier fourrier, huit brigadiers, deux trompettes, et quatre-ringt seize dragons, chasseurs où hussatels, dont un maréchal-ferrant.

Il y avait un chef d'escadron, et un étendard ou guidon pour deux escadrons.

La force d'un régiment de cavalerie légère, au complet, était de quatorze cent dix hommes, et d'environ quatorze cents chevaux.

On peut évaluer de soixante et dix à soixante-quinze mille hommes, la totalité de cette cavalerie légère.

Un arrêté de l'an 1v réduisit à trois le nombre des escadrons de chaque régiment de grosse cavalerie, et à quatre celui des régimens de cavalerie légère.

Un arcté du 17 messidor en 1x institus un troistème chef d'escadron dans tous les régimens. Les soins de police et de discipline entraient spécialement dans les attributions de ce nouvel officier supérieur, ainsi que la surveillance de tout ce qui concernait l'habillement et L'équipement.

La grosse cavalerie, qui n'avait plus éprouvé de variation notable jusqu'au mois de ventões an xr, fut alors réduite à dix-buit régimens de quatre escadrons chacun. Celte milice allait disparatres, ou du moins changer de nom, en reprenant le casque et la cuirasse qu'ellene portait plus depuis le commencement du règne de Louis XIV.

Quant à la cavalerie légère, elle demeura sur le même pied pendant tout le reste de la république, à cela près, néanmoins, qu'il fut créé deux nouveaux régimens de chasseurs en l'an IV, et un 7° bis de hussards en l'an v.

Une loi du 15 floréal an 117 régla la composition de l'arme de l'artillerie ainsi que nous ullons le dire :

- 8 Régimens d'artillerie à pied.
- 8 Régimens d'artillerie à cheval.
- 12 Compagnies d'ouvriers.
  - z Bataillon de pontonniers.

auxquels il faut joindre, 1° un personnel de deux cent vingt-its officiers, affectés à l'inspection et à la direction du matériel de l'artillerie, en campago et dans las places, savoir : huit généraux de division, douze généraux de brigade, vingt-neuf chefs de brigade, trente-trois chefs de bataillon, et cent quarante-quatre capitaines.

9º Un personnel d'employés subalternes compris sous les dénominations de gardes, sous-gardes, conducteurs, chefs d'ouvriers, gardes-magasins, contrôleurs, réviseurs, etc., etc.

3º Un nombre assez considérable de compagnies de canonniers vétérans et de canonniers-gardes côtes.

Chaque régiment d'artillerie à pied était composé d'un état-major, et de vingt compagnies réparties en cinq sections,

L'état-major ne différait de celui de la demi-brigade que par le nombre des chess de bataillon, qui était de six, et par celui des adjudans-majors, qui n'était que de deux:

Chaque compagnie derant manœuvrer une batterie de six bouches à feu, à raison de huit hommes par pièce, et, fournir, en outre au besoin des parcs et des remplace-a mens, sa force avait été arrêtée à quatre-vingt-treize hommes, dont cinq officiers et six sous-officiers. L'artillerie des demi-brigades ayant été réduite de moitié, c'est-à-dire, à une pièce par bataillon, en vertu de cette même loi, chaque compagnie d'artillerie requi, à titre de suppléans, un renfort de trente canonniers volontaires, devenus disponibles par l'effet de cette réduction.

Un régiment d'artillerie à cheval se composait d'un état-major et de six compagnies.

Il y avait quatre-vingts hommes par compagnie, y compris qu'tre officiers et cinq sous-officiers; ce qui suffisait et au-delà pour la manœuvre d'une battorie de six houches à feu, à raison de dix hommes par pièce, dont deux pour tenir les chevaux des servans.

La compagnie d'ouvriers était de quatre-vingt-sept hommes: on y distinguait des ouvriers de 1" et de 2° classe et des approntis.

Le corps des pontonniers, destiné principalement à la construction et à l'entretien de ponts de bateaux sur le Rhin, formait un bataillon de huit compagnies de soixantequatorze hommes chacunc, y compris le capitaine et le lieutenant.

On évalueit, ainsi qu'il suit, la force du personnel de l'artillerie, à l'époque dont il est question :

| Officiers                                       | 1,396  |
|-------------------------------------------------|--------|
| Petits états-majors                             | 186    |
| Compagnies                                      | 19,108 |
| Canonniers volonisires, à Irente par compagnie. | 4,800  |
| Canonniers volontaires, gardes-côtes            | 14,000 |
| Ouvriers et pontonniers                         | 1,910  |
|                                                 |        |

Тоты. . . . . . . . . . . 41,410

Les huit établissemens fixes de l'artillerie, connus sous la dénonination d'écoles d'artillerie, étaient La Fère, Besançon, Grenoble, Metz, Strasbourg, Douai, Auxonne et Toulouse.

L'école d'application, établie pour lors à Châlons-sur-Marge, renfermait de cinquante à soixante élèves souslieutenans.

Les trente canonniers volontaires, attachés à chaque compagnie par décret de l'an 111, furent supprimés l'anuée suivante, et employés à compléter les régimens.

Gette suppression et la formation d'un second bataillon de pontomiers en l'an vu, sont les seuls changemens que uous trouvions à noter dans le personnel de l'artillerie jusqu'en l'an viti.

Peu de temps après son arrivée à la tête des affaires, Bonaparte rétablit la charge de premier inspecteur-général, supprimée depuis la mort de Gribeauval (1).

L'usage vicieux où l'on avait été jusqu'alors de faire charroyer à l'eutreprise lo matériel de l'artillerie fut abandonné de l'an vin à l'an rx, et la conduite de ce matériel confice à autant de bataillons du train qu'il y avait d'écoles régimentaires (2). Dix campagnes ont atteat l'excellence de cette meurre et foudé la réputation des soldats du train, qui se sont moutrés pour la discipline et le courage, les éuules des canonniers. Les bataillons du train étaient commandés par des capitaines; les compaguies, par des lieutenans et sous-lieutenans.

Il ne nous reste plus, pour terminor cet historique de

<sup>(1)</sup> Dans la personne du général d'Aboville, décret du 15 nivôse an viii.

<sup>(</sup>a) Les premiers bataillons du train furent organisés par un arrêté consulaire du 14 pluviôse an VIII.

l'artillerie sous la république, qu'à mentionner la création de dix-sept nouvelles compagnies, dont une à cheral, destinées à servir dans les colonies (1), et à tenir compte de la suppression des 7° et 8° régimens d'artillerie à cheval dans le cours de l'an x.

Le matériel de l'artillerie resta tel que l'avait fixé Gribeauval. L'ossai que l'on fit de nouveaux calibres et de nouveaux caissons, n'ayant pas présenté les avantages qu'on on cepérait, fui presque aussitôt abandonné. Cette fixité prouve d'autant plus en faveur du système de Gribeauval, que la possession de la plupart des pièces et des, arsenaux étrangers aurait pu nous inspirer de nouvelles idées sur cet objet.

La gestion de cette partie importante des forces publiques, dit le général Foy, fut conduite par les officiers du corps, avec une économie sévère, et suivant les formes établies depuis un siècle. Là, et dans le corps du gónie, s'était réfugiée l'antique problié, quand elle fut chassée des autres services administratifs. >

La révolution avait pesé sur le corps du génie, ainsi que l'attestent les traditions, et le rapport, déjà cité, de Dubois-Grancé (2). Bon nombre d'officiers avaient émigré

<sup>(1)</sup> Arrêté du 10 floréal au x1.

<sup>(</sup>s) La république française doit regrette saus doute, cit-il dit dans ce naport, à propos de corp du génée, que la hujari des hommes qui s'étaient le plus distingués par Jeurs taleus se volent montrés rèbelles à leurs devoirs, ingrats et perfidée curers la patrie; mais l'on se souvient encore que Louix XVI n'exuit que soizante ingénieurs sous les orders de Vauban, lorsqu'il entours non frontières de places fortes, et fit title à l'Écrope ; la Fennes. there aurar pas moins'd'énergie. « (Jaureul militaire. — Du 10 mass 1733.)

ou donné leur démission. Quoique peu nombreux, ce corps nétait pas le plus facile à réorganiser. La Convention, toujonrs féconde en ressources, appela (1), pour en faire partie, les ingénieurs-géographes, les ingénieurs des ponts et chaussées, et ceux des citoyens dont les fonctions s'en rapprochaient le plus, en les astreignant toutfels à des examens de théorie et de pratique.

Bien que cette mesure sut essere a celle ne put dispenser d'avoir recours à des auxiliaires provisoires, connus sous le nom d'adjoints, et nommés par le ministre sur la présentation des ingénieurs. Ces agens d'un ordre accondaire existèreat pendant plusieurs années, et jusqu'à ce que le corps, alimenté par l'école polytechnique, pût enfiu s'en passer. Ceux qui ne purent satisfaire aux examens que l'on exigeait pour entrer dans le corps, et ce sut le plus géand nombre, prirent du service dans les autres armes ou rentrèrent dans la vie civile.

La révolution put bien être un moment préjudiciable au corps du géaie, comme à tant d'autres institutions; mais elle contribus, en définitive, à lui donner une extension, une importance, et l'on peut dire des moyens d'instruction et de distinction qu'il n'avait pas auparavant. On voit que nous entendons parler de ces braves, sapons et mineurs, que nous ne craindrons pas d'appeler soldats par excellence, dont cette même révolution a valu l'acquisition au corps du géaie.

Vauban, dit le général Foy, demandait avec instance, en l'année 1688, au ministre Louvois, une troupe qui exécutât les travaux de siége sous la direction des ingénieurs. Elle n'existait pas encore un siècle oprès. On donnait avant la révolution le nom de sapeurs

<sup>(1)</sup> Par son décret du 21 février 1793.

a certaines compagnies des régimens d'artillerie, qui,
 ontre la manœuvre du canon, étaient exercées à la sape
 dans les polygones, et que l'on prétait accidentellement

« dans les polygones, et que l'on prêtait accidentellement « au génie. Employer à deux fins des soldats obéissant à

« deux maîtres, était une économie mal entendue. La « Convention nationale créa les véritables sapeurs, qui,

« organisés d'abord en compagnies, et ensuite en ba-« taillons, se firent bientôt un renom proportionné au

degré d'intelligence et d'audace que nécessite l'exer-

« cice de leur profession. »

Les décrets du 22 frimaire et du 14 ventôse an 111, portèrent successivement à quatre cents et à quatre cent trente-sept, le nombre des officiers de tout grade du corps du génie.

Voici sa composition au 1et vendémiaire an 1x:

- r Premier inspecteur-général (1). 4 Généraux de division.
- 12 Généraux de brigade.
- 45 Chefs de brigade, directeurs des fortifications
- 68 Chefs de bataillon sous-directeurs, 250 Capitaines,
- 34 Lieutenans.
- 20 Sous-Lieutenans élèves.

434

Les sapeurs furent formés en hataillons , et réunis de fait au corps du génie, par décret du 25 frimaire an 11.

Ces bataillons étaient au nombre de douze, composés,

(1) Cette charge avait été créce, dans la peisonne du général Marescul, par arrête du 15 nivême an viti. chacun, de huit compagnies de deux cents hommes, dont trois officiers et cinq sous-officiers.

Les sapeurs continuèrent à porter l'uniforme des canonniers, à cela près du bouton et des épaulettes, qui étaient jounes.

Il est à remarquer qu'ils n'avaient pour armes que le briquet, et un pistolet placé dans ûne fonte suspendue au côté droit, ainsi qu'une petite poche à coulisse pour les cartouches.

Cette première organisation exista jusqu'au 5 pluviñso an vi, époque à laquelle le corps des sapeurs fut réduit à quatre bataillons, toujours de même force et de mêure formation que dans le principe.

On retrouve, dès l'an x, un cinquième bataillon de sapeurs; mais comme la force des compagnies avait éprouvé une grande diminution, ce nouveau bataillon me constituait réellement pas un accroissement dans le personnel.

La révolution augmenta le corps des mineurs de deux nouvelles compagnies, ce qui on porta le nombre à six. Ces compagnies étaient de même force et de mêmo formation que celles de sepeurs.

L'invention récente des ballons syant paru un excellent moyen de reconnaître l'ennem, de juger de sa force, de sa position, de ses manœuvres, il flut créé deux compagnies d'aérostatiers. Cette milice, d'un nouveau genre, seveit pour la première fois à la bataille de Fleurus. Le ballon sationné su-dessus du village de Jumet, et duquel descendaient sans cesse des billets à l'aide de cordes, n'aurait pas peu contribué, suivant ce qu'on en a dit, la bien éclairer le général français sur les intentions et les méuvemens de ses adversaires. On raconte d'ailleurs que co poste aérien fut pour les tronpes autrichiennes un objet d'hésitation et de frayeur passagères.

Quoi qu'il en soit, et de cette influence des aérostats sur l'issue de la bataille de l'Ieurus, et des avantages que l'art de la guerre peut en retirer, les deux compagnies dont il s'agin 'en furent pas moins supprimées des l'anvnt, ou, du moins, ne les voiton plus figurer sur le tableau des forces de la république, au commencement de l'année suivante.

Les réquisitions et les appels en masse tensient sans cesse au complet les nombreux cadres que nous venons de passer en revue. On conçoit quelles brèches devait opérer dans la société et dans les familles un mode de recrutement qui enlevait des classes entières aussitôt qu'elles avaient atteint l'âge fatal. La crise était trop violente pour durer long-temps : elle n'eut pas plutôt diminué d'intensité, et cula arriva à la suite et par l'effet des premiers traités de paix, que le gouvernement songea à régulariser les levées, et à restreindre les sacrifices immenses imposés jusqu'alors à la nation. L'on avait senti que, du moment où l'étranger se trouvait resoulé loin des frontières, et dans l'impossibilité de menacer l'indépendance nationale, on ne devait plus entretenir d'armée que pour conserver. Une loi fut rendue à cet effet dès le mois do fructidor an vi; c'était la fameuse loi de la conscription ; loi juste, universelle, également propre à assurer une paix durable, et à procurer des victoires; mais qui bientôt devait servir d'aliment et d'appui au despotisme élevé sur les ruines d'une liberté long - temps flétrie et profanée (1).

<sup>(</sup>t) La loi sur la conscription fut modifice à diverses reprises, et notamment par décret du 28 floréal au 2. Le discours pronoucé dans

On est effrayé du nombre d'hommes moissonnés dans le cours des guerres de la révolution. Ce nombre, qu'il est impossible de déterminer avec quelque exactitude, se serait élevé, au rapport de certains écrivains, à plus de quinze cent mille hommes, tant français qu'étrangers, à l'époque de l'établissement du consulat. Il n'est pas plus facile de préciser la force des armées : la collection des situations officielles adressées au gouvernement, no permettrait même pas de l'établir d'une manière rigoureuse . parce qu'elles avaient souvent cessé d'être vraies avant d'avoir été expédices, tant étaient fréquentes les causes de mutations dans l'effectif. Il résulte d'un calcul de M. le général Mathieu Dumas, que le nombre des combattans engagés dans la lutte, à la fin du siècle dernier, allait au delà de douze cent mille homme. a L'étude de l'histoire, dit cet écrivain, les recherches les plus profondes sur la nature de l'homme et de la société, a les principes de gouvernement fixés et enseignés en corps de doctrine, la culture et les progrès des arts. a toutes les inventions du génie, toutes les découvertes « dans les sciences, tous les instrumens perfectionnés de a la civilisation . furent entre les mains des hommes du . « 19° siècle des machines de guerre, des instrumens de mort et de barbarie : on dirait que ces hommes n'avaient travaillé si long-temps à multiplier leurs commua nications que pour qu'il n'y eût plus d'obstacle aux « fureurs de la guerre. » Quelle autre grande confisgra-

cette occasion par un des membres du tribanat, M. Daro, est un morcean rempli d'éradition et de vues profondes sur l'économie militaire. Ou y trouve exposé, dans ses motifie et dans ses résultes le système du recrutement adopté sous la monarchie, pendant la durée de Issemblée constituante, et pendant les guerres de la rérolution. (Voyet le Journal militaire de germinal an z.)

e tion que cette guerre des opinions armées (1), poure rait être appelée, à plus juste titre, une guerre de e géans!

Nous avons vu de quelle manière l'armée s'étant déharrassée peu à peu de cette soule de corps isolés, produit spontané de l'enthousiasme révolutionnaire et du besoin de repousser l'ennemi, avait acquis une constitution régulière et forte. Ce ne fut toutefois que sous le consulat, alors que le gouvernement put embrasser un système suivi d'institutions, et que les lois ne furent plus que l'ouvrage de la réflexion, et non celui des circonstances, que cette constitution de l'armée recut, avec de nouveaux perfectionnemens, une entière stabilité. La littérature, les sciences, les arts, l'esprit et la raison trouvèrent, dans ce gouvernement réparateur, une protection et des moyens de développement qu'ils avaient perdus sous le règne des factions. L'instruction fut rétablie de la manière la plus favorable aux progrès des lumières, et suriout pour le plus grand avantage de l'armée. « On vit · renouveler à Fontainebleau et à Soint-Cyr, dit Foy, les « exercices des rives de l'Eurotas et du Chaup-de-Mars. » Les écoles secondaires et les lycées fournirent à l'Ecole polytechnique, et à la nouvelle Ecole spéciale militaire (3); une affluence d'excellens sujets, qui, venant ensuite à se répandre dans les corps , y détruisirent l'opinion prête à s'accréditer, que les connaissances littéraires et scientifiques importaient peu aux succès des armées. Cette opinion, que les victoires récentes avaient pu suggérer à la

<sup>(1)</sup> C'est sinsi que Pitt la désignait.

<sup>(2)</sup> Un décret, du 10 floréal an x, établit en même temps des écoles primaires, des écoles secondaires, des lycées, et l'Ecole spéciale militaire.

multitude, serait devenue d'autant plus funeste, que déjà les passions dont ces victoires étaient juqu'à un certain point l'ouvege, commençaient à s'attiédir et à faire place à des sentimens plus calmes et plus réfléchis. Une mesure qui se rattache encore au consulat, et qui n'a pas moins contribué à l'accroissement de l'émulation dans les corps de l'artillerie et du génie, qu'à diminuer cette rivalité nuisible qui extatait entre eux, est la réunion des deux Ecoles d'application de ces armes en un seul et même établissement (n').

Les travaux du dépôt de la guerre reçurent, à la même époque, une extension et une impulsion nouvelles. Bien que cette importante institution existât depuis Louis XIV (1688) (2), on ne l'avait considérée jusqu'alors que comme de simples archives. Beaucoup de titres authentiques de la gloire nationale, beaucoup de matériaux d'histoire et d'instruction militaire, y reposaient dans la plus complète obscurité; le gouvernement voulut qu'ils sussent classés et préparés à être mis en œuvre. Ses soins se reportant ensuite sur les besoins du moment, il prescrivit de recueillir, dans toute l'armée, les pièces et renseignemens relatifs aux dernières guerres, et aux différens pays conquis on parcourus par les troupes françaises. La publication du Mémorial topographique, et la traduction dans notre langue des meilleurs ouvrages militaires étrangers, tels que ceux de Lloyd et de Tempelhoff, ordonnée par ce même gouvernement, ne contribuèrent pas peu à remettre en crédit les connaissances et les études historiques et militaires.

Lorsque, à l'imitation du conseil aulique de Vienne,

<sup>(1)</sup> La date de cette réunion est du 12 vendémisire an 21.

<sup>(</sup>a) La fondation en est attribuée à Louvois.

le Comité de salut public entreprit de tracer la marche des armées; il institus un bureau topographique qui dut lui fournir, à toute heure, les cartes et rensigemens quel-couques dont il pouvait avoir besoin. Ce bureau, d'où émacèrent les projets de Carnot, et où vinrent se centraliser chaque jour les rapports des généraux et les autres pièces relatives aux opérations, était devenu, sur la fin de la république, une des sections importantes du dépôt de la guerre.

Le premier consul, n'appréciant pas moins que les membres du Comité de salut public et du Directoire, l'influence du terrain dans les combinaisons, et l'utilité des travaux relatifs à sa description et à sa représentation, améliora le sort encore précaire des ingénieurs-géographes militaires, et en porta le nombre à quatre-ringit-dix (1). Ce nombre fut complété par des sujets sortis de l'Ecole des géomètres du cadastre, du Bureau des longitudes, de l'Institut duGaire, etc., etc.

- a L'institution du corps des ingénieurs-géographes des camps et armées, dit M. le comte Mathieu Dumas, e porta l'art de lever et de dessiner les caries et plans au a plus haut degré de perfection, multiplia et facilita les applications de la grande tactique aux divers terrains; a forma des officiers d'état-major, et fit des reconnais-asnecs militaires un art tout ouvreau, une espèce de a pilotage terrestre. Leurs travaux accrurent considéra-
- (1) Avant Mercator, qui vivait en 1569, la géographie était dans l'refunce, et la dénomisation d'ingénieur-géographe entièmente à maître. Les plus anciens ingénieur-géographes, dont nos annales fassent mention, sont du règue de Louis XIII; mais le corps des ingénieurs-géographes, tojoupre précise; mêmes alors qu'il ent à sa tête les Lillier, les Bourect, les Berthier, n'a présenté d'existence officielle qu's l'époque dont il règle.

blement le richesses topographiques; il n'y eut presque plus de grande frontière, de théâtre de guerre n'Europe, qu'on et transportit dans les cabinets des ministers et dans les tentes des généraux : ces tableaux exacts et ressemblans no laissaient qu'à désirer les détails plus circonstanciés encore, et qui ; s'ils devenaient nécessaires, étaient vivement saisis et figurés par des mains habiles. Ces officiers excerbent leur coup q'aif et leurs talens jusqu'à rapprocher les opérations à vue et sans instrument de l'exactitude trigonométrique, jusqu'à dessiner en courant à chearl, assis les formes qu'ils apprecevaient à peine, déterminer par analogie, deviner celles qui leur étaient dérobées par l'éloignement ou par la différence des niveaux.

Il faut compter, parmi les immenses travaux topographiques entrepris sous lo consulat, la helle carte des départemens réunis, et les cartes non moins intéressantes et non moins instructives de l'Helvétie, d'une partie du Prémont et de la Lombardie, de la Savoie, de l'île d'Elbe, de l'Egypte, de la Morée, etc.

Mêmes changement, même amélioration dans les autres services, et dans nos relations à l'étranger. La vigilance du héros législateurs étendait à tout : son génie, sa puissante volonté, et sa gloire encore pure, avaient relevé et consolidé l'édifice social; tout prensit vie, tout recevait une formo et de la stabilité. Heureuse assurément la France, si tant de bienfaits n'avaient dû lui coûter cher l'Dans l'effusion de sa reconnaissance, la nation était allo devant des vues ambitieuses de celui qu'elle regardait au comme son libérateur, et elle n'avait point apercu leschaines qu'on lui préparait. D'ailleurs était-il encorectemps, après le 18 brumaire, de demander compte de

ses projets au général des armées d'Italie et d'Orient? L'oregimo impéral se laissa voir de bonne heure en perspective, mais il fut tout aussi d'illicile de mettre opposition à son établissement, que d'en prévoir les abus et les consequences funestes. Plus leureux que César, Napoléon parvint à ses fins sans avoir ou à tirer le glaive contre ses concitoyens. Mais aussi combien de prudence et d'art dans sa manière d'aplaine et do suivre la route du souverain pouvoir. Quels titres, quels prestiges plus propres à fasciner les yeux et à séduiro les imaginations, que ceux dont il marcho environné! Lui seul a su terrasser les factions; lui seul a su vainere et contraîndre l'étranger à reconnaître la république.

La couronne n'est pas plus tôt devenue le point de mire, et l'anique objet des pensées de l'audacieux consul, qu'il redouble de soins et d'attentions pour l'armée. Que l'on consulte les journaux militaires de l'époque, que l'on recueille ses propres souvenirs, et l'on reconsantirs si chaque jour du consulta ne fut pas marqué par quelque coucession ou quelque acte de munificence, soit envers les corps, soit envers les individux. On le voit augmenter la gendarmerie départementale, et saisir toutes les occasions de la récompenser : il sait combien cette milice est nécessaire à ses projets. Il crée deux bataillons de ré-dites (1), et porte à plusieurs milliers d'hommes la garde consulaire. Toutes les armes sont appelées à faire partie de cette garde, même la marine qui y fournit un hastaillon. C'est la représentation complète de la maison

<sup>(1)</sup> Les vélites faisaient partie de la garde; ils furent créés pour ouvrir et faciliter la carrière à ceux des jeunes gens des classes aiséess que leur âge, ou tout autre motif, aurait empêchés d'entrer à l'Ecolomilitaire.

militaire de Louis XIV, et un prélude indispensable aux changemens qu'il médite. Certains corps, dont l'esprit n'est pas tel qu'il le désire, sont licenciés et dispersés dans toute l'armée. Il change les formes de l'existence de la garde nationale, qui ne doit plus être rendue active. que dans le cas d'une attaque étrangère; il se réserve d'ailleurs d'en nommer les officiers : s'il viole ainsi toutes les lois relatives à la matière, c'est qu'il se croit assez fort par l'armée pour ne plus garder de ménagement. Il rétablit une partie des institutions monarchiques, etressuscite la plupart des anciens noms, tels que ceux de colonel et de régiment. Il multiplie le nombre des officiers supérieurs, augmente les traitemens des généraux, et enrichit leurs uniformes; il accorde des gratifications aux sous-officiers promus au grade d'officier. Il donne aux hauts fonctionnaires et à tous ceux qui lui sont dévoués, des emplois et des destinations à lour convenance. Il fait revivre une foule d'usages et de formes de l'ancien temps. S'il ne croit pas devoir d'abord parler de décorations, les armes et les brevets d'honneur en tiendront lieu : et rien n'est mieux imaginé pour grossir le nombre de ses partisans. La Légion d'Honneur vient enfin remplacer à elle seule tous les anciens ordres. Il n'est aucune classe, civile ou militaire, qui ne puisse y prétendre. Fécond moyen d'émulation et d'attachement, la Légion deviendra la plus forte colonne du trône impérial, surtout à cause de la précaution que le fondateur aura prise d'appeler les nouveaux chevaliers à voter dans les colléges électoraux, et à figurer dans toutes les assemblées politiques. Des mesures aussi habilement concertées, et nous ne reproduisons qu'une partie de celles relatives au militaire, ne peuvaient manquer d'avoir leur effet, aussi les esprits so trouvèrent-ils si bien préparés à la nouvelle révolution,

qu'elle s'opéra comme d'elle-même et sans la secousse la plus légère.

Passons à l'organisation générale et tactique des armées de la république, et à la manière d'être et de combattre de ces armées.

### S. IV.

La guerre de Sept-Ans n'avait laissé ancun doute sur l'incapacité et le mauvais choix de nos officiers d'étatmajor. Guibert et quelques autres bons esprits avaient' entrevu la nécessité de donner à cette portion essentielle de la force des armées une instruction spécialo et une organisation permanente : il leur semblait que ces sortes d'agens, qu'on peut appeler les yeux et les jambes des généraux, devaient être formés à l'avance et par de longues études. Cette opinion valait au moins la peine d'être examinée; mais nous ne voyons pas qu'on ait songé sérieusement à s'y arrêter, ni avant, ni durant la révolution, car on ne peut considérer comme remplissant les conditions, et comme formant réellement corps, les membres amovibles des anciens états-majors, ni même les aidesmaréchaux-des-logis et les capitaines-adjoints de la création de 1785 (1).

Il dépendait assurément de la Convention de revêtir certains officiers des titres d'adjudant-générale td'adjoint; mais comme il n'était pas en son pouvoir de les mettre à la hauteur de leurs difficiles et importantes fonctions, ils durent abandonner à d'autres l'exercice de la partie scientifique de ces fonctions, la seude propre à les faire valoir et à les mettre en évidence. Le corps du génie et les ingé-

<sup>(1)</sup> Voyez le Précis des événemens militaires, tome 2, note 6.

nieurs-géographes furent mis en possession de fournir aux, généraux tons les renseignemens quelconques dont se composent les reconnaissances militaires. Quoique ce ne fittpas précisément le service pour leque ils étaient institués, ces derniers s'y livraient d'autant plus volontiers et avec d'autant plus de succès, qu'ils y trouvaient de nouveaux moyens et une nouvelle source d'avancement.

Co n'est toutefois qu'en thèse générale, et sans intention aucune de diminuer en quoi que ce soit le mérite , reconnu de plusieurs adjudans-généraux et de plusieurs adjoints, que ces réflexions sont faites; car, bien que les, officiers d'état-major de la république ne formassent point corps et ne subissent aucune épreuve, aucun examen, avant d'endosser l'uniforme brodé; bien que l'expédition des ordres et la réduction des étais de situation fusent en quelque sorte leur besogne unique, il y eut cependant tel quartier-général, et celui de floreau est de ce nombre; où ces officiers trouvant dans le chef, et dans quelquesuus de ceux qui les entoursient, des amis et des mattres officieux, parvinrent à acquérir une grande habitude du tous les genres de travaux de l'état-major.

On était plus réservé, plus mystérieux au quartiergénéral de Bonaparte. Celui-ci, bien loin d'encourager et d'éclairer une discussion sur le métier, ne l'edt même pas tolérée. Tout se concentrait dans sa tête; et c'est à peine s'il patrit de ses projets à Berthier avant le jour de leur exécution. Il faut voir en cela de la prudence et non de la bizarrerie. Il y avait, pour chaque armée de la république, un général en chel, un général de division, avec deux généraux de brigade, pour chacun des corps. d'avant garde et de réserver un général de brigade chef d'état-major, quatre adjudan-généraux et huit adjoints pour le bureau (1), plus un certain nombre d'officiers d'artillerie et du génie.

Une armée se composait d'un nombre variable de divisions; mais la division, au lieu d'être formée de troupés de la même arme, comme le voulait le conseil de la guerre de 1788, renfermait, dans certaines proportions, de l'infanteri, de la cavalerie et de l'artillerie. Sa composition ordinaire présentait l'effectif auivant : quatre demi-brigades, fortes au moins de deux mille cinq cents hommes chacune, deux régimens de cavalerie légère ou dragons, quelquefois de la grosse cavalerie, et toujours deux divisions de six bouches à feu, dont une d'artillerie à cheval. C'était, sur une échelle plus grande, nn corps tout-à-fait comparable à la fégion remaine, et pourvu de même de tous les accessiores en cavalerie et en matériel.

Cet élément essentiel de grande tactique était conimendé par un général de division, ayant sous ses ordres les deux généraux des brigades et les chefs permanens des troupes : son état-major se compos.it d'un adjudantgénéral, de deux adjoints, et d'un officier du génie au moins. Nous nous abstiendrons de parler des agens de l'administration, dont la direction était confiée à un commissaire ordonnateur ou ordinaire dos guerres.

Les adjoints et les aides de camp faisaient partie des cadres d'intanterie ou de cavalerie, et leurs places y étaient conservées. Cette attention portait préjudice aux

<sup>(1)</sup> Quoque cette d'estination boreaucratique des adjudans-géadranx et des adjoints soit formellement articulée dans le titre v111 de la loi du 21 février 1933, il n'en est pas moins vrai, qu'on les vit souvent figurer au milieu des tirailleurs et à la tête des colonnes. Un tiers avulement des adjudans-généranx devait avoir le grade do cluf de brigados, et les deux autres iters, celui de chef de batailloux.

corps et ne servait en rien à ces officiers, qui, pour la plupart, ne quittaient leurs postes à l'état-major qu'avec des grades plus élevés; car de tout temps les faveurs abondèrent dans les quartiers-généraux.

Les réserves d'infanterie se compossient, pour l'ordinaire, de deux brigades et do deux compagnies d'artillerio à pied; les réserves de cavalerie, de deux à quatre régimens, avec une compagnie d'artillerie à cheval au moins.

Toute l'artillerie des divisions, personnel et matériel, étale ensée dépendre du grand pare, et pouvait y rentere d'un instant à l'autre, en tout ou en partie. Ce pare était une sorte d'arsenal ambulant où l'on trouvait toutes choses nécessaires pour remplacer et renforcer au besoin l'artillerie d'issionnaire.

Les abusiers, le luit, le douze, quelquefois même le seize, quoique plus particulièrement affecté aux sièges, formaient des batteries de six à douze bouches à feu, dites batteries de position; elles étaient manœuvrées par les canonniers restés au parc après que l'en avait pourvuau service des pièces do bataille.

Quel que soit celui de ces deux rapports. la défensire ou l'offensire, sous lequel on veuille envisager l'organisation activo des armées de la république, on ne tarde pas à y découvrir plus d'un inconrénient. Sans doute que des divisions ainsi formées de troupes de toutes armés, et dans la même proportion que l'armée entière, peuvaient agir isolées, détachées, et, jusqu'à un certain point, so suffire à elles-mêmes; mais outre que ce système d'opérations particles, qui était en effet celui de l'époque, est beaucoup plus propre à éterniser la guerre, qu'à procurer des résultats décisifs et prempts, il expose sans cesse quelques-unes des parties de l'armée à être



séparées, tournées et battues à l'insu des autres. L'éfenduo du théâtre de la guorre, la nature et l'importance de la lutte, l'activité des opérations, et surtout la force numérique des armées, demandaient plus de liaison, plus d'ensemble et une plus largo répartition des masses. Riende mieux que ce système de divisions pour des armées de trente à quarante millo hommes, surtout si l'on avait soin de réunir la totalité de la grosse cavalerie et quelques régimens de cavalerie légèro en une réserve spéciale; mais il ne paratt plus convenir au-delà do cette limite : l'attention du généralissimo serait trop divisée, et l'impulsion trop difficile à donner. Les premières grandes fractions d'une armée doivent s'accroître en raison de sa force, et ce n'est qu'à partir d'un certain point, d'une certaine subdivision, quo les différentes armes pouvent se combiner entre elles sans que leur énergie respective en soit altérée. Dans la comparaison que l'on a souvent faite des divisions dont il s'agit aux légions romaines, on cut du tenir compte de la proportion toute différente de la cavalerie dans les unes et dans les autres, et surtout de l'influence et du rôle essentiellement différent de cette arme dans l'antiquité et chez les Modernes; il fallait aussi faire remarquer quo les Romains limitèrent constamment l'armée consulaire à quatre légions, bien qu'il y eût eu beauconp moins d'inconvénient pour eux à dépasser cette proportion, qu'il n'y en avait duraut la révolution à aller au-delà de quatre divisions par armée.

La latitude accordée aux généraux de division par l'effet même de cette organisation des forces de la république, diminusit l'action du commandant en chef, et rendait plus difficile la concentration de l'armée. Dans l'espèce d'indépendance où se trouvaient ces généraux, et à la tete de corps constitués pour agir seuls, où devait s'altendre, de leur part, à des entreprises qui ne se lieraient pas toujours avec le système de guerre adopté, avec le plan général d'opération, parce qu'il est de la nature de chacun de se montrer hon à quelque chose, et de chercher la réputation en évitant de la partager avec les autres. Ainsi, et alors même que les représentans du peuple aux armées no se fussent pas chargés de présider aux opérations, le commandant en che n'aurait pas encore été généralissime dans toute la force du mot. Ceci explique, pourquoi, dans une aussi grande conflagration, les hatailles générales furent rares et les combats fréquens.

Cette dernière remarque est surtout motivée par le début de la campagne de 1794; on se battit pendant un mois entire de Luxembourg à Dunkerque, avec un acharmement qui offre peu d'exemples. Jàmais l'histoire n'eut à retracer des mouvemens plus multipliés, des schnes plus sanglantes, et cependant les résultats furent nuls pour un parti comme pour l'autre. Un avantage obtens sur un point était toujours balancé par un échec sur un autre, parce que les divisions s'entrechoquaient isolément, parce qu'elles couraient sans calcul et sans combinaison à la rencontre l'une de l'autre.

Sì l'on considère que l'on n'obtient de grands effets de la cavalerie qu'en la réunissant en fortes masses, l'on sera conduit à blâmer de nouveau la formation des armées républicaines. Les deux ou trois régimens attachés à chaque d'vision, bien que suffisans pour des coups de main, et pour préparer et compléter un succès, ne pouvaient que faiblement seconder l'infanterie et les batteries sur les champs de bataille; ils étaient d'ailleurs impuissans pour arrêter l'ennemi à l'issue d'une défaite. Dans le cas très-ares où toutes les divisions se réunissaient, leur cavalerie, quoique imposante par le nombre, se pré-

sentait cependant avec désavantage à l'ennemi, faute d'avoir été préparée de longue main à produire ces grands ouragans dont parle l'Ecriture, et que Guibert nous cite comme une manœuvre familière à la cavalerie prussienne. Nos chasseurs et nos hussards acquirent une réputation méritée; mais ils la durent bien moins à des charges générales et en grandes masses, qu'à des engagemens partiels, où l'adresse et l'enthousiasme des combattans ont toujours une influence considérable sur les résultats. La grosse cavalerie n'ayant pas les mêmes chances, était moins citée. Il en fut autrement sous le régime impérial, ainsi que nous aurons occasion d'en juger dans une prochaine leçon. L'expérience prouve d'ailleurs qu'il y a plus d'un inconvénient à asservir ainsi la cavalerie aux pas, aux haltes et aux habitudes de l'infanterie. Parce que les différentes armes existent pour se protéger, il ne s'ensuit pas que l'une ne puisse se passer des autres : il faut bien se garder d'accréditer une semblable doctrine.

Le général Hoche paraît avoir songé le premier à réformer l'usage d'éparpiller la cavalerie dans les divisions. Appelé au commandement de l'armée de Sambre-et-Appelé au commandement de l'armée de Sambre-etdeuse à l'ouverture de la campagne de 1797, il signala son entrée en fonctions , en réunissant en divisions spéciales, et par armes, les husards e, chasseures et dragous-Gette organisation , que nous ne conseillerions pas de prendre pour modèle, à cause qu'elle tendait à affaiblir l'éculation entre ces différentes armes, et à leur faireperdre l'habitude de s'aider et de s'appuyer réciproquement, était néanmoins très-supérieure à toutes les précedentes. Si les chasseurs ou les dragons peuvent, à la rigueur, so passer de la grosso cavalerie, il n'en est pas de même de celle-ci qui a besoin de leur secours, tant pour s'éclairer que pour compléter ses succès. Le général de l'armée d'Italie, saiss en venir précisément à cette uniformité d'organisation de la cevalerie introduite par Hoche, détacha souvent des divisions les régimens de cette arme pour les joindre à la réserve (1). Mais une preuve d'un grand poids à l'appui de nos réflexions, c'est que co même général, devenu successivement consul et empereur, s'empressa de renoncer à cette manière de distribuer la cavalerie.

On approuverait plus volontiers cette association de la cavaleric et de l'infanterie, si elle ne devait être rompue dans une foule de cas, et notamment par les difcultés du pays. Voyez Bonaparte dans l'Apennin (1796) et dans les Alpes noriques (1797), il est obligé de tonir sa cavalerie bien loin sur les derrières ot d'attendre pour la fuire avancer que l'infanterie ait gagné quelque plaine où la première puisse virve et agir.

La présence d'une ou plusieurs compagnies d'artillerio à cheval dans les divisions, était une conséquence naturelle de leur composition miste; car cette arme est pour la cavalerie une compagne essentielle, un auxiliaire indispensable. Cependant, quoigu'il ne puisse s'élever aucun donte sur la réalité des services que rendit l'artillerie à cheval des divisions, il n'est pas moins vrai qu'il edit été possible d'assigner à ce nouvel agent une destination plus utile et plus conforme au but de sa création, si l'on avait renoncé à disperser la cavalerie, pour en formerdes divisions spéciales, ainsi que cela se pratiquera bicatit.

L'artillerie eut une part fort active à la désense du territoire, et aux premiers essais ossensis des armées fran-

<sup>(1)</sup> Jomini. - Guerres de la Révolution, tome x, pages 26 bis

çaises. On en mettait alors beaucoup en bataille; mais l'on donna de bonne heure la préférence à l'artillerie à cheval, parce que son action répondait à l'impétuesité de nos soldats, et que son feu, exécuté de plus près, avait plus d'efficacité. Cependant, d'après ce qu'en a dit un juge des plus compétens, le général Foy, cette préférence accordée à l'artillerie à cheval, et l'emploi fréquent que l'on en faisait auraient porté préjudice à l'artillerie à pied. Voici de quelle manière sont exprimées ses réflexions:

· L'engouement pour les bonnes choses conduit touc jours à mal. L'artillerie à pied, énervée par la formae tion et l'augmentation de l'artillerie à cheval, commença à perdre l'esprit militaire, et les canonniers « nouveaux , limités au travail manuel des arsenaux et « des parcs, restèrent paysaus et devinrent raisonneurs. « On eut lien de s'en apercevoir dans la désense des pla-« ces fortes d'Italie, pendant la malheureuse campagne de 99. Les officiers instruits, restés en grand nombre « dans un corps moins mutilé que les autres par l'émi-« gration , s'étajent confinés volontairement dans les établissemens du matériel. Les jeunes gens étaient découragés à la vue d'une carrière qui paraissait obstruée. « Les chess de l'arme furent réduits en campagne au rôle essentiel, mais obscur, d'ordonnateurs des approvisiona nemens en instrumens et en munitions de guerre. »

Les armées de la république obtinrent de grands succès, et cela devait être. Il faut en voir les causes dans un immense développement de forces, dans le génie de certains chefs, dans le courage et l'enthousissme des compattans, et l'on doit dire encore dans cette union et cette fraternité qui régnaient entre les corps et les individus, et qui les portaiont à s'aider, à se secourir mutuellement, saus attendre que l'ordre'e n'ît d'onné. Maje ces armées euveral aussi des revers : ne peut-on pas les attribuer à un défaut de concentration du commandement, et à cette répartition des troupes de toutes armes en corps de huit à dix mille hommes, ayant des sphères d'action séparées, quoique agissant sur la même frontière et dans un même but? Ne convient-il pas de penser qu'avec un système plus conforme anx vrais principes, à ceux qui prescrivent, avec l'unité , l'universalité et l'indépendance du commandement, une telle combinaison des masses, qu'elles se puissent prêter à toute henre un seconrs mutuel et efficace; ne convient-il pas de penser, disions-nous, que pos premiers succès dans le Nord et en Allemagne eussent été plus durables et obtenus à moins de frais? La conduite et le dénouement glorieux des deux premières campagnes d'Italie ne laissent aucun doute à ce sujet. Les quatre à cing divisions avec lesquelles Bonaparte s'avança jusqu'aux nortes de Vienne, formaient un tout d'une harmonie parfaite et entièrement exempt des inconvéniens attachés aux grandes armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse. C'est à l'admirable proportion de ce tout, dont le général resserra et cimenta de plus en plus toutes les parties. qu'il faut attribuer la possibilité où il fut de réaliser les conceptions de son vaste génie. Toujours, dans le cours de ces campagnes, les divisions recurent une impulsion nnique, et cette impulsion leur fut imprimée par une volonté forte et indépendante; toujours on les vit manœuvreret combattre. pour ainsi dire, à la portée de la voix l'une de l'autre ; toujours enfin l'ennemi fut prévenu et assailli par des masses supérieures (1).

On peut croire, au reste, que des raisons politiques avaient influé sur l'organisation des armées de la répu-

<sup>(1)</sup> Voyez chapres la 17º legon.

blique. Un pouvoir aussi ombrageux et aussi fondé à trembler pour son existence que celui de la Goavention, no devait pas étre sans inquiétude du côté de l'armée; et c'est en effet ce qu'atteste la présence des représentans du peuple au milieu des quartiers généraux. Dans son état de continuelles alarmes, l'odiceus assemblée n'avarie-llep assacrifié à sa sécurité une partie des considérations militaires? Ne serait-co pas pour prévenit toute tentative de rébellion dans l'armée, qu'elle surait limité l'action des généraux en chef, et accordé, comine pour servir de contre-poids à leur influence, un certain degré d'indépendance aux généraux de division? Cette opinion, que, nous partageons avec quelques écrivains, nous paratt renfermen la meilleure explication que l'on puisse donnar de l'organisation des armées de l'époque.

Nous n'ignorons pas que ces réflexions sur le système divisionnaire, appliqué aux armées de la république, présentent plus d'un point de divergence avec ce qu'ont écrit sur le même sujet des auteurs infiniment respectables : aussi n'avons-nous exposé nos idées que pour en appeler plus expressément aux lumières de nos mattres, et non nour nous donner comme autorité. Qu'on veuille bien considérer toutefois que nous n'avons pas eu l'intention de blâmer l'organisation de la division prise isolément; laquelle nous paraîtrait convenable dans certaines circonstances; mais uniquement le système des divisions appliqué aux grandes armées, telles que la république en mit. sur pied; et que ce n'est qu'en cela seulement que nous différons de plusieurs écrivains, au nombre desquels se trouve, à notre très-grand regret, M. le comte Mathieu Dumas. Nous disons à notre très-grand regret , parce qu'en effet personne plus que nous n'apprécie les vues pleines de sagesse et de profondeur de savant et vénérable général. Au reste , voici de quelle manière sont exprimées ses réflexions :

« La plus parfaite imitation , dit-il , de l'excellente organisation des légions romaines, et la seule possible avec « les élémens dont se composent nos armées, c'est l'organisation des divisions françaises, telles qu'elles ont existé dans les premières campagnes de la guerre de la « révolution , avant que la formation des corps d'armée, en perfectionnant à la vérité le système d'organisation générale des armées, oût apporté des altérations très-« nuisibles dans celle des divisions (1). Ce serait une grande faute que d'abandonner ou de négliger cette « belle répartition des troupes de toutes armes, aujourd'hui adoptée dans toutes les armées de l'Europe, et dont on reconnaîtra de plus en plus les avantages, si on se décide à conserver ces divisions pendant la paix, à. c leur rendre leur organisation et leur administration fixes et dans le même ordre, comme celle des corps des diffé-« rentes armes dont elles doivent être composées dans une s proportion semblable (2).

(1) Nous se voyona qu'as tort dans les sitérations dont parle legorieral, c'est celus d'avoir retiré des divisions non-seulement l'arcitillerie à cheval et la grosse cavalerie, ce qui al autait été que très-judiciens, mais aussi toute la cavalerie légère. Privée de l'assistance immédiate de quelques potions de cette deraiter surre, l'infanterie n'a pa tre informée à temps : besucop d'a-propos décisifs ont été-pardus, et de nombreux combats sans résults.

(3) L'éta setuel du carennement, la population et les resonners de la pluprat des villes de garnison, la répartition des établissemes de la pluprat des villes de garnison, la répartition des établissemes de marácirel, la péaure de fontrages dans beaucon p de départemens, la présence obligée d'une certains quantité d'infiniterie sur nué fonte de points, êtel que les ports, les lies, éte, s'opponant shoolment à ce que tous les éjémens d'une même cilvision noient ensemble, on ne voil pas quel garand avintage s'entretair de cette organisation persar-où pas quel garand avintage s'entretair de cette organisation persar-

i Il est très-remarquable que ce système de divisions e qui, comme cèlui des légions romaines, a prête si bien à tous les besoins, à toutes les manières de combiner ses forces pendant la guerre, et de les maintenir sur le pied le plus respectable et le plus économique e pendant la paix, ait échappé à de grands généraux, à des hommes de génie, qui avaient étudié l'antiquité, à l'Frédéric lui-même, et qu'il soit né, pour ainti dire, du hasard et de la nécessité, au milieu de la confusion qui régnait d'abord dans l'organisation des premières armées de la république. >

Il y aurait beaucoup à s'étendre sur les changemens apportés par les guerres de la révolution dans les mœurs, les habitudes et la manière d'être et de vivre des armées. S'il est remarquable que ces changemens restreignirent les prérogatives des individus, altérèrent même leur bien-être, pour mieux ajouter à la puissance des masses, dont ils accrurent en effet l'énergie et la mobilité; c'est un fait non moins digne d'observation, qu'ils furent tous ou presque tous provequés par la force des choses et lo caractère même de ces guerres. La suppression des tentes ett un premier exemple à l'appii de ces réflexions : leur usage était une source d'embarras et de retard dans les mouvemens; mais il est vraisemblable qu'en se décidant à y renouece dès 179, les Français eurent moins en voe de remédier à cet inconvénient que de parer à l'im-

neute, laguelle d'ailleurs présenterin plus d'one d'ifficulté sous le yapport administratif. On parviendrait tout aussi succeeu, ce nous semble, à l'ormer les troupes à la grande guerre, eu ne homanai leis réunir en divisions et corpe d'armees, l'espece de deux à trois mois seulement chaque unnée, pendant leaguels elles simuleraient toutra les opérations d'amp campagne. possibilité en quelque sorto absolue d'en pourroir des armées aussi nombreuses, et d'un effectif aussi variable que celles de la république. Les étrangers, considérant qu'ils seraient sans cesse prévenus par des adversaires devenus plus lestes et plus propres à agir à tout évênement, depuis qu'ils avaient abandonné l'usage de camper aous des tentes, se décidèront au même secrifice.

Une armée établie sous des baraques en paille ou en branchages n'est pas moins à l'abri que sous des tentes . et elle n'a pas à s'inquiéter de son attirail de campement. Si l'ennemi vient à se présenter, quelques instans lui suffisent pour prendre les armes, tandis qu'avec des tentes, qu'elle devrait abattre, plier et charger sur des chevaux de bât, ello perdrait un temps précieux et manquerait souvent les plus belles occasions. Ainsi que l'a remarqué avant nous M. le général Marbot, l'armée qui bivouaque sous des baraques ne donne aucun signal de son départ , au lieu qu'avec des tentes qu'il faut enlever , l'ennemi est averti que l'on va faire un mouvoment. En général, de ce que les baraques restent en permanence sur lo terrain, et que les tentes s'enlèvent, il est beaucoup plus facile de tromper l'adversaire sur nos intentions, la grandeur de nos ressources, et les dispositions que nous allons prendre.

Il est à présumer que les tentes resteront proscrites aussi long-temps que durera le modo actuel de guerre. S'il consient d'y revenir éventuellement, ce no doit être que dans des stations de quelque durée, comme dans un camp retranché ou devant une place que l'on assiége, mais janais en manœuvrant.

La voie des réquisitions en nature, à laquelle on s'attacha principalement pour faire vivre les armées de la république, est le second exemple que nous présente-

rons comme une innovation due à la force des circonstances. La guerre d'invasion, si conforme au caractère audacieux des Français, et à laquelle ils donnèrent en effet la préférence dès l'origine des hostilités, se prétait à ce mode d'approvisionnement, qui de tout temps fut la ressource des conquérans. Rien de mieux assurément qu'un tel moven, quand il ne dégénère pas en pillage, et lorsqu'on se porto sur un pays fertile, avec la certitude de s'y maintenir assez long-temps pour effectuer les réquisitions; mais aussi à combien de privations et de misères une armée n'est-elle pas exposée, lorsque l'une de ces chances a cessé d'exister. Tout ce que ce système peut offrir d'avantages et d'inconvéniens, de biens et de maux. les troupes républicaines l'éprouvèrent à plusieurs teprises, et souvent d'une manière à détourner de l'appliquer désormais aussi exclusivement qu'on crut pouvoir alors le faire (1).

Si économique et si conforme au génie de la guerre que soit ce moyen, il faut en user avec circonspection, par cela seul qu'il expose à la pénurie de laquelle résultent l'indiscipline et les autres causes de désorganisation. La saison, les lieux, les circonstances pourront seuls indiquer jusqu'à quel point l'on devra compter sur les réqui sitions, et la meilleure manière de les effectuer. On ne peut pas toujours espérer de vaincre, et cependant ce n'est que dans la victoire qu'il devient possible de nourrir la guerre; pe qui indique assez de ne pas

<sup>(</sup>a) Ce ne fut que sur la fin de la campagne de 1795, et lorsque les armées accrues as-delà de toute proportion curent repris la Belgique et envahi la Hollande, que l'on s'habitus à vivre uniquement de réquisitions. Jusqu'alors les magasins avaient en grande partie fou mi à la subsistance de l'armée.

négliger l'ancien système des magasins, et les autres moyens de subsistance propres à remplacer les réquisitions en cas de revers.

L'affaire des vivres est l'écueil inévitable contre lequel viennent échouer plus ou moins heureusement tous les projets militaires. Aussi Frédéric plaçait-il de pair avec ses plus habiles généraux l'intendant de l'armée. mais, bien entendu, l'intendent à qui il n'échappait aucun soin, aucune prévision. Napoléon ne faisait pas un moindre cas de l'illustre et infatigable Daru. Jomini n'hésite point à déclarer que l'art de faire vivre les armées est encore peu connu (1), « parce que, dit il, pen d'ad-« ministrateurs s'en sont occupés avec succès, et que le « vulgaire ne voit que les résultats sans s'occuper des « movens; loin de faire des progrès dans la révolution. e il a plutôt rétrogradé; car si l'un des partis attacha « trop de prix aux magasins, l'autre encourut trop sou-« vent le reproche d'imprévoyance, etc., etc. » Nous ne partageons pas cette dernière opinion de l'illustre écrivain; car bien qu'on doive en partie attribuer au manque de subsistances l'issue malhoureuse des expéditions de Russie et de Portugal, ainsi que celle de plusieurs autres entreprises militaires des derniers temps, il n'en est pas moins vrai qu'aucun général moderne, mieux que Napoléon, n'a su se créer des ressources par la guerre même, et faire agir les ressorts matériels de l'organisation des armées. Son système est analysé dans le passage suivant de M. de Carrion-Nisas : « On s'emparait du a pays, dit cet écrivain, on commençait à l'administrer dès l'occupation. Cette administration, par sa forme e et dans son propre intérêt, ménageait les ressources du

<sup>(1)</sup> Guerres de la Révolution, tome x17, page 149.

e pays; d'un autre côté, elle remplissait le mieux possible les besoins de l'armée. Le conquérant jousit un e rôte double; il représentait à la fois le pays envahi et l'armée qui l'envahissait. Il n'est pas douteux que ce système n'assure et ne ménage mieux que tout autre e les consomnations de l'armée et les facultés reproductives du pays; mais il ne peut avoir lieu que dans l'accomplissement d'un graud plan, sur une vaste échelle d'opération, et avec de puissans moyens d'euvahissement et de conservation.

## SEIZIÈME LECON.

# RÉPUBLIQUE.

S. I. Résumé historique et critique des campagnes du Nord en 1793 et 1793. - Bataille de Jemmapes. - Invasion de la Belgique. -Tentative de Dumouriez sur la Hollande -Les Antricniens reprennent l'offensive sur la Meuse ; ils obligent les républicains à une retraite précipitée. - Bataille de Nerwinde. - Evacuation de la Belgique. - S. II. Défensive des Français sur la frontière du Nord. - Les Alliés investissent Condé et Valenciennes. - Vains efforts des républicains pour dégager ces places. - Ils sont auccessivement chassés des camps de Famses et de César, et de la forêt de Mormsle. - Condé, Vslenciennes et le Quesnoy tombent su ponyoir de l'ennemi. - Bizarre conception des Alliés ; ils se partagent en deux masses sur Manbenge et Dunkerque. - Batsille d'Hondschoote. - Levée du siège de Dunkerone. - Opérations relatives an déblocus de Manbeuge. - Bataille de Wattignies. -Jourdan, victorienx, reponsse l'ennemi an-delà de la Sambre. - Inaction des armées. - 6. III. Projets et forces respectives des denx partis à l'onverture de la campagne de 1794. - Les républicains sont vivement reponssés su centre. - Essais infructueux en Flandre et aur la Sambre. - Belle conception de Carnot. - Arrivée de l'armée de la Moselle à Charleroi ; cette place capitale. -Bataille de Flenras .- Mouvemens et projets à la snite de cette journée. - Jonction tardive des armées du Nord et de Sambre-et-Mense à Braxelles. - Elles se séparent de nonveau. - Pichegru poursuit les Anglo-Hollandais, et Jourdan les Autrichiens. - Les Alliés repassent la Mense. - 6. IV. Les républicains restent dans l'inaction. - Reprise des opérations. - Passages de l'Avvaille et de la Roër. - Retraite des Antrichiens derrière le Rhin. - Campagne

d'hiere de l'armée du Nord. — Un froid rigoureus permet un: l'ançais d'euvahir la Hollande. — Révolution à Amsterdan. — Somaission des Provinces-Unies. — Idée générale des opérations sur le Rhin en 1795. — Les Autrichiens déhloquent Mayence et repreneul Monheim. — Jourdan se porte trop tard su secours de Permée du Rhin.

#### S. I.

Il nous faut maintenant iuvoquer les faits pour constater les progrès et les applications de l'art, sous le repport de la stratégie et des batailles quoique contraint de nous renfermer dans un cadro fort rétréci, nous examinerons cependant, dans l'ordre des dates et en suivant le fit des événemens, la plupart des campagoes reconnues et citées comme les plus mémorables et les plus instructives. Si nous avons entrepris de donner une analyse suivio et raisonnée de ces campagues, c'est que nous avons, pensé que, sans nous écarter du but spécial de nos leçons, nous pouvious ajouter aux connaissances historiques des élèves un coupélment nécessair et inféressant.

Nous avons dit un mot de l'origine de la guerre et de l'expédition du duc de Brunswick, nous allons reprendre les événemens à partir de cette épaque.

Aucune combinaison remarquable ne se rattache aux campagoes de 1793 et 1793. Dumourier, qui avait laissé entrevoir une étincelle de génie dans sa marche de Sedan aux Islettes, ne fut plus qu'un général médiocre dans l'expédition de Belgique. Januais, cependant, il ne sélait présenté un concours de circonstances plus propres à faciliter un projet d'invasion, c. à faire resortir de grands taleus militaires. Les Belges appelaient les Fran-

çais; et le duc Albert (s), fidèle au persicieux système de cordon, en crédit dans l'armée impériale depuis la mort du prince Eugène, étendait ses faibles cantonnomens de Namur à la mer. Mais ni le général, ni le conseil exécutif n'aperçurent le parti que l'on pouvait tirer de la disposition des esprits, et de cette dispersion des Autrichiens.

La question qui se réduisait à porter soixante mille hommes sur les communications de ces derniers , pouvait être résolue d'une manière aussi brillante que décisive, en profitant du succès de Valmy pour s'avancer d'abord jusqu'au Rhin. Il ne s'agissait pour cela, que de poursuivre les Prussiens à outrance, en même temps que Custine, se dirigeant sur la Basse-Moselle, intercepterait leur seule ligue de retraite. Les deux armées réunies sous Coblentz . à la suite de ce mouvement concentrique, descendant alors le Rhin par Audernach, Bonn et Cologne, seraient venues occuper Aix-la-Chapelle et Juliers, prenant ainsi à revers toutes les possessions autrichiennes et prussiennes en decà du fleuve : Turenne et Frédéric eussent opéré de la sorte; mais il ne fallait pas s'attendre à que semblable résolution de la part des généraux de qa.

Il restait un autre parti à prendre, après que l'on eut commis la faute de laisser échapper les Prussiens : c'était de auivre la Meuse avec toutes les forces disponibles en Champagne et dans les Ardeunes, pour se porter sur Namur et Liége. Ge plan, qui ne diffère pour sinsi dire du premier que par la grandeur de l'échelle, était alors le seul que l'on eût du adopter. Rien de tout cela ne fut aperqu; et nous allons voir amplement se vérifier le mot

<sup>(1)</sup> C'était le généralissime des forces impériales en Belgique.

de l'écrivain spirituel qui a dit que Dumouriez n'avait ett que l'ébauche imparfaite d'un grand homme.

L'armée n'eut pas plus tôt rempli sa glorieuse mission dans l'Argonne, qu'elle reçut l'ordre de rétrograder sur Maubeuge et Valenciennes. Le général et le conseil exécutif avaient résolu de marcher de front à l'ennemi, et de diriger principalement leurs efforts sur Mons où se trouvait le quarties général autrichien. Quel que fût le projet auquel on s'arrêtât, exécuté par quatre-ringt mille hommes pleins d'enthousiasme et à portée de leur bas d'opérations, contre quarante mille, à deux cents lieues de leurs dépôts, il présentait toujours assez de chances pour envahir le pays, si tel eût été le seul but à atteindre; mais l'on devait de plus anéantir l'armée ennemie, et empécher désormais tout retour offensif de sa part : or, cette chance n'était rien moins que certaine avec le plan que l'on adopta.

Le duc Albert, que la marche des colonnes françaises vers le Nord avertissait depuis un mois de concentrer ses forces , avait à peine réuni vingt mille hommes à l'ouverture des opérations. Il occupait la position de Jemmapes, préparée de longue main pour servir de champ de bataille, mais trop étendue pour si pen de monde. Les points accessibles en étaieut défendus par quatorze redoutes garnies de cinquante bouches à seu, indépendamment de l'artillerie régimentaire placée dans les intervalles. Un taillis et les villages de Cuesmes et de Jemmanes couvraient le centre. La ligne, qui régnait du sud-est au nord-ouest, présentait différentes parties saillantes et rentrantes que les républicains entreprirent de battre d'enfilade et d'écharpe, mais sans beauconp de succès, la position étant plus élevée que le terrain de leurs batteries.

Les localités, sur la gauche de cette position, et la direction de son front presque parallèle à la ligne de retraite de ceux qui devaient la défendre, indiquaient suffisamment à Dumouriez de porter tous ses efforts de ce côté : il ne sut pas mettre à profit cette circonstance favorable, il se conduisit comme dans l'enfance de l'art : il s'arrêta à une attaque de front qui sauva l'armée ennemie au moment où tout conspirait à sa ruine. Nos colonnes entassées dans les rentrans de la position, sous le feu croisé des redoutes et des pièces régimentaires, éprouvèrent des pertes immenses, jusqu'au moment où les tirailleurs avant tourné Jemmapes, permirent un effort général qui décida enfin l'ennemi à la retraite. Elle se fit avec ordre et sermeté, sous la protection de cetto même pile gauche que nous eussions dû accabler de tous nos moyens.

Lo général français ne sut tirer aucun fruit de sa victoire. Il s'arrèta cinq jours à Mons, et fit un pont d'or à
me ennemi qu'il pouvait anéantir en brusquant ses premières marches. L'objet important était d'empêcher les
Impériaux de se rallier, et de les pérécnir sur la Meuse.
Dumouriez ne le rentit pas, ou du moins ne fit-il rien
pour y parvenir : il persista à s'avancer de front, étendant
ses silès à Aneres et à Namur. La lenteur de ses mouvemens fut tello qu'il n'arriva à Liége que vingt-deux jours
après la bataille, et sans avoir entamé l'armée autrichienne,
avec une supériorité de quarante mille hommes. Turenne
ent parcouru cette distance en quatre jours, frédèric en
trois, et Napoléon en quarante huit heures (1).

ارا المستد السد ا

<sup>(1)</sup> Cette appréciation est principalement motivée par la difféférence des procédés tactiques aux temps de chacun de ces grands capitaines.

Un dernier effort oùt suffi pour rejeter l'ennemi audelà du Rhin; Dumouriez ne songen même pas à inquiéter ses quartiers d'hiver sur la Roër. Les vues peu militaires de ce général se reportant alors sur les forteresses, il s'attacha à faire les siéges de Namur et d'Anvers dout il cût été plus simple et plus avantageux d'aller chercher les clés à Cologne et à Neuss. L'occupation de ces deux places termina la campagne, dans laquelle il est facile de s'apercevoir que le bonheur des Français surpassa de beaucoup leur science.

Une bataille nous vait valu la conquête de la Belgiquo, une bataille nous la fit perdre. Voici comment :

"Le Hollande, à peine sortie d'une révolution qui avait contraint le Stathouder à recourir aux baionnettes prussiennes pour rétablir son autorité méconnue, renfermait une multitude de mécontens. Bercé de l'espoir qu'ils favorissersient une entreprise sur ce pays, Dumouriez avait pressé la Convention d'y porter la guerre. Louis XIV, d'après l'avis do Turenne, avait indiqué pour toujours aux Français le véritable chemin d'Amsterdam. Il ne s'agissait que de le suivre, en debutant au préalable par s'assurer de la rive gauche du Rhin, de Mayence à Wesel. Le général en chef crut devoir prendre une tout autre direction.

Soit qu'il eût appris qu'un souffle rallumerait le feu de la révolte en Hollande, soit qu'il voulût frapper l'opinion par quelque entreprise extraordinaire, il se décida à marcher sur Rotterdam, en traversant les nombreux bras de mer situés à l'embouchure de la Meuse et du Rhin. Le péruvien Miranda, l'un de ses lieutenans, qu'il avait chargé du commandement des troupes stationnées aux environs de Maëstricht, après être emparé de cettu place par un simulacre de siége, devait venir lui donner la

main à Nimègue et à Utrecht, d'un ils auraient poussé eminintement sur Amsterdam.

de Ce projet, que la nature du pays rendait déjà d'une execution fort difficile, était d'ailleurs contraire à toutes les règles. Ne devait-on pas s'attendre que les Autrichiens, qui recevaient chaque jour de nouveaux renforts, inquiéteraient le siège de Maëstricht, dont rien d'ailleurs n'annonçait la prochaine reddition? Etait-il à supposer qu'ils resteraient tranquilles dans leurs cautonnemens ; lorsque le départ d'une partie des forces républicaines pour la Hollande leur fournissait la double chance de reconquérir la Belgique et d'intercepter les communications de l'armée d'expédition? Si, trompé sur les forces réelles de l'ennemi. Dumouriez le crut dans l'impossibilité de rien entreprendre, il eut le plus grand tort de ne pas profiter de sa faiblesse pour l'anéantir et balaver toute la rive gaucho du Rhin: si . au contraire . cet onnemi se montrait monacant , bien loin de faire un grand détachement , et de s'aventurer en Hollande, il fallait ajourner cette conquêter et tenir ses masses réunies pour frapper un coup décisif sur la Roër.

Ces considérations no purent changes la détermination de l'imprudent ginéral. Ne pouvant toutofois les perdre entièrement de vue, et surtout méconnaître l'importance de possèder un point sur la Basse-Meuse, pour couvrir son mouvement et préparer as jonction avec Miranda, Il prescrivit à celui-ci de se saisir de Venloo; mesure tardive et d'ailleurs fort accessoire, que fit échouer la présence d'un corps prussien accoura de Wesel pour sauver cette place. Dunouriez, pour qui ce prenière contretemps est dû étre un trait de lumière sur les intentions ultérieures des conlisés, et sur le danger d'une pointe en Ilollande, n'en pressa que davantage ses préparailis. Plein

de confiance dans ses desseins , il quitte Anvers dans les premiers jours de février et se dirige vers l'embouchure de la Meuse, à la tête de vingt-cinq mille hommes : la fortune semble d'abord le favoriser au-delà de ses espés rances : Bréda et Gertruidenberg, que l'état de leurs ouvrages et la force de leurs garnisons mettaient en mesure de résister, ouvrent leurs portes à la suite d'un bombardement de quelques heures. Il a trouvé dans la dernière de ces places un bon nombre de bateaux qui lui serviront à franchir le Biesboch ; déjà tout est disposé pour embarquer les troupes. Mais quels ne sont pas son étonnement etson dépit en apprenant que les Autrichiens ont osé sortir de leurs quartiers pour tomber sur les nôtres; que l'armée, battue à Aix-la-Chapelle et à Liège, est en pleine retraite sur Tirlemont, après avoir levé le siège de Maëstricht qu'une centaine de bombes n'a point fait capituler, comme il s'v était attendu. Arraché à ses illusions par un ordre impératif qui lui prescrit de rejolndre l'armée principale en toute hâte; il néglige de se faire suivre par le corps d'expédition dont la présence au point décisif pourrait encore tout réparer. Ce corps désormais exposé à perdre ses communications, ne devra son salut qu'à la lenteur des Anglo-Hollandais et des Prussiens, qui aimèmèrent mieux reprendre Gertruidenberg et Bréda que de le poursuivre.

L'armée s'était repliée jusqu'à Louvain, où le général en chef la retrouva dans l'état le plus déplorable. Il importait avant tout d'y rétablir l'ordre et la confiance, sans lesquels le nombre devient d'autant plus embercasant et d'autant plus insuitel qu'il est plus considerable. Réunisant les officiers et s'adressant aux soldats', il les exthorte à reprendre l'attitude convenpiles à des braves, et pargient à son but arec une adressé qui donne lieu de re-

marquer qu'il n'était pas sans connaissance du cœur humein et sans talens administratifs. Un moyen puissant pour retermpre le moral d'une armée, et surtout d'une armée française, lorsqu'on peut y avoir recours, c'est de reprendre l'offensire à la première occasion qui so présente. Dumouriez, qui connaissait toule l'efficacité de ce moyen, débuta par le mettre en pratique en faisant assaillir Tirlemont, que l'avant-garde ennemie occupait depuis vingt-quatre heures.

Ce combat, où les Autrichiens perdirent plusieurs centaines d'hommes, produisit sur l'armée un effet réparateur dont le général crut devoir profiter pour livrer bataille. Bien que cette résolution ait encouru le blâme de certains commentateurs, elle ne nous en semble pas moins la plus sage que l'on pût adepter. Une retraite avec des troupes aussi découragées et aussi peu disciplinées cût achevé de tout perdre. Et d'ailleurs convient-il de s'y déterminer avant d'avoir tenté le sort des combats , lorsqu'une trop grande infériorité de forces ne vous y oblige pas d'abord? Dumouriez, ainsi que l'observe très-judicieusement le général Jomini, n'avait évidemment à choisir qu'entre une bataille désensive dans une sorte position, et une bataille offensive. « Les premières, « ajoute cet écrivain, sont peu conformes au caractère « français, et le général n'est pas d'ailleurs aussi sûr de « ses combinaisons que quand il détermine lui-même a la direction de ses efforts. Tout semble donc légitimer « le parti pris par Dumouriez; aussi, loin de l'en blâmer, lui reprochons-nous seulement de n'avoir pas « attiré à lui Harville et Lamarlière (1), pour en rendre « le succès plus certain ; car c'est le plus grand avantage

<sup>(1)</sup> Le général Harville était à Namur avec sept à liuit mille hom-

- « de l'initiative de pouvoir dégarnir les points secon-
- « daires , pour rassembler tous ses moyens et frapper un
- e grand coup (1). »

Décidé à poursuivre l'offensive, le général républicain fit reconnaître l'ennemi le lendemain du combat de Tirlemont. Celui-ci, qui avait replié ses avant-postes et concentré ses masses, occupait le terrain de Nerwinde, déjà célèbre par la victoire du maréchal de Luxembourg. La ligne régnait sur les hauteurs entre la petite Gette et le ruisseau de Landen, dans une direction perpendiculaire à celle du prince d'Orange en 1605. La droite s'étondait à Dormaël et à la chaussée de Tirlemont; la gauche à Oberwinden. Le front était couvert par la petite Gette et les villages d'Orsmaël, de Nerwinde et de Mittelwinden. Le prince de Cobourg avait succédé au duc Albert dans le commandement de l'armée autrichienne, dont la force s'élevait à environ quarante mille hommes.

Le 18 mars, au matin, les Français passèrent la Gette sur huit colonnes, et attaquèrent la position de front. Ainsi qu'il manque rarement d'arriver en pareille circonstance, les premiers avantages furent aux assaillans: ils se portèrent avec tant de vigueur sur Nerwinde et les autres villages, qu'ils les enlevèrent. Ces villages, et surtout la tombe de Mittelwinden, étaient les contreforts de la position. Les Autrichiens, qui n'attachaient pas moins de prix que nous à la possession de ces points capitaux, y dirigèrent une partie de leur première ligne et les reprirent. Les généraux français, n'entrevoyant pas d'autre moven de vaincre qu'en persistant à agir de front.

mes; Lamarlière couvrait le flanc du corps de Hollande aux environs de Lier.

<sup>(1)</sup> Histoire des guerres de la révolution , tome tit , page 104.

renouvelèrent d'inutiles efforts contre Nerwinde, qui devait être encore une fois l'écueil de notre malencortreuse infanterie.

La droite et le centre n'avaient point réussi dans leurs différentes tentatives, mais encore n'avaient-ils éprouvé aucun échec qui dût leur faire abandonner le champ de bstaille. Il n'en était pas ainsi de la gauche, où commandait Miranda. Réduite à ne pouvoir déboucher d'Orsmaël, que l'artillerie autrichienne embresait de ses feux, elle avait engagé une vive canonnade pour s'aplanir la route de la position. Cet échange de boulets, en donnant le temps à l'ennemi de la tourner et de l'assailli de front avec des forces supérieures, occasiona sa ruine. Domouriez, qui n'avait ni la tenacité, ni le coup d'œil du grand Condé, ne fut point inspiré par le souvenir de Nordlingue. Elourdi du coup que venait de recevoir sa gauche, il donna le signal de la retraite, qui fut aussi celui de l'évacuation de toute la Belgique.

Autant il y avait de raisons pour attaquer les Autrichiens, autant il y en avait pour éviter de les aborder de front; et ce qui rend encore la conduite du général moins excusable, c'est qu'il pouvait à son gré, ot suivant que le terrain et les dispositions de l'ennemi a'y préteraient le mieux, tourner ou l'aile gauche ou l'aile droîte de la position, sans découvrir, ses communications. En ellet, était-on battu à la suite d'une manœuvre sur l'aile gauche? on so retirait ou sur Nivelle ou sur Namur; préférait-on, au contraire, diriger ses ellorts sur l'aile droîte? on rétrogradait sur Anvers en ralliant la division: de Lier et le corps de l'Iollande.

On sait comment la défection de Dumouriez, arrivée peu de temps après la journée de Nerwinde, mit fin à sa carrière politique et militaire. Jamais général ne s'était trouvé dans une situation plus favorable pour se créer une grande réputation; il ne sut pas en profiter. Né pour les intrigues politiques et pour les détails d'un ordre se condaire; il prouva constamment qu'il n'entendait pos les hautes parties de la science de la guerre. L'art, entre ses mains, sembla rétrograder d'un siècle; et ce n'est pas sans fondement qu'un écrivain judicieux a rangé les batailles qu'il livre dans la çatégorie de celles de Rocoux et de Lauffeld, où nous avons vu que l'on combattit sans manquere.

La guerre fut ramenée sur la frontière, où les alliés rivalisèrent avec nous à qui commettrait le plus de fautes (avril 1793).

#### S. II.

Pendant toute la dernière période de cette campague, les deux partis forment une chaîne de camps de la Moselle à la mer, et ne paraissent occupés d'aucun grand dessein. Si les Français apportent une étonanate activité à former de nouvelles armées, ils sont loin do suirre un système d'opérations propre à les préserver d'une invasion, et il ne faudra rien moins que l'hésitation et l'impéritie de leurs adversaires, pour compenser le vice de leurs dispositions. Ainsi qu'au moyen âge, on fait consister l'art à s'avancer de front et à se modeler les uns sur les autres: chacun croit en avoir épuisé tous les secrets, en multipliant les postes, en faisant sortir de fréquentes patrouilles, et surtout en couvrant la plus petite issue, le plus petit senifer. L'on ne connaît pas d'opération plus savante que de courir sur les points où l'ennemi

se dirige, ni de manœuvre plus efficace que d'opposer une colonne à une autre colonne.

Une chose cependant se laisse entrevoir au milieu do ces conceptions hisarres, e'est que la guerre a changé de nature et d'intention, et que les vues des Álliés ne sont pas aussi désintéressées qu'ils le proclament. Autrement, les verrait on mettre autant d'empressement às ensisiré de nos places, lorsque l'état moral et matériel de nos forces leur révèle la possibilité de s'avancer sur Paris, et d'atteindre le but pour lequel ils ont pris les armes? Les Anglais, qui dirigeaient alors les affaires de la coalition, auvrainent-ils pensé que la prise de Dunkerque entraforaris à reateuration de la puissance royale? était-ce en assiégeant successivement Condé, Valenciennes et le Quesmoy que les Autrichiens pouvaient espérer de renverser la Convention? Mais laissons de côté ces réflexions, et revenous aux faits.

Dans les différens mouvemens offensifs essayés pour empêcher l'investissement de Valenciennes, nos colonnes opérèrent sans liaison, sans ensemble, sur un espace do douze lieues. On combatit à la fois depuis Orchies jurqu'au Quesnoy. Nous finnes repoussés, et nous devions l'être. Dampierro, que l'histoire citera comme un des généraux les plus capables de l'époque, perdit la vie dans cette occasion.

Rebutés par le mauvais succès de nos attaques sur le centre do l'enneuit, que nous cussions pu percer en concentrant nos forces, nous nous décidâmes à opéror en même temps par les deux ailes. Une colonne sortie de Dankerque devait aller mencer Ostende, pedant que le général Kilmaine, chargé de rassembler sous Givet les troupes éparses dans les Ardennes, à avancerait sur Namer, Ces dispositions, que rendit bientid lissoires l'a

chute du camp de Famars (25 mai), sont une prenveéridente de l'absence de toute règle et de toute réflexion.

Contrainte d'abandonner Valenciennes à ses propres forces, l'armée vint occuper le fameux camp de César, où elle resta dans la plus complète inerète pendant les six semaines (du 10 juin au 36 juillet) que dura le siège de cette place. Elle n'en soçtit qu'à la suite d'un mouro-ment offensif du prince de Cohourg, qui mous obligea en même temps à évacuer le camp de César et la torêt de Mormale. Valenciennes tensit encore que déjà la famine avait ouvert les portes de Condé. Nous venions également de perdre Mayence.

La possession de ces places, et l'état de découragement des républicains dispersés dans vingt camps diffèrens, auraient sans doute engagé les Alliès à marcher sur-Paris, si tel cût été leur dessein : mais ils trouvèrent plus avantageux, et surfout plus commodo, de continuer une guerre des sièges qui leur permettrait de s'arrondir à nos dépens; cependant, lo moment n'était pas éloigné où ils auraient à se repentir d'avoir abusé des chances que leur offrait la fortune.

C'est alors que l'excès de leur présomption leur suggéra la singulière idée de diviser leurs forces en deux masses excentriques sur Dunkerque et le Quesnoy, en se bornant à maquer l'intervalle compris entre ces points par une chaîno de postes de communication. Ce mouvenent, entrepris pour faire la part des Anglais, qui autrement n'eussent rien trouvé à leur convenance dans le partage de nos débris, fut le salut de la république et la

ruine des Alliés. La tranchée ayantété ouverte devant le Quesnoy dans la nuit du 28 au 29 août, cette place ne résista que jusqu'au 4 septembre. Ce fut vainement que des colonnes sorties de Cambrai, de Lándrecies et de Maubeuge essayèrent d'en faire lever le siège. L'ennemi les attaqua l'une après l'aufre et les mit en pleine confusion.

La Convention, qui regardait comme un point capital de sauver Dunkerquo, ne négligea rien pour y parvenir, et l'on reconnaît déjà la teinte vigoureuse des conceptions do Carnot dans les mesures adoptées à cet effet.

- « Ce n'est pas précisément sous le rapport militaire que
- « ce point est important, écrivait le comité à Houchard,
- c'est parce que l'honneur de la nation est là. Pitt ne peut se soutenir qu'en indemnisant le peuple anglais par de
- « grands succès, autrement la révolution est inévitable
- en Angleterre. Portez des forces immenses dans la
- « Flandre, et que l'ennemi en soit chassé. »

Houchard ne sut pas remplir l'intention tout entièreda comité, mais du moins parvint-il à dégager la place. Ce résultat fut obtenu par la hataille de Hondschoote. (8 septembre), qui d'ailleurs ne présents aucune combinaison remarquable. Nous attaquêmes de front, tandis, que tout nous conseillait de diriger nos efforts sur la gauche du duc d'York, pour le séparer de Furnes, et le refouler sur les immenses marsis du Lang-Moor.

Les combaits se succédèrent avec des chances variées pendant le reste de septembre. La honteuse journée de Courteai, où nos troupes prirent la fuite saisies d'und terreur panique, décida du sort de Houebard, qui porta sa tête sur l'échafaud pour n'avoir pas répondu aux espérances de la Convention, quoiqu'il eût sauvé Dunkerque.

Il restait à débloquer Maubeuge que les Autrichiens cernaient depuis un mois. Carnot, que nous verrons désennais présider aux opérations, d'abord comme membre du Comité de salut public et ensuite comme directeur, so

rendit au quartier-général de Jourdan pour combiner, sur les lieux mêmes, les moyens d'y parvenir. Avesnes fut assigné pour rendez-vous aux différens corps qui devaient prendre part à cette opération. La concentration de nos forces et l'étendue immense de la circonvallation de l'ennemi, étaient d'un heureux présage. Pour la pre mière fois, depuis le commencement de cette funesto. campagne, nos masses alfaient recevoir une direction conforme aux principes enseignés par Frédéric. Un essai tenté contrairement à ces principes le 15 octobre, échoua complètement. L'habitude des attaques morcelées, que nous avions contractée à l'école de nos adversaires, nous poussa à agir par les deux ailes, en nous bornant à des démonstrations sur le centre. Nous avions embrassé un espace de quatre lieues compris entre Wattignies et le confluent de la Helpe dans la Sambre. Un malentendu d'un côté, une fausse direction de l'autre, trop de précipitation au centre; telles furent les causes de la nullité de ce premier engagement. Le général ayant reconnu sa faute, employa toute la nuit à la réparer. L'échauffourée qui vient d'avoir lieu, et un plus ample examen des localités et des dispositions de l'ennemi , lui out appris que Wattignies est le point décisif; certain que la victoire dépend de la possession de ce village, il dégarnit son centre et sa gauche, qu'il destine à un rôle passif, et renforce considerablement sa droite; c'est-à-dire qu'il a recours à l'emploi combiné et simultané des deux cas de l'ordre oblique. Cette manœuvre que le général autrichien no prévit pas, eut le résultat qu'elle devait avoir. Wattignies fut enleve et toute la ligne ennemie prise à revers. C'est en vain quo la cavalerie impérialo essaie de charger les bataillons republicains; leur bonne contenance lui impose , tandis qu'une forte batterie la prenant d'écharpe; sème l'épouvante dans ses rangs et l'oblige à la retraite. La victoire fut décisive; mais elle ett été plus complète encore, si, su brûit du canon de Wattignies, lo commandant de Maubeuge avait profité de l'embaras des Autrichiens pour les aborder vivement. Cette négligence de sa part est d'autant plus inexplicable, que les soldats demaudaient à grands cris à marcher au combat.

Le succès des deux mouvemens opérés par les ailes, dans l'intention de sauver Dunkerque d'une part, et Maubeuge do l'autro, ne peut dispenser de faire remar-, quer que cette disposition excentriquo était un fort mauvais moyen de passer de la déscusive à l'offensive. Une semblable manœuvre, bonne à appliquer avec uno grando supériorité de forces, ne convensit sous aucun rapport dans l'occasion dont il s'agit. Le moindre inconvénient qui y fût attaché était de ne pouvoir profiter d'un premier avantage obtenu, pour porter des coups redoublés à l'ennemî, et l'empêcher de se rallier. Cet inconvenient qui se fit sentir à la suite de la brillante journée de Wattignies , nous devint d'autant plus préjudiciable que nous avions découvert la véritable direction à suivre pour tirer le plus grand parti de cette victoire. En effet, les instructions adressées à Jourdan lui prescrivaient d'agir sur Charleroj et la Basse-Samhre, pour se porter ensuite sur les communications des Autrichiens, Ce projet, que le général ne put exécuter, faute d'une quantité suffisantede troupes et de moyens matéricls, eût été facilement réalisé si, au lieu de persister à nous montrer assaillans sur les deux ailes à la fois, nous avions attiré en temps utile une partio des forces de la gauche et du centre à la droite.

Des pluiés continuolles et le mauvois état des chémins dans le pays entre la Sembre et la Meuse décidèrent le co-

- I Good

mité à faire rentrer l'armée dans ses onciens camps , remettant sinsi à la campagne prochaine à tirer parti de la
bataille de -Wattignies. Le quartier-géafra 11 établi à
Guise, principal rendez-rous des recrues de la levée en
masse. Jourdan, pour n'avoir pas trouré lescoret de faire
l'impossible, fut appelé à Paris; déja un mandat d'arrét
était lancé contre lui, lorsque Carnot et les autres commissaires, qui l'avaient apprécié à l'armée, intervinent en
sa faveur ; pies heureux que ess prédécesseurs Guiline et
Houchard, il en fat quitte pour recevoir sa retraite, et,
bientôt après, le commandement secondaire de l'armée
de la Moselle.

## S. 111.

L'hiver se passa de part et d'autre en préparatifs. Ceux de la France furent immeuses ; les décrets d'août et de septembre avaient poussé toute la jeunesse aux fontières. Telle fut l'eflicacité de ces lois compressives , mais malheureusement indispensables , que plus de doure ceut mille hommes étaient soldés par la république , au 1" avril 1794. L'aruée du Nord , dont nous allons continuer d'analyser les opérations , pouvait s'estimer à deux cent dix mille combattans , répartis en douze divisions de force inégale , y compris toutefois les garnisons.

La direction de celle masse imposante avait été confiée à Pichegru, que la faction des Jacobins portait aux nues depuis qu'il avait eu le talent de s'attribuer la gloire du déblocus de Landau, qui appartenait tout entière à lloche.

Les armées dites des Ardennes et de la Moselle, que

nous verrons venir la rejoindre, étaient, l'une de vingtsept mille hommes, et l'autre de soixante mille.

Les forces ennemies stationnées entre Namur et la mer, s'élevaient à cent cinquante mille hommes, Ánglais, Hollandais et Autrichiens.

Le prince de Cobourg, qui les commandait, ouvrit la campagne par un mouvement de conceutration qui sombiait annonce des projets plus vastes et plus sérieux que toutes les cutreprises précédentes. Toutefois, dans cette occasion comme dans tant d'autres, la réalité ne répondit point aux apparences, et les inquictudes de la Gouvention se trouvèrent bien calmées quand on eut la couvietion que ce début tout stratégique n'avait d'autre objet que l'investissement de Landrecies.

Tous nos soins se dirigeant alors vers le salut de cette petite ville, la guerre reprit pour quelque temps l'allura vicieuse qu'elle avait eue dans la campagne précédente. Les généraux français justement alarmés de la trouée que l'ennemi venait de faire dans notre ligne, ordonnèrent plusieurs attaques par divisions et dans des directions différentes, qui surent toutes repoussées. La certitude que les efforts de notre centre ne suffiraient pas pour débusquer le gros des forces alliées des environs de Landrecies et du Cateau, où elles étaient solidement postées. engagea Carnot à répéter la manœuvre par les ailes qu'il paraît avoir préférée à tout autre. Cette disposition, que nos lecteurs ont déjà reconnue pour le sixième ordre de Végèce, et que semblait justifier notre supériorité numérique, n'était cependant pas la plus sûre et la plus avantageuse que l'on pût choisir : et d'abord , parce qu'il v avait trop de distance d'une extrémité de la ligne à l'autre; et ensuite, parce que l'aile gauche, opérant entre la mer et la totalité de l'armée ennemie, pour envahir la Flandre autrichienue, était exposée à être séparée et enveloppée. Un moyen plus convensible, suivant nous, eût été de rassemblet toutes les forces disponibles pour livrer bataille, ou de se diriger par Maubeuge sur Mons et Charleroi, ou nième sur Namur et Liége, afin de gagnerl'extrême gauche des impériaux, et de s'emparer de leurs communications.

Dans le mouvement général ordonné de Dunkerque à Philippeville (26 avril), en conformité du projet de Carnot, les résultats furent faciles à prévoir. En effet, nos ailes allant donner contre les ailes dégarnies de l'adversaire devajent avoir l'avantage, tandis que notre centre, heurtant contre la masse de ses forces , serait battu : c'est aussi ce qui arriva. Ce mouvement fut le principe d'une série d'affaires partielles où de chaque côté l'on combattit avec un rare acharnement, mais en pure perte. Vainqueur sur la gauche, nous étions battus au centre et repoussés à la droite. Pendant un mois que dura cette lutte aussi sanglante qu'inutile, on trouve, à côté des victoires de Moucron , de Courtray et de Turcoing , les défaites de Troisville, de Pont-à-Chin, de Grandreng, d'Erqueline et de Marchiennes. Les trois dernières, qui se lient à trois tentatives différentes pour nous établir au-delà de la Sambre, furent la conséquence d'une fort belle combinaison, mais qui n'aurait dû recevoir son exécution que plus tard, ainsi que nous allons le voir (1).

<sup>(1)</sup> Ces séchecs sur la Sambre furent le fruit de l'entitement des Représerutus chargé de surveiller les opérations de l'ailed roite. Pour la seconde fais, nous venious d'échourer dans le passage de cette rivière; tons les géoérans étaient d'avis de se tenir peudant quelques jours sur la défensive pour donner du repos aux troupes, et aitendre Curirée de l'amérée de la Morolle, quand Saiua-Just, qui présidait.

Dans la conviction où fut bientôt Carnot de l'inutilité de ces combats partiels', et de l'insuffisance des movens réunis sur la Sambre qu'il regardait avec raison comme le point décisif, il sit prescrire à Jourdan de s'y porter en renfort avec la meilleure partie de l'armée de la Moselle, Or, bien loin de se montrer menacant sur la Sambre et d'en entreprendre le passage , avant que cette brillante conception ne fût réalisée, ne convenait-il pas au contraire d'attendre, et d'éviter d'appeler l'attention de l'ennemi de ce côté par des entreprises douteuses et prématurées? Cet excès de précipitation , qui nous avait valu plusieurs revers avant l'arrivée de Jourdan, faillit encore nous être funeste après sa jonction. Non-seulement nous échouâmes dans un quatrième passage, mais peu s'en fallut que le cinquième n'eût le même résultat. Prévenu par nos essais offensifs du danger qu'il courait, l'ennemi avait pris toutes ses mesures pour faire face à l'orage, et nous dûmes acheter cher la victoire de Fleurus. Avec plus de prodence, nous n'eussions pas été réduits à accepter une bataille dans la situation délicate où nous la recûmes. Mais donnons une idée de la disposition des troupes et de la marche des attaques dans cette journée mémorable.

Déjà le passage de la Sambre était effectué, et l'armée française (1), qui venait de terminer heureusement le siége de Charleroi (le 25 juin, veille de la bataille), oc-

le conseil, sourd à toutes les remoutrances et à tous les raisonnemes, terming, les débats, en dissant avec hanten: « Il fant demain une wictoire à la république; choisiasse carie un siège ou une ba-taille, « et de suite un troisième passage fut résolu, contrairement d'atonte le à chances et à toutes le règles.

<sup>(1)</sup> Elle avait reçu le nom d'armée de Sambre-et Meuse à l'argives de Jourdan.

cupiit une position denii - circulaire en avant de cetto place (j) : la gauche à Fontaine-l'Éréque, le centre à Thuméon et Gosselies, la droite à Fleurus et Lambusart. Une circonvallation est en général peu convenable pour éccevoir bataille: mais celle-ci présentait d'autant plus de danger, qu'elle avait la rivière à dos, et un développement de dix licues au moins.

Incertain sur quel point le prince de Cobourg porterait ses efforts, Jourdan répartit ses forces sur tout le pourtour de cet immense demi-cercle, en conservant toutesois une réserve centrale de douze mille hommes d'infanterie et de deux mille chevaux. Bien que cette disposition nous rendit faibles sur tous les points, elle était cependant la meilleure à adopter. La seule chose, suivant nous, que l'on soit en droit d'y trouver à redire est relative à la réserve, qui ne nous semble pas proportionnée à la force de l'armée, à la forme circulaire de la position et à la gravité de la circonstance. Postés comme nons l'étions, la réserve pouvait seule fixer la victoire ou empêcher un grand désastre : aussi pensons-nous qu'on cût dû la faire du tiers de l'armée, ou autrement du double de ce qu'elle était (2). On ne pouvait d'ailleurs y joindre une trop grande quantité d'artillerie légère et de cavalerie, seules armes propres à abréger les distances sur un aussi vaste théâtre.

Les Autrichiens, qui auraient dû concentrer tous leurs efforts sur un point, et de préférence contre notre aile

<sup>(1)</sup> Cette disposition demi-circulaire est généralement la seule que l'on puisse preudre à la suite d'un passage de rivière en présence de l'eunemi.

<sup>(2)</sup> Nos forces s'élevaient de soixente-quinze à quatre-vingt mille combattans; celles de l'ennemi à soixente et dix mille.

droite, pour ne pas cesses de couvrir leurs communications, crurent pouvoir entreprendre de nous refouler à la
fois dans toutes les directions. Cetto disposition, conforme
à leur routine habituelle, était d'autant plus vicieuse,
qu'elle s'appliquait à une ligne circulaire. Placées sur un
demi-cercle extérieur, leurs colonnes n'avaient d'autre
moyen de communication entre elles que par la circonférence; tandis que les Français, mattres de l'initérieur do
ce demi-cercle, conservaient, avec la faculté de manœuvrer par les cordes, la certitude d'arriver toujours les promiers.

L'ennemi syant formé neuf colonnes d'attaque, la basaille dégénéra en autant de combats différens, dans lesquels nos renforts devançant toujours les siens, lui arrachaient immédiatement les avantages qu'il avait obtenus. Kléber arrêta ses progrès sur la gauche et Lefebrre sur la droite, pendant que Jourdan, l'œil à tout, portait la réserve au secours du centre et des retranchemens de Saint-Fiacre et d'Héppigoies. Rebuté par ces attaques infructueuses, et informé durant l'action que Charleroi avait capitulé, le prince de Cobourg ordonna la retraite, et se fuit pour battu, quand la victoire était encore indécise-

L'armée du Nord, qui aurait du profiter du mouvement des Autrichiens vers la Sambre pour obliquer vivement à droite, sur Oudenarde et Bruxelles, afin de se lier ensuite à l'armée de Sambre -est-Meuse, requt à cette époque la bizarre et ridicule mission d'aller s'emparer de Nieuport et d'Ostende. Cette pointe excentrique et intempestive, le Comité l'avait prescrite dans son empressement aveugle à so venegre de l'Angleterne, et afin de soulever les Provinces-Unies, sans considérer qu'il se privait gratuitement des moyens de tirer un grand parti dia succès de Fleurus. Une pareille conception était d'autant mois judiciteus,

que Jourdan , même après sa victoire , pouvait se trouver accablé par un retour offensif des Autrichiens, s'ils savaient employer convenablement les ressources qui leur restaient. Ce n'est pas tout : le Comité mit le comble à l'absurdité de cette mesure en dirigeant sur Mons une partie de l'armée de Sambre - et - Meuse , dans l'intention de l'appuyer. Ainsi, c'est au moment où les armées ont le plus grand intérêt à se rapprocher et à manœuvrer par leur droite, qu'elles recoivent une impulsion en sens inverse. Il faut convenir que Jourdan ne dut pas se trouver peu surpris en recevant l'ordre de tourner le dos à Namur, qui était le point décisif, pour aller porter du secours à ceux dont il en attendait. Heureusement l'ennemi ne songea pas à nous punir de toutes ces fautes, et nos deux armées purent à loisir se réunir à Bruxelles, où elles n'arrivèrent toutefois que quinze jours après la bataille, pour se séparer presque aussitôt.

aussitol.

\* Gette jonction tardive de forces si imposantes, dit le
général Jomini, faisait néanmoins présager de grands
é événemens. Bien qu'il fût déjà trop tard pour gagner
les communications de l'armée impériale, dont la retraite était assurée par Tirlemont sur Liége, on pouvait
encore se promettre de grands succès : il ne s'agissait
eque de profiter de la séparation des Allisés et de lour
retraite divergente, pour accabler successivement leurs
corps d'armée dès lors beaucoup trop faibles pour résister à une masso victoriense depuis trois mois (1). Un
système opposé prévalut, et, au grand étonnement de
lous les militaires, le Comité de salut public, par une
circonspection poussée jusqu'à la pusillanimité, or-

<sup>(1)</sup> Les Anglo-Hollandais, au nombre de cinquante mille, s'étaient et irés sur Anvers et Bréda.

des quatre places françaises (1) conquises par les Alliés;
 enjoignant aux généraux Pichegru et Jourdan de for-

a mer une ligne d'Anvers à Namur pour en protéger le

« siège. On assirme toutesois qu'avant de connaître cette

« résolution, les Représentans avaient décidé à Bruxelles

« que Pichegru prendrait le commandement des deux « armées; mais celui-ci n'ayant fait aucune disposition

« convenable, les Représentans de l'armée de Sambre-et-

« Meuse résolurent, de concert avec Jourdan, de mar-

cher sur Louvain et Tirlemont, pour suivre la grande armée impériale dans sa retraite. Pichegru, moins actif

« que les commissaires de la Convention, eut même de la

« peine à se décider pendant cet intervalle à occuper l'ar-« mée du duc d'York vers Malines, afin de l'empêcher de

se lier avec celle de Cobourg, et ce fut au général Reynier que l'on dut cette détermination.

« La série de revers bien mérités que les Alliés venaient

« d'éprouver accrut la mésintelligence qui régnait déjà « entre leurs généraux , en fournissant ample matière à

« commentaire sur leurs opérations réciproques, et une « preuve de la divergence de leurs intérêts.

« Les Anglais et le prince d'Orange ne voulaient que « couvrir la Hollande, et les Autrichiens, au contraire,

« ne songeaient qu'à se rapprocher de Cologne et de Co-« blentz , nœuds de leurs communications avec l'Alte-

« magne. Ils semblaient résignés au sacrifice des Pays-

« Bas, qui leur avaient déjà coûté tant d'hommes, et qui « dans le fait présentaient une ligne d'opérations toute, à

i l'avantage des Français.

« Mais les Anglais et leurs alliés ne réfléchirent pas

<sup>(1)</sup> Condé, Valenciennes : le Quesnoy et Landrecies.

c qu'anc position défensive est un triste gage de sécurité, c quand elle est trop étendae, ou qu'une de ses parties est pour sins dire adossée la mer. Ils no furent point pénétrés de cette vérité, que le seul moyen d'empécher les Français de s'aventurer dans les inondations et les marsis du Brebant hollandais, était de conserver une masse formidable su confluent de la Meuse et de la Sambre, afin de menacer leur ligne par la droite, et de les réfouler successivement à la mer, s'ils ne ren nonçaient pas au double projet de faire face à la Meuse et de courir en Hollands. L'oin de sisse' l'avantage, d'une retraite en masse par Namur, on la fat excentrique, et la perte des Provinces Unice en fut le résultat (1).

La retraite des Alliés en deux masses divergentes fournissait en effet une belle occasion d'en finir avec eux, si l'on savait profiter de la réunion des deux armées francaises à Bruxelles pour porter des coups décisifs aux Autrichiens d'abord, et ensuite aux Anglo-Hollandais, Après avoir écrasé les premiers à Louvain, où ils paraissaient vouloir tenir, l'on se serait rabattu sur Anvers et Bréda pour renfermer le duc d'York dans la presque île formée par les bouches de l'Escaut et de la Meuse. Mais, soit rivalité entre les généraux ou les commissaires des deux armées, soit faux calcul de leur part, on préféra à une manœuvre certaine une poursuite séparée contre chacuno des masses ennemies. Pichegru, que la position décousue des Anglo-Hollandais lui pormettait d'entamer avec succès, se borna à refouler une de leurs divisions en laissant échapper les autres. Jourdan atteignit les Autrichiens à la montagne de Fer, près Louvain, et leur fit payor cher la

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution , tome v', page 163.

hardiesse qu'ils avaient euc de l'attendre. Inquiets pour leurs communications, que les divisions dirigées sur Namur et Liégo menaçaient do couper, ils repassèrent la Meuse à Maëstricht et aux environs (27 juillet).

#### S. IV.

Ces événemens furent suivis d'une insection de deux mois, dont il n'est pas facile d'assigner la véritable causo, Malgré ce qu'en ont dit quelques militaires, il n'est pas permis de supposer qu'elle se rattache à l'intention de couvrir les siéges des quatre places conquises, que venait d'entreprendro Schérer, car le Comité ne pouvait ignorer qu'une opération de cette nature n'est jamais mieux assurée que quand on a repoussé au loin les forces capables de la troubler; et il est hors de doute que la soumission de ces places n'eût rencontré aucun obstacle, dès que l'armée autrichienne eût été refoulée au delà du Rhin. Nous ne connaissions pas encore tout le prix du temps, et si nous étions en possession du secret de vaincre, nous ignorions absolument l'art de tirer parti de la victoire.

«Ces deux mois d'inaction, dit encore Jomini, ne firent

- « guère plus d'honnour aux généraux alliés qu'au Comité, « puisque avec cent vingt à cent trente mille combattans,
- « ils ne surent pas combiner le moindre mouvoment of-
- « fensif contre une des armées françaises séparées. On
- « employant à propos une masse aussi respectable. « L'opération la plus avantageuse dans la situation des
- « L'operation la plus avantageuse dans la situation des
- « sous Bois-le-Duc; de diriger quarante mille hommes
- par Hasselt sur les plaines de Tongres, de concert avec

soixante et dix mille Autrichiens qui cussent débouché par Maëstricht et Viset. Jourdan, accablé ainsi sur la gouche, eût été ramené sur Namur, et la Hollande saux vée. Si la réunion des deux armées présentait trop d'obstacles, rien n'eût empêché les Autrichiens de manœuvrer avec succès contre l'extrême droite, de concert avec le corps de Luxembourg. Cependant quand on considère d'une part la difficulté du terraiu dans cette partie; de l'autre, l'avantage que les places de Maëstricht et de Venleo offraient, au contraire, pour opérer contre la gauche de l'armée de Sambre-et Meuse, l'impoportance de ses communications avec Pichegru; enfin, el a nécessité de se lier avec le duc d'York, il semble que le premier projet méritait la préférence.

c Les Alliés, en prenant ainsi l'initiative, cussent été plus à même de reconquérir la Belgique, ou de se maintenir derrière la Meuse, qu'en attendant de pied ferme et sur une ligne d'un grand développement, les coups qu'un adversaire setif jugerait convensable de leur poèter. Au surplus, l'événement ne tarda pas à prouver qu'avec de telles proportions numériques, celui qui s'attribue les avantages de l'initiative réussit cordinairement » (1).

En effet, Jourdan n'attendait que la reddition des places conquises et l'arrivée de Schérer pour reprendre le cours de ses opérations offensives. Persuadé qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour refouler l'armée impériale au-delà du Rhin, que des manœuvres contre son aile gauche, il fit passer l'Ourthe et l'Ayvaille à quatro divisions, le 18 septembre, pour assaillir le général autrichien Latour dans la position de Sprimont. Le reste

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution , tome vi , page 18.

de l'armée favorisait cette entreprise par des démonstrations sur le contre et la droite des Impérisux. Si le point était heureusement chois l'exécution fut brillante : déjà nos troupes commençaient à devenir manœuvrières, et nous minnes, contre notre ordinaire, beaucoup de liaison et de méthode dans nos attaques. Deux divisions formées en colonnes par bataillon, ahordèrent la position de front, landis qu'une troisième, prolongeant son mouvement sur la gauche; menaçait de la prendre à revers. L'ennemi n'eut d'autre parti à suivre que de se retirer derrière la Roër, où il un devait pas rester aussi tranquille qu'en 1793.

Le 2 octobre fut fixé pour une attaque générale. Jourdan , ne voulant rien donner au hasard, rassembla toutes ses forces disponibles, même le corps de Kléber destiné exclusivement par le Comité pour assièger Maëstricht. Il fut arrêté que nos efforts se dirigeraient encore contre la gauche ennemie, mais que cependant toute la ligne entrerait en action, et chercherait à passer la rivière partout où elle trouverait des gués. Nous nous avancanies dans le plus bel ordre, et en colonnes serrées par brigades. C'était la première fois, depuis la révolution, que les Français présentaient le spectacle imposant d'une. armée de cent mille hommes marchant à l'ennemi avec ensemble et précision. Malgré que nous eussions négligé de renforcer notre droite autant que semblait l'exiger le but à atteindre, les Autrichiens n'en furent pas moins contraints de céder, et de se hâter de mettre le Rhin entre eux et nous (5 octobre). Ce que Dumouriez n'avait osé entreprendre, dans une circonstance non moins favorable ; Jourdan l'accomplit en trois jours, Ajoutons que les pres miers travaux de siège entrepris devant Maëstricht suffirent pour nous en rendre mattres. De son côté . l'ar-

11.

mée du Nord avait mis le temps à profit. Dès la fin de septembre , le duc d'York s'était retiré derrière la Meuse. Pichegru, considérant qu'il serait imprudent de s'aventurer au-delà de cette rivière, avant de s'être créé une nouvelle baso, avait aussitôt tourné ses efforts contre les places de la rive gauche. Nous étions dépourvus de grosse artillerie; la prise du fort de Crevecœur, que le commandant rendit à la première sommation , nous en valut une quantité suffisante pour assiéger Bois-le-Duc. La négligence des Hollandais qui n'avaient pas pourvu cette place d'une bonne garnison, l'insouciance du duc d'York, qui ne répara pas cette faute, et par dessus tout, la faiblesse du gouverneur, qu'intimidèrent quelques salves d'artillerie, nous en mirent bientôt en possession. Enhardi par ce succès, et plus encore par les nouvelles qui lui venaient de l'armée de Jourdan, le général en chef passa la Meuse à son tour, dans le but de compléter l'investissement de Grave, et de rejeter l'ennemi au delà du Waal, La chute de Venloo, dont nos batteries de campagne suffirent pour ouvrir les portes, en rendant disponible la division du général Moreau , favorisa merveilleusement ce dessein, qui cut un plein succès.

La campagne semblati devoir se terminer par la prisede Grave, lorsqu'une violente geles urvenue tout à coupnous fit entrevoir la possibilité de pousser jusqu'à Amsterdam, en nous avançant sur la glace. C'était une deces idées qui n'appartiennent qu'aux temps extréordinaires, que celle de faire contribuer à la véctoire les sisgueurs mêmes de l'hiver. Oui, les rades, les fleures, les canaux, les inondations, en présentant une surface selide, servirent aux manœuvres des batàillons et de l'aptitlerie. L'armée, que n'étonne point cette conception, hardie, n'hésite par à se lancer sur ce nourant théâtre; ci tel fut le succès dont la fortune se plut à couronner notre audace, que nous nous rimes après quelques jours aux portes de la capitale des Provinces-Unies, dont une révolution nous facilita l'entrée ( 20 janvier ).

Jourdan et Pichegeu furent puissamment secondés par les aucès des armées de la Moselle et du Rhin. En drigeant des efforts concertés sur Trèves et la croupe septentrionale des Vosges, ces armées menaçaient la gauche des Autrichiens sur la Meuse, et leur faisaient craindre pour leurs communications.

L'espace nous manque pour analyser les opérations un cette frontière, qui furent fort actives; mais nos lecteurs, s'ils veulent en suire le fil dans l'ouvrage du général Jomini, ou dans tout autre histoire, y retrouvernit le même esprit. Les mêmes intentions et la même manière de constituer la guerre et de combattre, que dans la campagne de la Belgique. Là, comme partout ailleurs, l'impulsion venait du Comité, et ce sont loujours des divisiens composées de toutes armes, opérant a des distances plus ou moins grandes les unes des autres. Lè, comme en Belgique, les succès furent la juste récompense des efforts combinés et simultanés de toutes aparties de l'armée, et les revers, la conséquence nécessaire des attaques morcédées et décousses.

Les conceptions auxquelles se ratischent les succès brillans de 1794, font assurément beaucoup d'honneur au Comité et aux généraux; mais il faut convenir que les fautes des Altiés ne contribuèrent pas peu à ce qu'elles éussent un heureux dénouement. Ges fautes, froits de l'incapacité des généraux alliés, de la mésintelligence qui fluit par éclatir entre eux, furent continuelles à par tir de la plataille de Fleurus. Parce que les Français ont sur cux quelque supériorité numérique, bien qu'infésur cux quelque supériorité numérique, bien qu'inféand the state of the second se

téret secondaire. Bien que les Prussiens so fussent retires de la coalition, on n'en continua pas moins à se livren des combats sur tous les points, mais à la vérité sansa aucun grand dessein. Aubry, qui se trouvait alors chargé, du mouvement des armées au Comité de salut public, avaji arreté de le mois d'avril un projet de passage din Rhin, que l'extrême misère des troupes, autant que le manque d'équipages de pont, fit ajourner indéfiniment.

Le principal fait d'armes se rattache au déblocus de Mayence, et tout l'hoaneue en appartiut aux Autrichiens. Clairfayt, qui commandait à la place du prince de Gabourg, depuis la retraite de Ja Belgique, s'acquit une réputation méritée dans cette circonitance. Décidé à pour suivre l'offensive à la suite de ce premier avantage, il déboncha de Mayence sur l'extreme gauche de l'armée du Rhin, et la contraignit à se retirer jusque derrière la Queich. Jourdan, accouru de Coblents sur la Nahe pour, repousser l'ennemi, s'engogea partiellement et n'y réussit.

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution, tome vi , page 173

pas : il laissa meme reprendre Manheim, qui était pour nous une des clés principales de l'Allemagne. Les armées étant alors entrées en quartier d'hirre, les Autrichiens conservèrent pour quelque temps la poetion de territoire qu'ils vensient de nous enlever. La position qu'ils occupaient en militu de nos deux armées leur fournissait une helle chance pour tomber successivement sur l'une et aur l'autre, et pousser plus bin leurs conquêtes, mais ils négligèrent d'en profiter.

Les événemens qui se préparent sur une autre frontièrenous obligent à quitter les bords du Rhin : voici l'instant du début de Bonaparto à la tôte des armées ; il nous faut lo suivre en Italie.

# DIX-SEPTIÈME LECON.

# RÉPUBLIQUE.

#### CAMPAGNES D'ITALIE EN 4796 ET 4797.

6. Bonaparte est nommé au commandement de l'armée d'Italie. -Beaulieu, qui croyait le prévenir, est attaqué, battu et séparé des Piémontais, - Bataille de Mondovi, - Paix avec le roi de Sardaire. - Passages du Pò et de l'Adda. - Affaire de Lodi. - Passage du Mincio. - Beaulieu est repoussé dans les montagues du Tyrol. - S. II. Position de l'armée autour de Mantoue. - Siége de cette place. - Expédition sur la rive droite du Pô. - Ouverture des opérations contra Wurmser. - Les Autrichiens débouchent du Tyrol en deux corps. - Bonaparte se jette au milieu d'enx avec tontes ses forces. - Batailles de Lonsto et de Castiglione. - Retraite de Wurmser sur Roveredo et Trente. - Réflexions. - S. III. Suite des opérations coutre Wurmser. - Le maréchal divise une seconde fois ses forces pour se porter sur Mantone par le Bas-Adige. - Il est attaqué dans son monvement. - Combats daus le Tyrol. - Marche par les gorges de la Brental - Affaires de Bassano et de Saint-Georges, - Wurmser est contraint de se réfugier dans Mantone. - Réflexions. - 6. IV. Aperch des opérations en Allemagne. - L'Autriche y obtieut des succès qui lui permettent de faire passer de nouvelles forces en Italie. -Le maréchal Alvinzi est opposé à Bonaparte. - Affaire de Caldiero. - Beteille d'Arcole. - Projets hoatiles de la cour de Rome. - Alvinzi reprend l'offensive, st persiste à opèrer en deux corps. Il sont successivement detroits à Rivoli et à la Favorite: - Manfoue capitule — Lapedhion sur Rome. — Pris de Tolentito.
Fin de la campage de 1756. — Réfletions. — 5 V. Campage
de 1757. — L'estidade Charles, préveau par Bousparte, est accable su Taglamento, a Tarvis et a Neumack. — Urante français
a-varaces ur Vienne. — Prétiminaires de Lébens. — Isacino des
armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse. — Traité de CampoFornio.

# S. I.

Déjà Bonaparte était connu de l'armée d'Italie lorsqu'il vint en prendre le commandement. Promu au grade de général de brigade après le siège de Toulon , où il s'était distingué, il avait commandé l'artillerie de cette armée en 1794. On combattait depuis deux ans sur cette frontière, mais nos troupes, tour à tour assaillantes et assaillies, y avaient fait peu de progrès. Bonaparte en devina la cause, et reconnut que ce n'était pas en renouvelant l'imprudente manœuvre du maréchal de Belle-Ile en 1746, comme on s'obstinait à le faire, que l'on parviendrait à déposter les Piémontais de leurs excellentes positions. Le génie de la guerre de montagnes consiste bien moins à attaquer qu'à occuper des camps sur les flancs ou les derrières de ceux de l'ennemi, de manière à ne lui laisser d'autre alternative que d'évacuer ses positions sans combattre, pour en prendre d'autres en arrière, ou d'en sortir pour engager une action. Ainsi, même dans l'offensive, il fant chercher à n'avoir que des combats désensifs. Le général d'artillerie conseilla l'application de ces principes, qu'il a développés depuis dans ses Mémoires. L'armée lui dut dès-lors les succès d'Oneille et de Saorgio, ainsi que la possession de la crête supérieure des Alpes maritimes.

Compris dans les reformes opérées par Aubry en 1795, Bonaparte quitte l'armée d'Italie, et fut momentanément attaché à la direction générale des mouvemens. Le 13 vendémiaire arriva pour le remettre en scène. Appelé au commandement de l'armée de l'intérieur dans cettejournée d'alarmes, il rétablit l'ordre à l'aide de ses batteries. Ce poste ne convenait pas à un jeune homme plein de talens, et d'activité; le Directoire, qui sut l'apprécier, l'enroya remplacer Schérer (mars 1796), dont il n'était pas satisfait, bien qu'il est gagné la bataille de Loano.

L'armée qu'il va commander n'est pas coasidérable, mais elle est organisée dans de justes proportions, et il saurala multiplier par une inconcevable rapidité d'action; il y fera régner un esprit d'ordre et d'unité juaqu'alors, inconnu dans les troupes de la république c'long-temps en proie à une extréme mière, les soldats trouveront bientôl l'abondance dans le victoire. Cette armée se compose de quarante mille hommes au plus, répartis en quatre divisions aux ordres des généraux Laharpe, Augereau, Masséna et Serturier, avec une réserve de quatre mille chevaux.

Elle étend ses cantoanemes d'Ormes à Voltri, par Loane et Savone sur le littoral de la Méditerranée. Les Austro-Sardes, sous Beaulieu et Golli, occupent tout l'espace compris entre Geva où ils ont un camp retranché, et la Bochetta près Gènes. Les nombreux contreforts du versent septentrional des Apennins sur lequel is sout établis, les obligent à de grands détours pour communiquer d'un point de leur ligne à l'autre, tandis que les Français, mattres du chemin de la Corniche, peuvent se réunir en un instant.

Bonaparte se décide à prendre l'initiative et à pénétrer en Piémont par le ceutre des positions ennemies.

Trompé par des démonstrations de notre aile droite, Beaulieu, qui aurait dû venir renforcer les Piémontais à Ceva pour menacer nos communications par la vallée du Tanaro, n'a rien de plus empressé que de former trois corps : le premier pour occuper Voltri et couvrir Gènes où il s'imagine que nous voulons aller: le second sur Montenotte, pour nous intercepter, à Savone, le chemin de la Corniche; et le troisième à Ceva, pour couvrir le Piémont. Rien ne pouvait être plus favorable au projet du général français. - Un premier engagement près de Voltri persuade au général d'Argenteau, qui commandait le corps ennemi du centre, quo l'instant de descendre sur Savone est arrivé; mais tandis quo tous ses efforts viennent échouer contre la redoute élevée sur le Monte-Legino (1), Bonaparte s'apprête à fondre sur ce point décisif avec toutes ses forces disponibles. Laharpe, après avoir replié son avant garde, de Voltri est venu s'établir en arrière de la redoute, en même temps que Masséna et Augereau, partis de Finale dans la nuit, ont tourné, à des distances plus ou moins rapprochées, le flanc droit du corps autrichieu. Cerné de toutes parts, à la pointe du jour du 12 avril, d'Argenteau est mis dans la déroute la plus complète.

La victoire de Millésimo, remportée deux jours après celle de Montenotte, sépara les Piémontais des Autrichiens, et nous livra les routes de Turin et de Milan.

Le double combat de Dego nous syant débarrassé pour quelquo temps de ces derniers, qui no songèrent plus dèslors qu'à défendre la Lombardio, tous nos efforts ce dirigèrent contre Colli. Nos deux divisions des siles chan-

<sup>(1)</sup> Cette redoute était défendue par le chef de brigade Rampon , aujourd'hai lieutenant-général et pair de France.

gèrent momentanément de rôle : Serrurier, qui jusqu'alors s'était borné à observé le camp de Geva (1), rejoignit l'armée, tandis que Laharpe, qui n'avait pas cesté, de combattre, prit position à San-Benedetto; en regard d'Acqui, pour tenir Beaulieu en échec. L'officaive se trouva ainsi ramenée de l'aile droite à l'aile gauche, où le général s'asura une supériorité d'autant moins douteuse que la grosse cavalerie venait d'arriver. Une profonde sagesse présidait à toutes ces mesures, et l'on ne saurait trop admirer l'harmonje et la précision des mouvemens.

Forcé d'évacuer Ceva, où il allait se trouver enveloppé, Colli éétait retiré sur Mondori, à l'entrée de la plaine : il y fut attaqué le 92 avril. Un mousement de Serruier contre son flanc droit décida de la victoire et du sort du Piémont.

Tout dépendait du début, à le début ne pouvait être, plus herreur. Il nous fallait ane base d'opérations, et, nous l'avions conquise en dix jours. Les Alpes, ces gigantesques barrières, qui paraissaient les limites d'un autre, monde, venaient de tomber comme par enchantement; \*\* Annibal a forcé les Alpes, dit Bomparto, en fixant ses regards sur ces montagtes; nous, nous les avons tourent en ces l'appendant par le la compagne, ainsi que l'observe l'auteur des Alémoires de Sainte-Hélène (2). Fauteur des Alémoires de Sainte-Hélène (2).

Les Français étaient arrivés au terme de leurs misères, et désormais la guerre allait véritablement alimenter la

<sup>(1)</sup> Serunier observaties Piemontais dans la vallée du Tonaro.
(3) L'armée avait tourne les Alpes en les franchiasant à leur joucion avec les Apennins, par des cois, qui out peu d'é favitons; celui d'Albre où passe la route de Savone à Alexandrie n'est élète que de 475 mètres au-dessus de la mer. (Bulletin des Sciences militaires; tome 11, page 396.)

Il semble, au premier coup-d'æil, que cette série de succès fut le résultat de mouvemens coıncidens opérés par des divisions isolées, de rendez-vous donnés à heure fixe sur des points plus ou moins rapprochés, et plus ou moins heureusement choisis; mais il est facile de reconnattre qu'il n'entra rien d'aussi hasardeux dans les calculs du général français, et que l'art ne fut jamais appliqué avec plus de discernement, de prudence et de vigueur. N'était-il pas convenable que nos masses, après avoir frappé de concert le coup décisif de Montenotte, s'élendissent ensuite, pour séparer de plus en plus les parties de la ligne ennemie, sans cesser toutefois d'être à portée de se réunir et d'opposer la supériorité du nombre à celles de ces parties qui tenteraient de résister? Or, la concentration de nos divisions devenait toujours possible, car; bien qu'agissant sur un théâtre assez étendu, elles suivaient des directions intérieures et convergentes. Que l'on observe la position des Français au moment où ils semblent le plus dispersés, durant la bataille de Mondovi, par

<sup>(1)</sup> Memaires de Sainte-Helène, tome III , page 191.

exemple, et l'on restera convaincu que, quoique détachée à San-Benedetto, à plus de dix liciues, la division-Lahupe ne courait aucun dange qui pal tul faire expiadre. d'étre tournée ou séparée des autres divisions; ées comhais multipliés larent la conséquence de la dispersion des Alliés et de la gature même du pays. Ce n'est pas dans les gorges ou sur les crétes de l'Apennin qu'on peut livrer des batailles générales.

L'armistice conclu à Cherasco sut le prélude d'un traité de paix qui nous ouvrit, avec une partie des places du Piémont, toutes les communications de ce royaume : ce qui abrégea de beaucoup la distance de Paris au quartiergénéral. Un autre résultat de cet armistice, c'est que la guerre se trouva dès-lors transportée sur la rive gaucho du Pô et dans les riches bassins formés par ses affluens , sur une zone de terrain proportionnée à la force de l'armée. En effet, les Autrichiens n'eurent pas plus tôt connaissance de la défection de leur allié , le roi de Sardaigne . qu'il se retirèrent au-delà du fleuve pour couvrir Milan. Ils s'attendaient que nous essayerions d'en forcer le passago vis-à-vis de Valence; mais le général français, sortant des routes frayées (1), avait choisi un point bien autrement favorable. L'armée manœuvrant vivoment par sa droite, descendit le fleuve, le passa à Plaisance (8 mai), et tourna ainsi Beaulieu, qui n'eut que le temps de rétrograder derrière l'Adda. Ce mouvement eut encore pour effet d'amener le duc de Parme à la conclusion d'un armistice, qui nous valut deux millions en argent, une grande quantité de vivres et plusieurs centaines de chevaux.

Quelle différence entre ce mouvement oblique et uno

<sup>(1)</sup> Déjà, depuis long-temps, les traditions indiquaient Valence comme le point où une armée française opérant contre la Lombardio, devait franchir le Pò.

marche de front sur Valence! Nos jeunes lecteurs no pourront manquer de la saisir, en jetant un coup d'œil sur la carte, Mois pourquoin pepa descendre jusqu'a Crémone, et tourner, encore la ligne de l'Adda? Quoi qu'en ait dit le général Jonnini, ce projet est été téméraire. L'andace, a des bornes, et c'était en avoir montré beaucoup que de s'étre arancé jusqu'à Plaisance.

L'ennemi essaya de défendre Lodi pour donner le temps à une de ses divisions de se replier. Sa résistance donna lieu à une des affaires les plus brillantes de la cama pagne. Il était cinq heures du soir; les troupes avaient , fait dix lieues dans la journée : n'importe, Bonaparte, qui sait que le sort de la division autrichienne dépend de la rapidité des marches, ordonne à l'instant mêuie de passer l'Adda de vive force. La cavalerie francliit cette rivière à une demi-lieue en amont de la ville, où se trouve. un gué, et se porto sur le flanc droit do l'ennemi. Elle y est à peino formée qu'une colonne de grenadiers s'élancant au pas de course sur le pont, au milieu d'une grêle de projectiles, atteint en un clin d'æil l'autre rive, sans essuver de perto sensible : tombant aussitôt sur la ligno autrichienne, elle l'enfonce, la disperso et la contraint de se retirer avec perto de son artillerie, de plusieurs drapeaux et de deux mille cinq cents prisonniers. Une action si vigoureuse ne coûta pas au-delà do deux cents hommes (10 mai). Toutefois la division que nous espérions couper. ayant passé l'Adda à Cassano, s'était retirée sur Brescia. Dès le lendemain, les Français entrèrent à Pizzighettone où ils prirent trois cents hommes que l'ennemi avait sacrifiés pour favoriser sa retraite. « Bonaparte, dans sa rondo de nuit, rencontra un bivouac de prisonniers où était un vieil officier hongrois, bayard; il lui demanda comment allajent leurs affaires : le vieux capitaine ne nouvait disconvenir que cela n'allat très-mal; mais, ajouta-t il, il n'y a plus moyen dy vien comprendère, nout acons affaire à un jeune général, qui est nativé devain nous, tantos sur notre queue, tantot sur nos fanes; on ne sait jamais comment il faut se placer. Cette manière de faire la guerre at insupportable, et viole tous les usages (1):

el'occipation de Milan et de Gréunose fut la résultat, immédiat du combat de Lodi. Beaulieu n'avait osé s'archter ni derrière l'Oglio, ni derrière la Chiese. Cependant, la ligne plus forte du Mincio, flanquée à droite par le lac de Garda et les montagnes du Tyrol, à gauche par la place et les marsis de Mantoue, lui parut une harrière rassurante. Il y établit son armée ; la droite à Peschiera, dont il se saistie en dépit du sénat rénitien, le centre à Valeggio et la gauche à Goito, Cette ligne était soutenue par une réserve de quinze mille hommes, postée centra-fement à Villa-Franca.

Les Français séjournèrent en Lombardie jusqu'au s'à mai. Quoi qu'en aient dit certains critiques, l'on cât agi contre tout principe en laissant derrêre soi plusieurs grandes villes et uno population dont les dispositions étaient douteuses, sans avoir pris toutes les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité. L'armée déhoucha de Breacia le 29. Il cât été peu judicieux d'aller heutter-contre les places qui servaient d'appui aux ailes de Beuerieur des places qui servaient d'appui aux ailes de Beuerieur de la contre les places qui servaient d'appui aux ailes de Beuerieur de la contre les places qui servaient d'appui aux ailes de Beuerieur de la contre les places qui servaient d'appui aux ailes de Beuerieur d'aux faits de la contre de la contr

Mémoires de Sainte Hélène

un gué, et favorisèrent le rétablissement du pont de Borghette que l'ennemi avait détruit.

La victoire fait quelquefois oublier la prudence : Bonaparte, après avoir poussé jusque sur Villa-Franca à la tête de la division Serrurier, la seule qui eût passé le Mincio venait de rentrer à Valeggio où était marqué le quartiergénéral, quand tout à coup l'on vit apparaître dans les rues les éclaireurs d'un corps autrichien; il quittait les environs de Mantoue, et comptait pouvoir effectuer sa retraite par la grande route. L'alarme fut grande au quartier-général. La division Masséna, qui devait le couvrir. faisait la soupe de l'autre côté de la rivière : cependant la bonne contenance du piquet d'escorte donna le temps au rénéral en chef de sauter à cheval et de sortir par les jardins de derrière. Le bruit des tambours de Masséna arrêta les hussards autrichiens, qui ne tardèrent pas à recevoir le prix de leur téméraire échauffourée. L'on conviendra. toutefois, qu'il eût été plus prudent et plus conforme aux règles d'attendre que la division dont il s'agit cût passé le Mincio pour lui ordonner de faire la soupe. Il devenait d'autant plus pressant de se renforcer sur la rive gauche, que rien ne s'opposait à ce que les deux ailes ennemies . attirées par le bruit du canon, ne marchassent d'un com mun accord sur Valeggio, comme il semble qu'elles auraient dû le faire (1).

<sup>(</sup>f) à Le danger qu'avait cours Napatéon lui fit sentir la mécsaité d'avoir nu garde d'human. Afficia y la se service, et chargé de veiller apécifément à sa aluest. Il forma un corps saquel il donn le fon de guide. Ac chef d'escetton Bessirées d'achte gle de partie de la chargé de Perganiste. Ce corps out des ce honnent l'uniforme qu'on a connu aux chasseurs de la gardé doutif uié de le noyan; if était composé d'human. Me d'élite de dix auvée segrèce en noiss, et a rendu de granda sériend dans les hapilles (tentes qu'arritée des brazes). Hoch sirvine d'aux les brazes, luncà à trèvine d'aux les brazes (luncà services d'aux les brazes).

See Park

## S. H.

Nous touchons au moment où la lutte va devenir plus sérieuse et plus intéressante que jamais.

L'on a dit que Bonaparte ne tenait aucun compte des forteresses, qu'il les dépassait audacieusement en se bornant à les faire observer. Cette opinion, bien que fondée sur de nombreux exemples, ne devrait cependant pas être exprimée d'une manière aussi générale. S'il sut, plus que tous ses devanciers, éviter de perdre un temps précieux devant des places qui n'avaient, soit par ellesmêmes, soit par leur position, aucune influence réclle sur les opérations, il ne négligea rien pour s'emparer de celles dont la possession était indispensable à l'exécution de ses desseins ultérieurs ou à l'affermissement de ses conquêtes. Telle était Mantoue , lorsque l'armée eut atteint l'Adige. Située entre la moyenne et la basse Italie, en arrière des principaux débouchés du Tyrol, elle promettait d'immenses avantages à celui qui l'occuperait. Bonaparto, jugeant cette place comme devant être la base et le pivot de toutes les combinaisons, se détermina à en faire le siège, après avoir rejeté les débris de Beaulieu jusque sur Roveredo et Trente. (Commencement de juin. )

Au surplus, Mantoue fut-elle le motif réel des stations de Bonaparte entre le Mincio et l'Adige? On peut penser,

propos, out toujours mené les plus grands réauliss. Les guides etisient alors pour une baisille, ce que les escadrons de serricé ont été depuis sous l'empereur; ce qui s'esplique failement, parce que les uns et les autres étairnt sous « insiln, et qu'il les lanquit à propies les moyens importans. « Mémoires de Sainte-Hélme.) et nous pensons qu'alors même que cette forteresse n'eût pas existé, Bonaparte n'eût point commis l'imprudence de faire une pointe au-delà de l'Adige, avant les progrés des armées d'Allemagne, car il cût eu à craindre d'être assailli par le Tyrol, et peut-être aussi par les peuples de la rire droit du Pà.

La division Masséna et différentes brigades bordèrent l'Adige et occupèrent Legnago, à droite, Vérone, et le Monte-Baldo, à gauche, entre cette rivière et le lac de Garda. Ces points étaient les seuls par où l'ennemi aurait pu entreprendre de venir troubler les opérations devant Mantoue. Serrurier fut chargé du siége avec la plus grande partie du génie et de l'artillerie. Augereau et Vaubois recurent l'ordre de se porter dans les Etats de l'Église et en Toscane. Il devenait nécessaire de se moutrer sur la rive droite du Pô : la cour de Rome armait en faveur de l'Autriche, et les Anglais, établis à Livourne et en Corse, appelaient les Génois et les peuples du littoral à la révolte. Ces diversions, opérées au moment où l'ennemi ne pouvait rien entreprendre de sérieux, eurent l'effet qu'on en attendait : le pape conclut un armistice . et les Anglais furent chassés de Livourne.

Gependant le cour de Vienne se dispossit à dégager Manouce, dernier houlevard de la monarchie sur cette finotière. Wurmser avait remplacé Beaulien, et terette mille hommes d'élite étaient accourus des bords du Rhin, pour renforcer l'armée du Tyrol, qui se trouva composée de soixante mille combattans sur la fin de juillet. Bonaparte n'en avait pas au-delà de quarante mille pour faire face à cette masse formidable, imposer à la cour de Rome, et gardér le pays conquis.

Trois routes principales conduisent du Tyrol en Italie: l'une; à gauche, suit les gorges de la Brenta jusqu'à

Bassano, où elle se divise en deux branches; l'autre, à droite, qui n'est qu'un chemin, conduit par la rive occidentale du lac d'Idro, et par la vallée de la Chiese, à Salo et Brescia; la troisième, située tout entière sur la rive gauche de l'Adige, est la route de poste de Trente, à Vérone. Il existe encore un quatrième chemin sur la rive droite, mais seulement à partir de Serravalle, qui, après avoir gravi le plateau de Rivoli, vient rejoindre la route de Garda à Vérone (1).

Wurmers se confiant dans la supériorité de ses forces, forma le projet d'envelopper l'armée française qu'il supposait fixée autour de Mantoue. Il quitte son quartier-général de Trente le 29 juillet, et partages son armée en trois corps : celui de gauche, fort de quinze mille hommes environ, se porta sur Vérone par la grande route; le second, sous ses ordres immédiats, était de vingt-huit à trente mille hommes ; il passa l'Adige à Servaville ou à Dolce, et déboucha par le Monte-Baldo et le pays entre la rive droite et le lac de Garda, où nous avons vu que so trouvait Masséna; le troisième, que commandait Quas-danowich, descendit la Chiese et se dirigea sur Salo et Breacia pour tourner l'armée française, et intercepter sa grande communication avec Milan.

Tout était perdu si nous restions sur la défensive: Bonaparte n'hésite pas, et jugeant d'un coup d'œil que sa position centrale lui permet d'attaquer successivement les trois corps ennemis, il réunit ses forces sur la rive droite du Mincio. Il fallsit avant tout tomber sur Quasdanowisch pour rouvrir nos communications. Masséns, 1

<sup>(1)</sup> Une quatrième route très-importante a été ouverte depuis peu d'années par le col de Stelvio et la Valteline, conduisant directement Milan (Spectateur militairs, tome 7, page 246.)

qui n'a pu résister sur le plateau de Rivoli, se retire par Peschiera sur Lonato et Brescia. Augereau quitte Legaago, se replie par Valeggio sur Gastiglione, en mémo temps que Soret, qui a été déposté de Salo, reprend l'offensive sur ce point important, par lequel Quasdanowich se flatte d'opérer sa jonction avec Wurnser (1). Il no s'agissait plus de continuer le siége de Mantoue. Bonaparte se mettant au-dessus des généraux qui regardent les canous comme des d'espeaux qu'on ne doit jamais abandonner, prescrivit à Serruirer de briser les affûts, d'enclouer les pièces, et d'aller s'établir à Marcaria pour couvrir la route de Crémone. Ges différens mouvemens furent exécutés du 50 piullet au 1" août.

Le général en chef s'étant mis à la tête des redoutables dit sions Masséan et Augereau, débuta par chasser l'ennemi de Brescia, d'où il fut poursuivi par quelques bataillons sur Saint-Ozetto et les débouchés de la Chiese. Notre communication directe avec Milan set rouvant ainsi rétablie, l'armée se rabatit vivement du côté da Minico d'où elle

<sup>(</sup>t) Boosparte, qui n'avonait pas ses factes acssi voloctiers que Toreooe, recooosit cepeodant franchement, dans ses Mémoires, que la position de la division Soret à Salo était fort mal choisie. · Puisque, eotre les lacs de Garda et d'Idro, il n'y a, dit-il, pour l'artillerie, qu'un chemin praticable, celui de la Rocca - d'Anfo, et qo'il fallait que l'oo passât par ce défilé pour arriver à Salo, n'eût-il pas été plus conveoable de placer la division Soret eo positioo sur le lac d'Idro, derrière le défilé d'Anfo, et occopaot par des redoules, des retraochemens et deux barques armées, les avenues et le lac d'Idro? Il eut fallu viogt-quatre heores à Quasdanowich pour colever cette positioo, ce qui cut mis à même de prévenir à Brescia, à Salo, à Vérone et au quatier-général. La position qu'occupait la division Soret, à Salo, ne défendait, ne couvrait rien; il faut dono coovenir que cette division fut mal postée et n'occopait pas les positions qu'elle devait occuper pour remplir son bot : couvrir le pays de la Chiese au lac de Garda. . (Tome 17, page 328.)

était venue. Deux divisions de la colonne de Wurmser et une parlie de sa cavalerie avaient passé cette rivière pour donner la main à Quasdanowich, qu'elles supposaient en pleine nuarche à leur rencoutre. La bataille de Lonato rendit leur jonction impossible, sinsi que nous allons le voir.

Le 2 août, Augereau, à la droite, occupait Montechiaro ; Masséna, au centre, Ponte-di-Saint-Marco, se liant avec Soret qui, à la gauche, couronnait une hauteur entre Salo et Dezenzano, faisant face en arrière pour contenir la droite de Quasdanowich déjà désorganisée. « Le 5, au matin (Mémoires de Sainte-Hélène), l'ennemi se porta sur Lonato qu'il attaqua vivement; c'est par là qu'il comptait opérer sa jonction avec sa droite , sur laquelle du reste il commencait à concevoir des inquiétudes. L'avant - garde de Masséna fut culbutée . Lonato pris. Bonaparte, qui était à Ponte-di-Saint-Marco se mit à la tête des troupes. Le général autrichien s'étant trop étendu, toujours dans l'intention de gagner sur la droite, afin d'ouvrir ses communications avec Salo, fut ensoncé par le centre, Lonato repris au pas de charge, et la ligne ennemie coupée. Une partie se replia sur le Mincio. l'autre se jeta sur Salo; mais prisc en front par le général Soret qu'elle rencontra, et en queue par le général Saint-Ililaire, tournée de tous côtés, elle mit bas les armes. Si les Français furent attaqués au centre, ils attaquèrent à la droite. Augereau aborda la division Liptay qui couvrait Castiglione , et l'enfonca après un combat opiniâtre, où la valeur des troupes suppléa au nombre. »

Wurmser, qui n'avait eu rien de plus empressé quo d'aller faire son entrée solennelle à Mantoue, accourut avec des renforts, mais déjà la journée était finie lorsqu'il rejoignit ses divisions. Toutefois, la concentration des forces ennemies devant Gastiglione allait denner lien à une nouvelle action qui déciderait de la retraite de l'une des deux armées. Avant d'en faire connaître l'issue, disons un mot des opérations sur Salo et la Chiese.

Il importait beaucoup de se débarrasser de Quasdanowich, afin de rendre disponible contre Wurmser 18 masso entière de l'armée. Des renforts furent expédiés à cet effet sur Salo et le mont Saint-Ozetto, dans la muit du 5 au 4. Le général autrichien, qui l'imaginait pas q'une partie des troupes qui avaient combattu à Lonato la veille so retourneraient aussi brusquement de son côté, ficilit être surpris dans onc camp. Les Français, débouchant dans toutes les directions, tournèrent le mont Saint-Ozetto, et et pénétrèrent dans Gavardo à la suite d'un combrt assez vif. Dès le 4 au soir, Quasdanowich avait été refoulé sur la Rocca-d'Anfo et Riva, pour ne plus reparattre aux débouchés de la Chiese (1).

(1) Le trait suivant pent donner une idée du désordre et de la confusion qui régnaient dans l'aile droite de l'armée autrichienne. Le 4 août an soir, Bonaparte s'était rendu à Lonato pour surveiller sle plus près les monvemens de sa ganche et s'assurer de la quantité de tronpes qu'il pourrait en détacher sur le point décisif de Casticlione. A peine v était-il entré, on'un parlementaire vint le sommer de se rendre lui et tous ceux qui l'entonraient. Son étonnement redoubla en apprenant qu'en effet une colonne ennemie débonchait sur ses derrières par Ponte-di-Saint-Marco. Il n'avait avec lui que douze cents hommes; mais sa présence d'esprit le servit merveilleusement. Jugeant, par l'état des affaires, que ces troupes ne pouvaient être que les débris égarés de quelque corps ennemi battu la veille, il se fit amener le parlementaire et lui faisant débander les yeux an milieu de sou quartier-général : « Allez dire à celui qui vous envoie, · lui dit il, que je lui donne huit minutes pour poser les armes; il · se trouve au milieu de l'armée française, passé ce temps il n'an-· rait rien à espérer. · l'uis s'adressant à Berthier : · Faites avancer · l'artillerie et les grenadiers! . Le parlementaire consterné retourna vers son général qui se rendit aussitôt avec ses trois à quatre mille hommes.

N'avant plus rien à craindre sur ce point, Bonaparte se décida à combattro Wurmser qui, de son côté, avait mis toute la journée du 4 à rallier ses forces. Le 5, avant le jour. l'armée française, forte de vingt mille hommes, occupa l'excellente position de Castiglione. La division Serrurier, qui de Mantoue s'était retirée à Marcaria, avait reçu l'ordre de marcher toute la nuit, pour tomber au point du jour sur les derrières de l'ennemi : son feu devait être le signal de la bataille. On attendait un grand effet de cette attaque inopinée; pour la savoriser, l'armée francaise feignit un instant de reculer : mais elle n'eut pas plutôt entendu le premier coup de canon du corps de Serrurier, que commandait par intérim le général Fiorella (1), qu'elle assaillit vivement les Impériaux; ceuxci, au nombre de vingt-cinq mille hommes au moins, appuvaient leur droite à Solferino, et leur gauche au mamelon de Medole, sur lequel ils avaient une forte redoute: c'était la clé de leur position. L'aide-de-camp Marmont y dirigea une batterie de douze pièces de fort calibre. Favorisé par le seu de cette artillerie, l'adjudantgénéral Verdier gravit le mamelon à la tête de trois bataillons de grenadiers et pénétra dans la redoute. Kilmaine soutenait cette attaque avec une partie de la cavalerio, tandis que les divisions Augereau et Masséna, formées en colonnes par brigado, abordaient l'ennemi de front. Cette manœnvre et le mouvement combiné de Fiorella, qui débouchait alors par Guirdizzolo, décidèrent do la journée. Menacé d'être culbuté dans l'angle formé par le lac de Garda et le Mincio, Wurmser se retira précipitamment au-delà de cette rivière, coupant les ponts et abandonnant vingt pièces de canon.

<sup>(1)</sup> Le général Serrorier était malade.

Cette bataille présente une admirable combinajson des deux cas de l'ordre oblique contre un même point de la ligne de l'adversaire. Tout entier à l'idée de se joindre à Quasdanowich, dont il ignore la défaite, l'ennemi porte principalement ess efforts et son attention vers sa droite, en se bornant à assurer sa gauche. Cette circonstance, qui a été prêtue par le général français, est habilement saisie. La division Serrurier pourra tomber avec toute confiance sur les derrières de l'aile gauche de Wurmser; mais pour qu'îl ne reste aucue doute sur Jissue de son mouvement, l'armée a renforcé sa droite pour lui prêter assistance et frapper de concert avec elle. On trouve ici réunies les manœuvres de Frédéric et les ruses d'Annibal.

L'ennemi ne tint pas long-temps sur la rive gauche du Mincio. Malgré l'extréne fatigue des troupes, qui n'avaient pas cessé de combattre ou de manœuvrer depuis huit jours, il en fut chassé dès le lendemain de la bataille. Le 7, au soir, nous avions repris Vérone, et nos anciennes positions. Wurmser, qui se retirait par où il était venu, essaya de tenir à la Rocca d'Anfo, et sur le Monte-Baldo. Le 11, Masséna le chassa de ce dernier point. Saint-liliaire força la Rocca d'Anfo le 12, et s'empara immédiatement de Lodrone et de Riva. Augrerau avait remorté la rive gauche de l'Adige pour favoriser ces différentes attaques. Serrurier était retaurné bloquer Mantouc. L'armée prit quelques jours de repos; si les soldais français avaient glorieuscement renapit leur tâche, ils tombaient d'épuisement et de fatigue.

Empruntons quelques réflexions aux Mémoires de Sainte-Hélène, relativement à cette campagne de donze jours.

« Le plan du général autrichien , dit Napoléon , qui « pouvait réussir dans d'autres circonstances , ou contre « un autre homme que son adversaire, devait avoir l'issue funeste qu'il a eue; et bien qu'au premier coup d'œil « la défaite de cette grande et belle armée; en si peu de . o jours , semble ne devoir être attribuée qu'à l'habileté de « Napeléen, qui improvisa sans cesse des manœuvres « centre un plan général arrêté à l'avance, on deit con-« venir que ce plan reposait sur de mauvaises bases; « c'était une faute que de faire agir séparément des corps « qui n'avaient entre eux aucune communication vis-à-vis « d'une armée centralisée, et dent les communications « étaient faciles, la droite ne pouvait communiquer au « centro que par Reverede et Ledre. Ce fut uno seconde « faute encore de subdiviser le cerps de la dreito, et de « donner des buts différens à ses différentes divisions. « Cello qui fut à Brescia ne treuva persenne centre elle. « et celle qui atteignit Lenate eut affaire aux troupes qui « la veille étaient à Véreno, devant la gauche, laquelle, « dans ce moment, entrait en Vérenais, et n'avait plus « personne devant elle (1). L'armée autrichienne comp-« tait de très-bennes troupes , mais elle en avait aussi de « médiocres : tout ce qui était venu du Rhin avec Wurm-« ser, était excellent; mais les cadres de l'ancienne armée de Beaulieu , battue dans tant de circonstances , étaient « découragés. Aux combats et batailles , depuis le 29 s juillet au 12 août, l'armée française fit quinze mille

<sup>(1)</sup> L'idée de manoavere sur Breecia, par la vallée de la Chiere, séait bien conçore; mais il né fallet pas seulement d'irgie voigt mille hommes sur ce point. Wurmere chi d'à s'y rendre en personne à la tête de quarante mille, en se hornant à des démonstrations sur le Monte-Bildo et Vérone, aussi long-temp que Massean ne célérarie pas le terrain. Toutefois, le marcéchal etté encore mis toutes les chances de son côté, si, an lien de courir à Mantone avec la moité des forces qui débouchèrent par la vallée de l'Adige, il se fût pouté su masse un Loutos, le 2 soût.

- « prisonniers, prit soixante-dix pièces de canon et neuf
- a drapeaux, tua ou blessa vingt-cinq mille hommes; la
- « perte de l'armée française a été de sept mille hommes,
- dont quatorze cents prisonniers, six cents tués, cinq
- « mille blessés , dont la moitié légèrement. »

## S. III.

Nous allons voir le théâtre s'élargir, et les combinaisons se compliquer de plus en plus, mais toujours à l'occasion du blocus de Mantoue.

La présence de l'armée française aux débouchés de l'Adige et sur le Monte-Baldo, ôtant tout espoir au général autrichien de pouvoir rentrer en Italie de ce côté, il se décida à marcher sur Bassano par les gorges de la Brenta, laissant un corps de vingt-cinq mille hommes sou Davidowich pour garder le Tyrol; on était sur la fin d'août. De son côté, Bonaparte songeait à prendre l'offensive pour occuper l'ennemi, et l'empécher de faire aucun détachement contre l'armée du Rhin, qui a'approchait des plaines de la Bavière. Wurmser ayant reçu les renforts qu'il attendait, commença son mouvement le 1<sup>rd</sup> septembre. C'était précisément lo jour fixé par Bonaparte pour marcher sur Trente. Cette circonstance nous devint extrémement favorable, puisque, ainsi, Davidowich eut à lutter seul contre toute l'armée français.

Nous n'entrerons pas dans le détail des mouvemens, mais il importe, pour l'intelligence des observations consignées ci-après, que uos lecteurs soient prévenus que la division Vaubois reunonta la vallée do la Chiese, tantisque Masséna et Augercau s'arancèrent par la chaussée. de Vérone à Trente, qui, comme on sait, suit la rive gauche de l'Adige.

Bien que le terrain présente à chaque pas des défilés faciles à désendre, Davidowich ne put résister à l'impétuosité de nos colonnes que secondaient sans cesse nos intelligens tirailleurs, en gravissant les escarpemens dont les routes sont partout bordées. Successivement battu à Roveredo, à Calliano et sur les bords du Lavis, il dut se retirer vers Neumarck, et nous abandonner Trente, le 5 septembre au matin. Ces événemens étaient de nature à faire rétrograder Wurmser; mais persuadé que Bonaparte n'avait d'autre but que de marcher sur Inspruck pour se joindro à l'armée de Moreau (1), il n'en pressa que davantage son mouvement sur Bassano, se crovant déjà mattre de l'Italie. Cependant nous allons voir le général français prendre nne direction toute différente de celle que lui assignait gratuitement l'imagination de son malencontreux adversaire. Mais, d'abord, écoutons Bonaparte se justifier de quelques reproches qui lui ont été faits relativement à cette invasion du Tyrol.

« On a dit », c'est lui-méme qui parle , con a dit : L'a marche de la division Nasséna par la rive gauche de l'Adige , celle de la division Vaubois par la Chiese, en septembre , ont les mémes inconvéniens que celles de Wurmser et Quasdanowich en août, puisque, dans les deux cas, les colonnes sont également séparées par l'Adige, le Mincio, le lac de Garda et les montagnes. Cetto assertion n'est pas exacte. Loin d'être semblable, ces deux marches sont inverses : Wurmser et Quasdanowich so séparèrent à Rovercdo où ils étaient réunis , et marchèrent par deux directions qui forment un angle obtus; do sorte

<sup>(1)</sup> Voyez le S. IV.

que chaque jour ils s'éloignèrent davantage ; à leur troisième jour de marche, l'un était à Brescia, l'autre à Rivoli, et c'est alors qu'ils étaient séparés par deux rivières. un lac et des montagnes, c'est-à-dire au moment où ils devaient rencontrer l'ennemi et où ils entraient en opérations et débouchaient en plaine. Les deux colonnes francaises, au contraire, étaient, avant de se mettre en mouvement, l'une sur l'Adige et l'autre à Brescia, et marchèrent en suivant les deux côtés de l'angle, mais sur le sommet ; de sorte que le troisième jour elles arrivèrent l'une à Mori, l'autre à San-Marco; elles se touchaient, et n'étaient séparées que par l'Adige, sur lequel elles avaient jeté deux ponts, à Serravalle et à Roveredo. Ces colonnes n'ont jamais cessé d'être en communication, qui devenait plus courte et plus facile à mesure qu'elles se sont rapprochées de l'ennemi, si bien qu'au dernier moment elles pouvaient se parler. Les deux colonnes de Wurmser sortaient des montagnes pour déboucher en plaine, tandis que les colonnes françaises quittaient la plaine pour entrer dans les gorges où le nombre était moins important, et qu'ayant toutes deux le même but d'arriver sur Trente, elles s'aidaient évidemment dans la marche, puisqu'elles arrivaient sur un théâtre étroit.

"S'il est prouvé que ces deux opérations ne peuvent se comparer, s'ensuit-il que la marche du général français soit conformeaux règles et sans danger? On ne peut pas direabstractivement que cette marche fût sans danger; mois elle en avaitpeu. Si Vaubois ne fût pas parti de Brescie et de Lodrone, il etdid revenir sur Polo (par Peschiera) pour y passer l'Adige, ce qui cût occasioné un retard de cinq jours. Les divisions Masséna et Augereau étaient déjà en colonnes sur une seule route, dans des groges étroites? I alivision Yaubois n'eût été qu'un surceott d'embarras. Napo-

icon se contenta de douner des instructions détaillées sur ce qui pouvait arriver, non-seutement an général Vaubois, mais au général Saint-Hilaire, officier de confiance, qui commandai l'avant-garde. Il leur recommanda de se tenir bien éclairés, et de ne pas s'engager si l'ennemi, par un monvement imprévu et inattendu, se portait à leur rencontre avec des forces supérieures; à cet effet, de tonir loin en arrière les parcs et les bagages, afin de pouvoir rétrograder d'une marché sans inconvénient. Enfin, la division Vaubois fut constamment en communication avec l'armée, par Riva, d'abord, et puis par le pont de Sarca; elle donnait et recovait des nouvelles trois fois par jour-s' elle donnait et recovait des nouvelles trois fois par jour-s'

Ces explications neus paraissent aussi satifaisantes qu'instructives. Reprenons le fil des événemens.

Nous avons laissé Wurmser descendant les gorges de la Brenta pour se perter sur Mantoue par Bassano et le Bas-Adige. Ce projet qu'il espérait d'autant plus sûrement réaliser, qu'il prêtait à son adversaire l'intentien de communiquer avec Moreau, devait offrir, dans ses résultats, un singulier exemple du danger que court un général en s'abandonnant à des illusions qui le ramènent sans cesse à supposer ce qu'il désire. En effet , bien loin de songer à descendre en Bavière, ou même à poursuivre Davidowich au-delà du Lavis, Bonaparte n'eut pas plus tôt connu quelle direction le maréchal avait prise , qu'il se décida à voler à tire d'ailes sur ses traces, espérant l'enfermer entre la Brenta et l'Adige. Si cette chance n'était pas certaine, du moins peuvait-il se promettre de couper la division Mezaros, dont l'apparition à Vicence et à Montebelle fut signalée, de Vérone, au quartier-général dans la nuit du 5 au 6 septembre. Mais pour obtenir ce résultat, il fallait, sans perdre un seul instant, courir au point décisif de Bassano. Bonaparte s'y dirigea à la tête de la réserve et des divisions Augereau et Masséna, abandonnant à Vaubois le soin de garder le Tyrol et la vallée de l'Adige. Pertie de Trente le 6 au matin, l'armée marcha avec lant de célétrié qu'elle arriva le lendemain en vue de Bassano, après avoir fait vingt lieues dans les gorges de la Brenta, et détruit l'arrière-garde ennemie à Primolano. Jamais on ne tira un si grand parti des forces morales et physiques du soldat. Le 8 eut lieu la bataille de Bassano du Wurmser, pris en flagrant délit, perdit sept mille hommes, huit despeaux, deux équipages de pont, trente pièces de canon, et trois cents voitures de toute espèce. Coupé du Frioul et de ses communications avec l'Autriche, le maréchal se jeta sur Vicence où il rallia la division Meazos, que Kilmaine avait repoussée de Vérone avec perte.

Le q, la division Masséna marcha sur Vicence, celle d'Augereau sur Padoue, interceptant les deux grandes routes par lesquelles les débris de l'armée impériale auraient pu revenir sur la Brenta et gagner la Piave. La position de Wurmser était d'autant plus critique qu'il avait perdu ses équipages de pont ; il lui restait à peine seize mille hommes : sa perte paraissait inévitable si le général Sahuguet, qui avait remplacé Serrurier devant Mantoue. parvenait à l'empêcher de passer l'Adige , ou même encore à l'arrêter sur la Molinella et les autres affluens du Pô. Mais la pusillanimité du commandant de Legnago, qui abandonna son poste sans détruire le pont, ouvrit la route de Mantoue au maréchal , à l'instant même où Masséna débouchait par Ronco pour le couper. Il franchit l'Adige , culbuta nos faibles détachemens sur la rive droite, surprit une marche à Sahuguet et atteignit enfin la forteresse, trop heureux d'y trouver un refuge, lui qui croyait la délivrer (12 septembre, )

Divers petits combats où les Autrichiens eurent l'avan-

tage . leur inspirerent une confiance présomptuense . et encouragerent Wurmser's tenir la campagne. Le 15, il prit position, avec vingt-cinq mille hommes, dont cinq mille de cavalerie, entre la citadelle et le fort Saint-Georges, Bonaparte faisant agir ses deux ailes , formées des divisions Sahuguet à droite, et Augereau à gauche, engagea l'ennemi à dégarnir son centre, devant lequel il ignorait que fût masquée la division Masséna. Déjà le général autrichien s'applaudissait d'un léger succès obtenu contre notre aile gauche, quand tout à coup Masséna débouchant en deux colonnes serrées sur son centre, vint jeter le désordre dans sa ligne et l'obliger à rentrer précipitamment dans la place, avec perte de trois mille hommes, trois drapeaux et onze pièces de canon. Cette bataille de Saint-Georges termina les opérations contre l'armée de Wurmser.

. Il nous a suffi d'esquisser la marche des événemens. et d'en indiquer les résultats, pour montrer avec quelle promptitude et quelle habileté prodigieuse les plans furent conçus et les mouvemens exécutés. N'est-on pas comme porté à trouver, en voyant le général français improviser sans cesse de nouvelles combinaisons, que la nature lui avait départi le don précieux de penser plus vite que les autres hommes? Ne semble-t-il pas, d'un autre côté, que l'armée, éprouvant le besoin d'ajouter de plus en plus à sa gloire, puisôt de nouvelles forces et une nouvelle énergie dans les batailles? S'il lui arrive de suspendre le cours de ses immortels travaux, ce n'est que lorsqu'elle n'a plus d'ennemis à vaincre. L'antiquité et les temps modernes ne présentent rien de comparable à ces campagnes de quelques jours, où les combats se succèdent avec la rapidité des heures, et dont le résultat est l'entière destruction d'un ennemi supérieur. Ces prodigieux succès, ces victoires éclatantes, l'armée d'Italie les obtint, parce que la plus admirable harmonie régnait entre ses élémens, et aussi parce que l'audace et l'activité du soldat répondirent toujours à la grandeur des desseins du général. Jamais la tactique ne fut autant dans les jambes; jamais elle ne fut mieux appropriée à la nature des lieux, au caractère d'une nation, et à l'esprit de la guerre. Les tirailleurs préparent la victoire au milieu des escarpemens et des vignes; l'artillerie et les colonnes portent les coups décisifs, en s'avançant sur les routes et dans les vallées. Les déploiemens sont rares, non-seulement parce que le terrain ne s'y prête pas toujours, mais aussi parce qu'il faut surprendre, étonner l'ennemi, et que les colonnes peuvent se glisser partout. Il est encore un motif qui fait éviter aux Français les combats de pied ferme et en ligne, c'est que ce genre d'action est celui que préféraient les flegmatiques soldats de l'Antriche. Les grenadiers sont formés en bataillons, qui tantôt marchent en tête des attaques, et tantôt se tiennent en réserve avec la cavalerie. Le carré n'est point encore une disposition d'usage ; il faudra la campagne d'Égypte pour nous la rendre familière.

## S. IV.

Plus intéresée que jamais à délivrer Mantoue depuis que Wurmer avait été contraint de s'y réfugier, la cour de Vienne envoya une troisième armée en Italie, sous les ordres d'Alvinzi. Nous allons voir dater de l'arrivée de ce nouvel adversaire une série de conceptions non moins admirables que les précédentes; mais il faut que, préalablement, nous fassions connaître par quel concours de circonstances le cabinet autrichien put ainsi recommencer la lutte.

Les deux armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse , l'une sous Moreau à Strasbourg, l'autre sous Jourdan à Cologne, avaient recu l'ordre de prendre l'offensive et de passer le Rhin au mois de juin (1796.) C'était six semaines trop tard : déjà Bonaparte avait atteint les bords de l'Adige; leur inaction devait prolonger la résistance de Mantoue, et remettre en question la conquête de l'Italie. Quoi qu'il en soit, après une première tentative infructueuse, opérée par Jourdan seul, nos deux armées pénétrèrent en Allemagne, mais pour y agir indépendamment l'une de l'autre et sur des routes différentes. Les forces de chaque parti, déduction faite des trente mille hommes détachés sous Wurmser, étaient de cinquante mille combattans (1). Pour s'opposer à l'invasion . l'archiduc Charles forma deux corps : l'un à gauche, vis-à-vis de Moreau, sous son commandement immédiat; l'autre, à droite, sur la Lahn, aux ordres du général d'artillerie Wartensleben.

Jourdan ayant culbuté ce dernier de ses positions et pris possession de Francfort, dans les premiers jours de juillet, s'avança sur Schweinfurth et Wurtzbourg, en longeant le pied des montagnes de la Thuringe. C'était s'éloigner du Danube; c'était suivre une ligne excentrique,

<sup>(1)</sup> Déjà, depuis la fin de la campagne de 1795, l'es armées ae partagueisen en copra de faile droite, du centre, de l'aile ganche et de la réterre. On éprouvait le besoin d'une plus grande concentration dans lecommandement; on prélodié aux divisons. Marcous et Kléber éxient les lieutenss no commandans d'aile de Jourdan; Dessit, Saint-Cyr et Périno, cenx de Morceso. Ces l'entenans réamissient jumqu'à trois divions sous leurs ordres. La réserve, que l'on tensit en général beaucoup trop faible, se compossit d'infanterie et de grosse cavalieri.

ef opéreir contrairement aux règles de la stratégie. Mais le général dut se conformer aux, instructions du Directoire, qui plus d'une fois se montra étranger à la science des grands mouvemens (1). Wartensleben rétregrada sur Bamberg, sans opposer de résistance. L'armée de Sambre-et-Meuse le suivit; et après l'areir obligé dans différens combats à se retirer derrière le Nab., elle wint s'établir en avant d'Amberg, le s'a soût, détachant le division Bernadotte sur se droite pour observer la route de Raitsbonne à Nuremberg. Nous vertrons que ce fui ta le torme de ses progrès en Allemagne. Marceau avait été laissé sur les derrières, avec trente mille hemmes, pour garder le Meine t bloquer Mayence.

L'armée du Rhin débuts par les combats de Rastadt et d'Ettlingen, à la suite desquels l'archidue crut d'eveir opérer sa retraite : elle franchit le Necker le 22 juillet, et se dirigea sur le Danube à travers les Alpes wurtem-bergeoises, autwant les deux chaussées de Gmünd et de Geppingen; ses meuvemens furent lents, et le général commit la faute de détacher Férino avecvingt mille hemmes sur le lac de Constance. Cependant le prince Charles, la voyant parvenue à Neresheim, se décida à livrer ba-

- II

<sup>(1)</sup> Ces une vérité confinnée par l'histoire, que les généeux assajétit à suivre la route tracte par un conseil de gens alosses, obtenneut rarement de bous résultat. Il est surtout à remarquer que l'inflaence d'un parell conseil à copposa abbolument aux grandes conquéer. Il finut done moiss stitubre aux généraux qu'au Directoire et au Conseil sullque, les revers réciproquement éprouvés par les armées françaises et impériales, dans le cours des guerres de la révolation. Donparte n'equit tant de gloire cu Italia, que parce qu'il suité Labiton du commanderaux d'une mini ferme, et qu'il à santorias à enfreinde les ordres du gouvernement aussi souvent que son rémie toi diequ de le faire.

taille pour empêcher sa jonction avec Jourdan , dont elle n'était plus séparée que par une distance de trois marches (11 août). Nous occupions une ligne de huit lieues. On continuait d'agir d'après les principes suivis dans les campagnes précédentes, et en partie puisés à l'école des Autrichiens. Les colonnes ennemies, débouchant brusquement sur tous les points à la fois, séparèrent l'aile droite du centre, et conpèrent momentanément nos communications. La position devenait critique; il ne fallut rien moins, pour en sortir, que le sang-froid de Moreau et de Saiut Cyr, secondé du courage des officiers et des soldats. En un instant le centre ent rapproché ses élémens épars, et pris une nouvelle position en arrière. Notre aile droite, grâce à l'hésitation des généraux autrichiens, parvint aussi à se dégager et même à rouvrir nos communications. Le combat se trouvant ainsi rétabli sur tous les points, il ne fut plus possible à l'un des partis de saire pencher la balance de son côté. L'éloignement des colonnes s'opposa toujours à des efforts combinés qui auraient pu amener un résultat décisif. Cependant la crainte de se trouver enveloppé entre les deux armées françaises, détermina l'archiduc à repasser le lendemain sur la rive droite du Danube, renonçant à l'espoir d'empêcher leur jonction.

Toutefois, soit qu'on doive en atribuer le cause aux instructions du Directoire, soit qu'il faille la chercher dans les intentions mêmes des généraux, cette jonction si désirable ne s'effectua pas. Après plusieurs jour d'hésitation, Moreau passa le Danube à Dillingen, et se porta sur le Lech, où il comptait trouver l'archiduc. Mais quelle ne fut pas se surprise en apprenant qu'il en était parti arec, trente mille hommes pour so joindre à Wartensleben et accabler Jourdan! Le général de l'armée du Rhin, qui

cât dû voler an secours de son collègue, préféra forcer le passage du Lech, que défendait Latour avec le reste de l'armée du prince, et s'avancer en Bavière. Cette fausse direction nous fit perdre l'Allemagne.

Attaquée par des forces supérieures, tournée et coupée de ses communications, l'armée de Sambre-et-Meuse se retira à trevers des montagnes par des chemins affreux. Prévenue à Bambreg, à Schweinfurt, à Wurtzbourg, elle dut partout se faire jour à la baionnette. Ses pertes furent considérables : mais encore put-elle reggnere la Lahn et opérer sa jonction avec Marceau. Bien qu'elle se trouvât alors en mesure de reprendre l'offensive, le général ne. s'y décide pas sérieusement; elle repassa le Abin (a septembre), à la suite de l'affaire d'Altenkirken où succomba le braxe Marceau, emportant les regrets de tous les siens et ceux de l'onnemi nôme.

La position de Moreau devenait embarrassante, Déià l'ennemi avait essayé d'enlever la tête de pont de Kehl : et il dépendait désormais de l'archiduc, ou de l'attendre aux déhouchés des montagnes, ou de l'attaquer à revers sur le Danube. Ces circonstances se présentèrent à l'esprit du général français sous des couleurs d'autant plus sombres, qu'il n'avait laissé qu'une faible brigade pour observer Manheim et Philipsbourg. Vivement alarmé d'un état de choses qu'il cût pu prévenir un mois auparavant. il prit le parti de se rapprocher du Rhin. Sa retraite, quoiqu'on l'ait peut-être un peu trop vantée, ne fut pas sans gloire. Il s'en acquit même beancoup à la bataille de Biberach (2 octobre), où il se débarrassa de Latour, qui le serrait de près. Cette bataille se donna dans l'ordre oblique. L'ennemi était adossé au ravin de la Riss : Desaix tourna sa droite, et Saint-Cyr enfonca son centre. Quatre mille prisonniers, dix-huit pièces de canon et.

deux drapeaux, furent les trophées de cette brillante

La crainte de rencontrer l'archiduc en force dans la vallée de la Kintzig, décida le général en chef à renoncer au projet de marcher sur Strasbourg. Il prit la route directe du val d'Enfer, où il ne trouva que deux bataillons qu'il dispersa facilement. L'armée , après avoir mis trois jours à passer cet affreux défilé, put dès-lors communiquer avec l'Alsace par les ponts de Vieux-Brisach et d'Huningue. Latour se rappels la leçon de Biberach, et n'inquieta plus sérieusement la marche des Français. Ce général, manœuvrant par sa droite, rejoignit l'archiduc sur la Kintzig. Les opérations se terminèrent par le combat de Schliengen (23 octobre), où notre excellente position nous permit de résister à des forces supérieures. L'armée repassa le Rhin, le 26, à Huningue, et se porta sur Strasbourg par la rive gauche. L'archiduc réunit ses efforts contre Kehl, qu'il ne nous enleva qu'après la plus glorieuse résistance. Ce siège, où des retranchemeus encore informes arrêtèrent pendant six semaines une armée victorieuse, fit le plus grand honneur à Moreau, et aux généraux Saint-Cyr et Desaix.

Tel est l'aperçu des événémens qui permirent à la cour de Vienne de faire passer des renforts en Italie dès les premiers jours de septembre. L'espace ne nous manquerait pas pour commenter cette double expédition des Fraiçais en Allemagne, que nous n'aurions pas la témérité de l'entreprendre après ce qui en est dit dans les Mémoires de Sainte-Iteléne. Il est peu de morceaux aussi instructifs et aussi intéressans (1). Nous y renvoyons nos

<sup>(1)</sup> L'auteur ayant fait un exposé des plus lumineux de la manière de combattre dans les campagnes de 1794 et 1796, qu'il trouve vi-

lecteurs, ainsi qu'aux Mémoires du maréchal Gouvion Saint Cyr. Reportons-nous maintenant en Italie.

L'armée avait pris quelques jours de repos, et reçu un renfort de douze bataillons dans le courant de septembre. Le quarile-régénéral était à Vérone avec la division Augresue et la réserve de cavalerie. Placé à Bassano, Masséna observait les mouvemens de l'ennemi du côté-

ciense, passe ensuite aux considérations suivantes, relatives aux opérations des armées du Rhiu et de Sambre-et-Meuse.

. ........ Une armée, dit-il, qui marche à la conquête d'un pays, a ses deux ailes appuyées à des pays nentres ou à de grands obstacles naturels, soit à de grands fleuves, soit à des chaînes de montagnes, on elle n'en a gn'une ou point du tont : dans le premier cas, elle n'a pins qu'à veiller à n'être point percée sur son front; dans le second cas, elle doit a'appuyer à l'aile soutenne; dans le troisième cas, elle doit tenir ses divers corps bieu appuyés snr son centre, et ne jamais se séparer; car, si c'est nne difficulté à vaincre que d'avoir denx flancs en l'air, eet inconvénient donble si on en a quatre, triple si on en a six, quadruple si l'on en a huit, e e'est-à-dire si on se divise en deux, trois ou quetre corps différens. La ligne d'opérations d'une armée, dans le premier eas, · peut appuyer indifféremment du côté de la droite ou de la gauche; dans le second cas, elle doit sppnyer à l'aile soutenue ; dans le « troisième, elle doit être perpendiculaire aur la milien de la ligne de marche de l'armée. Dans tons les cas il faut , tontes les cinq ou · six marches, avoir nne place forte on une position retranchée sur · la ligne d'opérations pour y réunir des magasins de bouche et de gnerre, y organiser les convois et en faire un centre de monvement, un point de repère qui racconreisse la ligne d'opérations. . Ulm est le premier pivot naturel de l'invasion en Allemagne; cette place, assise sur le Dannbe, donne à celui qui l'occupe des facilités none manenvier any les denx rives. C'est pp point unique pour eomenir de grands dépôts sur la plus grande rivière de l'Europe. · rivière qui baigne les murs d'Ingolstadt, de Ratisbonne, de · Passau, de Vienne ; du côté de la Fance, cette place est an débonelié des montagnes noires (tome III, page 359).

de la Piave, par où il paraissait devoir déboucher. Vaubois couvrait Trente, bordant le Lavis avec un corps de douze mille hommés. Kilmaine commandait devant Mantone, où il tenait bloquées des forces doubles des siennes (a).

A l'imitation de Wurmser, bien qu'opérant sur un autre théâtre, Alvinzi avait formé le projet d'effectuer sa jonction avec Davidowich à Vérone même, pour de là marcher de concert sur Mantone. Ces projets, qui ten lent à la réunion de deux corps sur un point que l'adversaire occupe ou peut occuper en force, sont loujours vicieux; mais ils le deviennent bien davantage quand ces corps sont séparés entre eux par de grands obstacles natureis. tels que le lac de Garda dans la période précédente, et les monts Tyroliens dans celle-ci : aussi vercons-nous le plan d'Alvinzi suivi des mêmes résultats que celui de Wurmser. « Opérer par des directions éloignées entre elles et sans communications, dit Napoléon, est une fauto qui, ordinairement, en fait commettre une seconde. La colonne détachée n'a des ordres que pour le premier jour; ses opérations pour le second jour dépendent de ce qui est arrivé à la principale colonne; ou elle perd du temps pour attendre des ordres , ou elle agit au hasard. » Puis il ajoute, en forme de précepte : « Qu'une armée doit tous jours tenir toutes ses colonnes réunies, de manière que

<sup>(</sup>i) Ce résultat singulier était une con séquence de la situation acture de Mantoue. Assire au milire ud trois les formés par les essuit du Mincio, cette plare no communique à la terre-ferme que par cinquientes dont une seulement, cetle de la Favorite, finit alors centreire par des ouvarges. Es quante saures afrant acueux d'étense catérieure, l'on conçois qu'il ne falisit qu'une posguée de monde pour empécher le paraison cite déboucher, ce qui p-remettials l'assignant de reporter toutes és, forces et toute son attention du chié de la Favorite.

l'ennent ne puisse pas s'introduire entre elles; que si, par des raisons quelconques, on s'écarte de ce principe, il faut que les corps détachés soient indépendans dans leurs mouvemens, et se dirigent pour se réunir sur un point fice, vers lequel ils marchent suns hésiter et sans de nouveaux ordres. ».

Les opérations recommencèrent en même temps dans le Tyrol et en Italie. Le 1<sup>est</sup> uovembro, le maréchal autrichien passa la Piave à la tôte de quarante mille lommes, se dirigeant sur Bassano. Contraint de céder à des forces aussi supériernes, Masséna serplais ur Vicence et Moutebello, où Augereau et la réserve avancèrent à son soutien. Ainsi, le gros de l'armée française se trouva réuni par cosimple mourement.

L'intention du général en chef était de livrer une bataille à la suite de laquelle il se porterait sur le flanc. gauche de Davidowich, en remontant la vallée de la Brenta, Or, cette bataille, qui se donna effectivement le 6 novembre , n'aurait pas encore permis l'exécution de ce plan, alors que d'autres circonstances ne s'y seraient pas opposées, car il réclamait une victoire complète, et tous nos efforts n'aboutirent qu'à obliger l'ennemi à repasser la Brenta, en-decà de laquelle il avait suivi la division Massena. Les circonstances dont nous voulons parler, et qui , non moins que l'issue de la journée du 6 , contraiguirent Bonaparte à modifier son plan, provensient de la situation critique où se trouvait Vaubois. Ce général, qui d'abord avait pris l'initiative pour imposer à Davidowich et gagner du temps , s'était bientôt vu dans la nécessité d'abandonner Trente, et de se retirer sur le Monte-Baldo, où même il annoncait qu'il ne pourrait pas tenir. Bonaparte sentit qu'il n'y avait pas une minute à perdre pour revenir sur Vérone. L'armée française fila toute la journée

du 7 au travers de la ville de Vicence, qui, témoin de la victoire qu'elle avait remportée la veille, no put s'expliquer ce mouvement rétrogade. Le général autrichina n'en eut pas plutêt été informé, qu'il repassa la Brenta pour suivre son adversaire, et renir occuper, en avant do Vérone, la forte position de Caldiero.

Bonaparte ne se donna que le temps d'assurer la défense du Monte-Baldo et de faire reprendre contenance aux troupes de Vaubois, pour essayer de débusquer Alvinzi do cette position. L'armée s'en approcha dans la soirée du 11. L'ennemi, qui avait couvert son front par des redoutes et de formidables batteries; appuyait sa gauche au marais d'Arcole, et sa droite au Mont-Olivetto, Il fut arrêté que nos efforts se dirigeraient contro ce dernier point. Masséna recut l'ordre de s'y porter le 12 au matin; mais ce fut vainement quo pos intrépides tirailleurs gravireut un mamelon qui dominait la ligne ennemie. Alvinzi; qui avait pour lui une excellente position et la supériorité du nombre, repoussa vivement toutes nos attaques et finit nième par prendro l'offensive à son tour. Joignez à cela que la pluie, qui tombait par torrens, avait tellement abreuvé les terres, quo notre artillerie no pouvait faire aucun mouvement, tandis que celle des Impériaux, étant en position et avantageusement placée, produisait tout son effot. L'ennemi garda sa position, et l'armée rentra dans son camp en avant de Vérone, où elle fit entrevoir quelques symptômes d'inquiétude et de . découragement. Il est de fait qu'elle ne s'était jamais trouvée dans une situation aussi critique. Ses nombreuses victoires l'avaiont épuisée; elle comptait à peine vingtquatre mille honmes, dont huit mille sous Vaubois, à Rivoli.

Mais pourquoi donc le gouvernement n'envoyait-il pas

de puissans renforts à l'armée d'Halio? Serait-ce que, faisant peu de cas des conquétes au dels des Alpes, il la considérât toujours comme uniquement destinée à opérer une diversion en faveur des armées du Rhin, «ppelées seules à frapper les grands coups et à étendrels ré, ublique jusqu'à ses limites naturelles? Serait ce que le Directoirer, alarmé de l'influence toujours croissaute de celui qui traitait les princes avec une supériorité mélée de protection, ne fût pas fâché de lui susciter des embarras propres à ontraver se gloire et sa prépondérance? Ces questions sont difficiées à éclurier; insis encore peut ron penser que voyant dès-lors un autre Gésar dans le général de l'armée d'Italie, le Directoire répugna à grossir des légions qui pouvaient un jour bouleverser la république.

Pour sortir de l'embarras extréme où il se trouvait les général prend une de ces résolutions qui ont accrédité l'opinion que sa seule présence équivalait à une seconde armée, Convaincu que toute tentative directe contre un ennemi si supérieuret si bien posté n'amènerait désormáis qu'un fâcheux dénouement, il a projeté de tourner la gauche d'Alvinzi, en transportant le guerre sur des chausées étroites, où le courago, hien plus que le nombre, décide du succès.

c Lo 14 novembre, à la auit tembente, ainsi que nous l'apprennent les Mémoires de Sainte-Hélène, le camp du Véreno prit les armes ; trois colonnés se mirent en marcho dans le plus grand silence, traversèrent la ville, passèrent l'Adige sur les trois ponts et se formèrent sur la rive droite. L'heure du départ, la direction, qui est celle de la retraite, lo silence que garde l'ordre du jour, contre l'habitude constante d'annoncer qu'on va se battre, la situation des affaires, tout enfin indique qu'on se retire. Ce premier pas de retraité entraine nécessirement la

levée du siège de Mantoue et présage la perte de l'Italie. Ceux des habitans qui plaçaient dans les victoires des Français l'espoir de leurs pouvelles destinées, suivent. inquiets et le cœur serré, les mouvemens de cette armée qui emporte toutes leurs espérances. Cependant l'armée, au lien de suivre la route de Peschiera , prend tout à coup à gauche, longe l'Adige, et arrive avant le jour à Rouco; Andréossy achevait d'y jeter un pont. Aux premiers rayons du soleil, elle se voit avec étonnement, par uu simple à gauche, sur l'autre rive. Alors les officiers et les soldats qui , du temps qu'ils poursuivaient Waruser, avaient traversé ces lieux, commencèreut à deviner l'intention de leur général. Il veut tourner Caldiero qu'il n'a pu enlever de front; avec treize mille hommes, ne pouvant lutter en plaine contre quarante mille, il porte son champ de bataille sur des chaussées entourées de vastes marais, où le nombre ne pourra rien, mais où le courage des têtes de colonnes décidera de tout. L'espérance de la victoire ranime alors tous les cœurs, et chacun promet de se surpasser pour seconder un plan si bean et si hardi. Kilmaine (1) était resté dans Vérone avec quinze cents homnies de toutes armes, les portes fermées, les communications sévèrement interdites; l'ennemi ignorait parfaitement ce piouvement....

Tout dépendait de l'occupation d'Arcole, qu'il fallair préalablement forcer pour pouvoir déboucher sur les derrières de l'ennemi. Situé à la sortie des marsis, ce village présentait une conquête d'autsut plus difficile, que l'armée ne pouvait en approcher que par une seule chaussée, à l'extrémité de laquelle se trouvait un poiti pout de pierro

<sup>(</sup>t) Ce général élait venu au secours de l'armée avec une des brigades stationnées devant Mantoue.

sur l'Alpon qu'ello devait frauchir pour y pénétrer. Lo général, autant pour couvrir son pont sur l'Aliga que pour donner le change à Alvani, et lui ôter toute idée d'attaquer Vérone, dirigea la division Masséna sur une seconde chaussée, qui, de Route, allait aboutir au village de Porcil, où l'ennemi appuyait sa gauche.

La lutte, qui devait durer trois jours, s'engagoa le 15 au matin. Massona culbuta l'ennemi, et remplit avec succès l'objet secondaire de sa mission; mais il n'en fut pas ainsi do la colonne dirigée sur Arcole. L'ennemi, qui ne gardait d'abord ce village qu'avec des troupos légères, avait eu le temps d'y faire arriver des renforts, et autant de fois nos grenadiers se présentèrent pour l'enlever, autant de fois ils surent repoussés. C'est en vain que, dans un dernier effort, Bonaparte saisissant un drapeau, va le planter au milieu du pout, Officiers et soldats, tous répondent vaillamment à l'appel de leur général; mais bientôt assaillis de front et mitraillés par des batteries de flanc, ils rétrogradent dans un tel . désordre, et si vivement poursuivis, que Bonaparte luimême tombe précipité dans le marais : jamais il ne courut un plus grand danger. Cependant le mauvais succès des premières attaques avant donné à connaître combien la résistance serait opiniatre, le général avait songé debonne heure à détacher une brigade vers Albaredo, avec l'ordre d'y passer l'Adige au bac et de tourner Arcole. Cette manœuvre, qui nous valut en effet la conquête de ce villago, presque sans coup férir, n'avanca pas pour. cela nos affaires : l'ennesni ayant eu toute la journée pour se raviser, avait pris sa position naturelle . son front couvert par Arcole, qui, six heures auparavant, se trou vait sur ses derrières. La nuit qui approchait, la position . de l'armée au milieu des marais, la nouvello que donnait Vaubois de la perte de Rivoli, tout décida le général à revenir bivousquer sur la rive droite de l'Adige, abandonnant volontairement les avantages sanglans et peu décisifs de cette première journée.

Bien que la résistance inattenduc de l'ennemi eut en partie déjoué les projets de Bonaparte, il était pourtant parvenu à changer le théâtre des opérations, et à sauver le point capital de Vérone. Mais comme ce demi succès ne pouvait le satisfaire, et que Vaubois annonca dans la nuit pouvoir tenir encore, toutes les dispositions furent prises pour livrer un nouvel assaut au point du jour. Les divisions n'eurent pas plutôt repassé l'Adige, qu'elles rencontrèrent l'armée ennemie en marche sur les donx chaussées pour détruire le pont de Ronco. Un instant a suffi pour la cuibuter, avec perte de plusieurs milliers d'hommes et d'une partie de son artillerie: mais il no s'agissait pas seulement de réoccuper les digues, il fallait aussi reprendre Arcole, et c'est à quoi nous ne pûmes parvenir malgré les plus héroïques efforts. Sur le soir, le général en chef, par les mêmes motifs et les mêmes combinaisons que la veille, fit les mêmes mouvemens, concentrant toutes ses forces sur la rive droite de l'Adige, ne laissant qu'une avant-garde sur la rive gauche (1).

La lutte qui recommença le 17 au matin, après avoir présenté, jusqu'à midi, les mêmes circonstances que les deux jours précédens, prit tout à coup une tournure différente. Enhardi par les pertes immenses qu'avait essuyées l'enneni, et plus encore par la supériorité moralo de ses troupes, le général avait enfin formé la réso-

<sup>(1)</sup> Mémoires de Sainte-Hélène, tome 111, page 408.

lution de sortie des marsis et d'attaquer en plaine (1). Lorsque le moment en fut venn, et sprès que les ponts qu'il faissit construire sur l'Alpon eurent été scherés, l'armée se portant virement par sa droite, alla présenter la bataille aux Autrichiens, la gauche appuyée aux marsis. Elle fut décisive : un corps parti de Legnago tourna leur sile gauche, et ne contribua pas moins au succès que la division Serrurier à Castiglione, dont il répéta la manœuvre. Dans cette bataille de soixante-douze heures, l'ennemi perdit dix huit mille hommes, dont six mille prisonaires, quatre drapeaux et dix-huit pièces de canon.

Arrivé à Villa-Nova, le général détacha le cavalerie à la poursuite d'Alvinzi, et se rébatit sur Vérone avec l'infanterie, pour porter secours à Vaubois. Il en était temps : celui ci avait été chasée de toutes ses positions et rejeté sur Castel-Novo, où Davidowich s'apprétait à venir l'attaquer. Masséns s'étant joint à Vaubois, marcha sur Rivoli et a'en emparé, tandis qu'Augereau, se portant sur Dolce par la rive gauche de l'Adige, enlevait quinzaccents hommes, deux équipages de pont, aeuf canons et beaucoup de bagages. L'armée avait assez fait pour prendre qu'elques jours de repos; elle pouvait d'autant nieux se dispenser des avancer dans le Tyrol et de pousser jusqu'à Trente, qu'il était à présumer que Mantouc ouvrirait ses portes avant que le général autrichien fût en mesure de rentrer dans la lice. En effet, la geraison de cette place,

(1) On a pensé qu'en prenant cette résolution des le 16, Bonaparte aurait eu les mêmes chances, et serait arrivé aux mêmes résultets que le 17, Cette critique ne parait pas sans fondement; mais encore fandraiteil, pour apprécier jusqu'à quel point elle pret être exeste, consultre à fond iontes les circonsances qui ont déterminé la cogaduite du général en clef. qu'affaiblissait de plus en plus une foule de désertents, était réduite à la demi estion. Les hôpitaux regorgaient, de malades, et chaque jour la fièrre moissonnait autant de monde qu'il en eat péri dans une bataille.

Non-seulement l'inépuisable Autriche fournit de nouroeaux soldats, mais encore eut elle l'adresse de nous susciter de nouveaux ennemis. Soit que le Directoire eût mis peu d'égard dans ses rapports avec la cour de Rome, et que ses prétentions renfermassent en effet des choses contraires à la foi, ainsi que l'affirmaient les cardinaux ; soit que cette cour, plaçant son espoir dans les événemens ultérieurs, vouble gogne du teurs, Ets aégoristions successivement entamées à Paris et à Florence, à la suite de l'armistice du mois de juin, avaient été définitivementronpues en septembre.

Les Autrichiens pouvant désormais compter sur la participation des troupes de Rome, arrêtèrent en conséquence leur plan d'opérations. Il consistait à diriger à la fois sur Mantone denx corps d'armée indépendans l'un de l'autre. Alvinzi , avec le principal , déboucherait du Tyrol par le Monte-Baldo, tandis que le second, sons Provera s'avancerait sur le bas-Adige par les plaines du Padouan. On comptait principalement sur celui-ci pour débloquer Mantoue. Une fois la place ravitaillée, ce corps, dont Wurmser prendrait le commandement, passerait le Pô et. rallierait l'armée du Saint-Siége. Ce plan , qui comme tous les précédens, avait l'avantage d'inquiéter les Français sur tous les points, n'en était pas pour cela plus judicieux. En effet, ou l'attaque principale réussirait, ou elle échouerait : dans le premier cas, le corps de Provera devenait inutile; dans le second, il courait mille dangers. et notamment celui d'aller grossir involontairement la garnison de Mantoue, comme déjà l'avait fait Wurmser. Nous verrons l'événement justifier ces réflexions.

L'armée française, alors formée en cinq divisions placées au Monte-Baldo, à Dezenzano, à Vérone, à Legnago et devant Mantone, comptait quarante-trois mille hommes sous les armes. Une première attaque de Provera sur Saint-Michel (1) et les démonstrations qu'il fit sur Legnago . laissant indécise la question de savoir par où déboucherait le gros des forces ennemies, Bonaparte se borna d'abord à saire avancer à Castel-Novo, la division postée à Dezenzano. Ce mouvement préparatoire s'exécuta le 13 janvier, deux mois après la bataille d'Arcole. Cependant Joubert ayant donné avis du Monte-Baldo ce jour même, que deux divisions autrichiennes filaient sur ses flancs, avec l'attitude de troupes qui se sentaient soutenues, il sut démontré dès-lors que l'orage principal descendrait cette fois du Tyrol. - L'ennemi, qui croyait toujours nous prévenir, se tromps dans cette occssion comme dans toutes les autres. Bonaparte quitta Vérone à la nuit tombante et arriva sur le plateau de Rivoli à deux heures du matin. Il n'y avait pas un instant à perdre : l'armée d'Alvinzi formait un immense demi-cercle autour de la position. Sa cavalerie et son artillerie se prolongeaient sur une longue colonne au pied des escarpemens qui bordaient notre droite, attendant pour déboucher sur. le plateau l'instant propice où l'infanterie s'en serait enparée. Joubert n'occupait déià plus ce poste important

<sup>(1)</sup> Cette position située en avant de Vérone, sur la rive gauche de l'Adige, était occupée par une brigade. L'ennemi l'assaillit en force, mais bientôt secourne par Masséna, elle défendit sigonrensement son terrain, et en faisant même phasieurs centaines de prison-

que par une arrière garde. Le général en chef, qui vit la possibilité de prendro son adversaire en flagrant délit, octonna d'y reporter de suite toute la division, et do payer d'audace jusqu'à l'arrivée de Rey et de Masséna qu'on attendait au point du jour. Ce mouvement, qui est un plein succès, priva l'ennemi non-eulement de sa cavalerie et de son artillerie pendant toute la durée de l'action, mais aussi des divisions Quasdanowich et Wukasewich, qui se trouvaient également dans la vallée de l'Adice.

Si Joubert parvint à gagner du temps et du terrain . c'est qu'Alvinzi , qui ne s'attendait pas à être prévenu , et qui comptait au contraire nous attaquer dans la matinée . engagea ses colonnes successivement et sans avoir eu le temps de se reconnaître. L'idée que Provera retiendrait Bonaparte fut une autre cause d'erreur pour le généralissime autrichien. Toutefois la division Masséna n'arriva que bien juste pour empêcher que cette lutte, par trop inégale, ne devint funesto aux Français; sa présence et celle de la réserve de Rey qui la suivait de près, décidèrent irrévocablement de la journée. Un seul instant put causer quelque inquiétude à Bonaparte, ce fut celui où Quasdanowich, profitant de l'éloignement de Joubert, menaca de déboucher sur le plateau avec toutes les troupes de la vallée; mais cette tentative, qui pouvait remettre la victoire en question, n'eut pas plutôt été aperçue qu'elle fut vigoureusement repoussée. Pendant que l'on combattait ainsi sur la crête des hautours, un corps ennemi tournait notre aile gauche, et venait nous intercepter la route de Vérone. Ce corps, qui croyait avoir cerné l'armée française, se trouva attaqué à revers par la réserve de Rey, qui le détruisit presque en entier. Le succès fut tel qu'en y joignant les avantages obtenus par Joubert

dans la journée du lendemain, il restait à peine à l'ennemi la moitié des quarante mille hommes qu'il avait amenés sur le terrain. On concevra avec quel art, quelle précision les mouvemens des Français durent être exécutés, pour que vingt-deux mille hommes remportassent une victoire aussi complète et aussi décisivo.

Le général en chef, qui déjà avait donné tant de preuves d'audace et d'activité, dut s'applaudir de celles qu'il avait déployées depuis quelques heurcs, lorsque, sur la fin de la bataille, on vint lui annoncer que Provera, ayant surpris le passage de l'Adige, s'avançait à tire d'ailes sur Mantoue. Toutefois cette nouvolle ne lui causa pas d'inaniétude sérieuse : jugeant qu'Alvinzi n'était plus capable d'efforts vigoureux, il chargea Joubert de lui porter le dernier coup, ct partit sur-le-champ pour Roverbella, à la tête de quatre demi-brigades. Ces troupes avaient marché toute la nuit et combattu tout le jour; mais elles avaient pour elles la victoire, qui double les forces et fait oublier les fatigues; ce qui d'ailleurs dut merveilleusement contribuer à exalter les courages, c'est que tous; jusqu'aux plus jeunes soldats, entrevoyaient nécessairement le but et les conséquences de cette contre-marche subite.

Provera se présenta le 15 janvier à midi devant le faubourg de Saint-Georgee. Mielis, qui y commandait, le reçut à coups de canon, ce qui le décida à tourner ses pag du côté de la citadelle; mais quels ne furent pas sa surprise et son désespoir en s'y voyant prévenu par ces mêmes troupes qui quelques heures auparàvant combataient et triomphaient à Rivoli. Wurmser sortit en vain de la place pour tendre la main à ceux qui venaient le secourir ; Serurier le écotraigniet d'y rentrer, et, pour la seconde fois de cette caupagne, Provera déposa les armes avec tous ceux qui le suivaient (1). Comme déjà Augereau avait détruit son pont et son arrière-garde, if ne se saura de tout son corps d'armée que deux mille hommes, restés sur la rive gauche de l'Adige. C'est à cette bataille de la Favorite, que la 57 reçut le glorieux surnom de Terrible, pour avoir enfoncé le centre de la ligno autrichienne.

Joubert pressa Al'inzi si vivement, qu'il n'out le temps de se railier nulle part. A la fin de janvier, l'armée avait repris ses anciennes positions du Lavis et de Bassano, occupant toute la vallée de la Brenta; sur l'extréme droite, Augereau s'était même avancé jusqu'à Trévise, qu'il gardait avec une brigade. Bonaparte n'attendait que la chule de Mantoue et l'arrivée de quelques renforts pour s'approcher des états héréditaires de la majson d'Autriche. Cette forterses, la cause de tant de combats et de tant

de gloire, succomba enfin le s'éstrier. La capitulation, en accordant un témoignage d'estime à Wurmser, ajouta un nouveau lustre à la réputation du vainqueur. Le maréchal sortit librement avec tout son état-major, escorté de plusieurs centaines d'hommes à son choix et de six pièces de canon; mais la garnison déposa les armes; on l'estimait encore à vingt mille hommes, dont un tiers aux hôpitaux. Serrurier présida aux détails de la rediction de cette place, et vit défiler devant lui le vieux général autrichien.

Déjà Bonaparte était à Bologne, où il avisait aux moyens d'en finir avec la cour de Rome, qui essayait de faire revivre ces temps où les armées pontificales décidaient du sort de l'Italie. La Romagne était qu feu ; les

<sup>(1)</sup> Ce général avail été pris une première fois le lendemain de la bataille de Millesimo.

paysans avaient pris les armes à la voix de leurs évêques, et, de tous côtés, le tocsin appelait de nouveaux renforts. Le général sentit qu'il fallait user de prudence et différer autant que possible d'avoir recours à la force. Cependant ses proclamations n'ayant produit aucun effet, il fit avancer Victor et Lannes avec un corps de dix mille hommes, recommandant aux soldats la plus exacte discipline. Les Français penétrèrent rapidement; un premier combat qu'ils livrèrent sur le Senio , leur valut d'abord quatorze pièces de canon, huit drapeaux, plusieurs centaines de prisonniers, et ensuite la possession de toute la Romagne et d'Ancône. Le sacré collège, passant d'une aveugle confiance au plus extrême abattement, envoya des plénipotentiaires au quartier-général, qui bientôt eurent souscrit aux conditions toutes bienveillantes imposées par le généreux vainqueur. La paix fut conclue à Tolentino, le 20 février.

Ces derniers événemens terminèrent l'immortelle campagne de 1796. On compulserait en vain toute l'histoire pour y trouver une application des principes aussi savante et aussi constamment justifiée par les résultats.

Nos lecteurs n'auront pas manqué d'observer qui cette campagne se divise en périodes de repos et en périodes d'activité; et que celles-ci, dont la durée varie de dix à vingt jours, ne forment en quelque sorte qu'une seule et même bataille, tant les rencontres sont fréquentes et les choes multipliés. Le général ne possède pas seulement l'art déjà si difficile de diriger les masses aux points décisifs, et de suppléer au nombre par la rapidité des mouvemens, il sait encore ontretenie une exaltation morale dont les esprits les plus froids ne peuvent se défondre. Si les divisions sont quelquefois séparées, ce n'est qu'en attendant l'instant d'agir, et lorsque l'ennemi est encore

éloigné. Mais vient-il à parattre ? rien n'égale la prouptitude avec laquelle elles se concentrent, et telles sont la précision et la clarté des ordres, qu'il ne peut y avoir ni retard , ni mal-entendu. Joignez à cela que le rendez-vous est toujours choisi de la manière la plus favorable aux projets ultérieurs. Bien que le général se soit fait une règle de prévenir son adversaire, il ne se presse pas d'abord: il attend que celui-ci ait donné à connaître ce qu'il veut faire; il craindrait de fatiguer les troupes par de faux mouvemens, et de perdre un temps précieux en allées et venues inutiles. « En méditant sur chacune des périodes de cette campagne, dit Jomini, pourrait-on méconnaître l'habileté des combinaisons qui lui procurèrent la victoire à Montenotte; la sagacité qu'il montra dans ses négociations avec la cour de Turin : le coup-d'œil rapide qui sauva son armée à Lonate et à Castiglione: l'impétuosité avec laquelle il accabla Wurmser à Bassano : enfin l'audace et le sang-froid avec lesquels il combattit à Rivoli? Pourquoi l'ambition et la flatterie vincent-elles ternir. de si beaux exploits? Pourquoi l'orgueil et l'adulation firent-ils oublier à un si grand homme ce qu'il devait à sa propre gloiro, à la France et à l'humanité (1)? »

## S. V.

Vivement alarmée de la chute de Mantoue, qui laissait les états héréditaires à découvert, la cour de Vienne se décida à faire marcher de nouveaux renforts en Italie, et à opposer le vainqueur de Kehl au vainqueur de Rivoti. On devait penser que le Directoire, appréciant enfin l'im-

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution , tome 1x, page 314.

portance du rôle de l'armée d'Italie, s'empresserait de la mettre en mesure de remplir ses hautes destinées; il n'en fut pas ainsi : dans leur entêtement à poursuivre les anciens plans, et mus sans doute aussi par la jalousie que leur inspirait Bonaparte, les membres de ce gouvernement crurent avoir assez fait en envoyant au-delà des Alpes les deux divisions Bernadotte et Delmas. Ce n'était qu'une demi-mesuro; et encoro peut-on douter si elle no fut pas consentie autant pour répondre au vœu général de la nation. que pour satisfaire réellement aux besoins de la guerre. Ce qu'il y a de certain, c'est que lo Directoire, paraissant peu s'inquiéter que Bonaparte eût à garder l'Italie et à lutter contre l'élite des forces autrichiennes avec soixante mille hommes seulement, en réunit cent cinquante mille sur le Rhin , persistant à porter les grands coups en Allemagne, et toujours avec deux armées indépendantes l'uno de l'autre. Ce n'est pas tout : car les mêmes retards , le même défaut d'ensemble que dans la campagne précédente, devaient encore entraver l'exécution d'un plan della si vicieux, et si propre à éterniser la guerre.

Cependant Bonaparte avissit à des moyens d'autantplus sûrs de la terfininer, cette guerre, que la coopération par trop tardiye des armées du Rhin et de Sambheet-Meuse n'entrait pour rien dans ses calculs. Informé que son adversaire attond des hords du Rhin un renfort encoreéloigné de six divisions, il s'est décidé à le prévenir, espérant ainsi trouver dans sa diligence accoutumée une ample compensation aux mesures fausses et dilatôires du gouvernement. Son parti est hientôt pris : l'armée franchira la Piave, le Tagliamento, l'Izonzo, les longs défiés des Alpes Juliennes; puis, traversant la Drave à son entrée dans la Carinthie, elle passera les Alpes Noriques et le Simering, pour doscendre enfin dans la vallée de Vienne. Mantoue et la ligue du Mincio serviront désormais de base aux opérations. L'ennemi peut engore déboucher une fois du Tyrol et se porter aux vérone: Jouluett gardera le Lavis avec trois divisions; si les forces
qu'il aura vis-1 vis de lui sont inférieures aux siennes, si
les hattra, et, après les avoir refoulées aux delà du Brenner,
il tourinera à droite, enterera dans la vallée de la Drave et
viendra rejoindre l'armée, en Carinthie; les dispositions
de Rome et de Naples ne sont rien moins que certaines:
Victor occupera la Marche d'Ancône; jusqu'à ce que des
ordres ultérieurs le rappellent sur la rive gauche du Pô,
où il sera chargé d'assurer les derrières de l'armée conjointemént avec les garnisons.

Si l'on ne devait juger des ressources d'une armée que d'une proble les états de situation du personnel et du matériel, on pourrait assurément trouver les moyens d'exécution bien au dessous des difficultés de cette vaste entreprise; mais il faut encore teair compte de l'état moral des troupes, et surtout de la capacité de celui qui est appelé à les diriger. Or, nul doute que, sous ce double point de vue, l'armée d'Italie ne fût très supérieure à une autre armée de même force, conduite par un général ordinaire. Une circonstance contrariante pour Bonsparte, et qu'il inéfait pas, en son pouvoir de changet sans tomber d'un inconvénient dans un autre plus grand (1), ce fut cette impérieuse nécessité de tènir une partie de-ses forces loin du théâtre des opérations principales, et notamment la division du général Vietor. Toutefois s'il arinée allait s'étendre.

<sup>(1)</sup> N'eut-il pas été de la dernière imprudence d'abandonner ses communications à la merci des Vénitiens, slors antiout que les montaguards tyroliens s'insurgéaient de toutes parts contre les Français.

des sources de l'Adige au golfe Adriatique, encore ne cessegait-elle pas d'occuper une ligne intérieure, tandis que les ailes ennemies, de plus en plus séparées, finiraient par ne plus pouvoir communiquer entre elles que par la vallée du Danube.

Les opérations recommencèrent le 10 mars. L'archiduc avait à cette époque d'environ cinquante mille hommes . dont quinze mille dans le Tyrol, sous les généraux Kerpen et Laudon. Les six divisions détachées de l'armée du Rhin pour venir le joindre , n'étaient attendues que dans le courant d'avril. La partie de l'armée française destinée à agir dans le Frioul, se composait (en allant de la gauche à la droite) des divisions Masséna, Guyeux (ci-devant Augereau), Serrurier et Bernadotte; ce qui formait un total de quarante à quarante-deux mille hommes, y compris la réserve de cavalerie du général Dugua. Le succès ne pouvait être douteux, du moins jusqu'à l'arrivée des renforts attendus par le prince Charles; mais, pour le rendre encore plus certain et plus décisif. Masséna recut l'ordre de pousser vers la région dominante des sources, afin de déborder sans cesse la droite ennemie, de la prévenir même aux principaux défilés des Alpes juliennes, et notamment au col de Pontéba et à Tarvis. Il partit de Bassano, remonta la Piave, battit une division autrichienne, la poursuivit l'épée dans les reins, prit le général qui la commandait ainsi que plusieurs centaines d'hommes, entra à Feltre, à Cadore, à Bellune, d'où il se porta sur le Tagliamento, qu'il atteignit, le 14, à la hauteur de Saint-Daniel. L'armée n'arriva sur ce torrent que deux jours après, et à cinq lieues plus bas; elle s'était successivement avancée par Gonegliano, Sacile, Pordenone et Valvasone, battant et refoulant partout les arrière-gardes ennemics.

Contraint de céder à des mouvemens sirapides, si bien concertés, l'archiduc s'était retiré sur la risse gauche du Tagliamento, où il nous attendait à roe toutes ses forces disponibles. Le terrain se prétait à l'action de sa nombreuse cavalerie; mais il a ten était pas pour cela mieux choisi, car il est à remarquer que toute position prise au-dessous de Masséna, laissait à la merci de ce dernier la route directe de Vienne par Pontéba et Tarvis, sur laquelle il avait ordre de se jeter tête baissée. Cette conduite du prince Charles ne peut s'expliquer que n supposant que, suffissamment rassuré par l'arrivée d'une division de grenadiers à Klagenfurth, qui se joindrait à Ocskay (1) pour arrêter Masséna, il ne craignit que pour Trieste, centre des établissemens maritimes de l'Autriche.

Quoi qu'il en soit, les Français n'en furent pas moins obligés de passer le Tagliamente sous le feu de l'armée ennemie. Heureusement les longues gelées en avaient tellement diminué les eaux, qu'il às terouvait guéable partout. Ce n'éstit pas la première fois qu'ils étaient appelés à accomplir une parcille tâche; mais la disposition qu'ils adoptèrent dans cette circonstance, est par trop remarquable, et l'on peut dire, par trop classique, pour ne pas être indiquées : en première ligne, les divisions Bernadotte et Guyeux; chaque demi-brigade ayant ses 1" et 5" bataillons ployés en colonnes serrées à distance de peloton, sur les ailes du s'. En avant de chacune de ces divisions marchait une avant-garde, composée d'une demi-brigade d'infanterie légère déployée, soutenue de deux bataillons de grenndiers serrée en masse sur ses ailes,

<sup>(1)</sup> Ce général, que Masséna pousseit devant lui depuis la Piave, n'avait que quelques bataillons découragés à lui opposer.

derrière lesquels s'avançait un régiment de hussards ou de chasseurs. Le surplus de la cavalerie divisionnaire était à la droite et à la gauche de la ligne; les divisions Serrurier et Dugua formaient la réserve; elle ne devait passer la rivière, que lorsque la première ligne se serait avancée à cent toises du rivage. Nos lecteurs ne manqueront pas de saisir tout l'art d'un ordre de bataille que ses parties, tantôt minces et tantôt profondes, rendaient également propres à l'offensive et à la défensive, Cette manœuvre fut exécutée avec une précision et un ensemble qui ne peuvent se comparer qu'à l'attitude imposante et sière avec laquelle l'armée se présenta sur la rive ennemie. Les escadrons autrichiens essayèrent plusieurs charges au moment où l'infanterie française sortait du lit de la rivière: mais ils furent chaudement accueillis. Dugua, qui s'apercut de leur obstination à déborder l'aile droite de Bernadotte, ne perdit pas un instant pour voler à leur rencontre; et telle fut l'impétuosité avec laquelle il les assaillit, qu'ils vidèrent le champ de bataille pour ne plus reparattre, laissant d'ailleurs leur général prisonnier. L'issue de ce combat de cavalerie devint pour toute l'armée autrichienne le signal d'une retraite précipitée. L'approche de la nuit, autant que les fatigues de la journée. décida les Français à bivousquer sur le théâtre de leur victoire.

Ils occuperent Palma-Nova des le lendemain. Cette place, au moyen des traveux qu'y fit exécuter le général du génio Chasseloup, devint en quelques jours un excellent point d'appui pour assurer les opérations ultérieures.

On se rendrait difficilement compte de ces opérations, si l'on ne savait que deux rontes, qui se réunissent à Tarvis, conduisent des plainés du Tagliamento à Villach et Klazenfurth; et que ces routes sulvent des gorges étroites où se trouvent partout d'excellentes positions défensives. La première, dont Masséna était en possession dès le jour même de la bataille, est la plus directe et la plus courte; elle remonte la vallée de la Fella, affluent du Tagliamento, par Gemona, Venzone, Ponteba et Malborghetto : la seconde , plus rapprochée du golfe de Venise , passe à Udine , Cividale et Caporetto , d'où elle se dirige par la rive droite de l'Isonzo et de la Corintiza à la Chiusa-di-Pletz. L'archiduc n'avait plus à choisir qu'entre cette route et celle encore plus longue de la Carniole, pour regagner Klagenfurth et les États héréditaires; il se décida pour les deux à la fois; c'est-à-dire qu'il divisa son armée en deux corps, dont chacun prit une de ces directions. Bayalitsch commanda la colonne destinée à effectuer sa retraite sue Tarvis; elle se composait de trois faibles divisions et de tous les parcs. Sa perte était inévitable si Masséna réussissait à la prévenir sur ce point capital. Le prince le sentit, et; peu rassuré par la présence d'Ocskay dans la vallée de la Fella, il courut, de sa personne, à Klagenfurth, où il arriva assez à temps pour porter la division de grenadiers qui s'y trouvait en avant de Tarvis. Masséna n'en était plus qu'à une petite distance. Son apparition donna lieu à une lutte d'autant plus opiniâtre, que chacun savait que le sort de Bayalitsh et de ses trois divisions en dépendait. Mais enfin les Autrichiens furent obligés de céder, après avoir fait donner jusqu'à leur dernier bataillon; leurs débris coururent se rallier derrière la Drave ; où le général vic-. torieux se borna à les faire observer, pendant qu'il portait le gros de sa division à la rencontre de Bayalitsch (22 mars).

Nous avons laissé l'armée à Palma-Nova : elle n'y fut

pas plutôt entrée qu'elle continn sa marche vers l'Isonzo. Guyeux suivit les traces de Bayalisch, avec ordre de ne pas le perdre un instant de vue. Bernadotte et Sereurier s'avancèrent sur Gradisco. L'archiduc avait compté sur cette place pour retarder la poursuité des Français; mais il ne fallut que quelques heures pour la contraindre à ouvrir ses portes. On y prit deux à trois mille hommes et vingt pièces de camagoe attelées. Benaparte considérant que le moment de se rapprocher de Masséna était arrivé, laissa à Bernadotte le soin de ponrsuivre l'ennemi dans la direction de Laybach, et remonta l'Isonzo à la tête de la division Serrurier, qui bientôt se rallia à celle de Guyeux.

Celui-ci avait eu de forts engagemens avec l'arrièregarde de Bayalitsch; il lui avait tué beaucoup de monde, pris des bagages et des convois; ce qui l'avait obligé à précipiter sa marche. Arrivés à la Chiusa di-Pletz, les Autrichiens se crurent sauvés par la résistance qu'opposeraient les défenseurs de ce fortin à la poursuite de Guyeux; ils étaient plus près de leur perte que jamais : Masséna les attendait; et c'est en vain qu'ils essayèrent de se faire jour. Une des brigades de Guyeux abrégea le dénouement de cette autre bataille de Télamon, en tournant le poste de la Chiusa par la crête des hauteurs. A l'aspect de nos tirailleurs au-dessus de leurs têtes : les Autrichiens déposèrent les armes. Bagages, canons, parc, drapeaux, tout fut pris. On ne fit toutefois que cinq mille prisonniers, parce qu'un grand nombre d'hommes avaient été tués, et que les autres parviurent à se sauver par les flancs du défilé.

« Le prince Charles, dit Jomini ; a rejeté la mauvaise « issue de cette affaire sur l'inexécution de ses ordres par » le général Ocskay : d'autres ont pensé que les géné« raux Bayalitsch et Gontreuil ne furent pas exempts de 
» bläme : enfin, des critiques ont attribué avec plus de 
» vraisemblance cet événement à la direction divergente 
« des forces de l'archiduc après le passage du Taglia» mento, autant qu'à la précipitation et à la rapidité des 
» mouvemens de son adversaire». » Il serait difficile assurément de ne pas partager l'opinion de ces derniers; mais 
peut-être cussent-il pu faire ressortir davantage encore 
l'habileté des combinaisons, qui partout furent adaptées, 
avec une rare sagacité, au temps, aux lieux et à la force 
respective des deux armées.

De Tarvis, où elles se réunirent le 24 mars, les trois divisions Serrurier, Guyeux et Masséna, s'avancèrent sur Villach et Klagenfurth, où elles eurent occasion d'entamer deux des six divisions ennemies détachées de l'armée du Rhin, La position de Klagenfurth, aux débouchés des montagnes, fixa l'attention du général en chef. Cette ville était entourée d'une enceinte bastionnée, négligée depuis des siècles; il ordonna de relever les parapets, de remplir les fossés d'eau, et de raser les maisons qui partout obstrunient les remparts; des hôpitaux et des magasins de toute espèce y furent établis. De son côté, Bernadotte avait pris possession de Laybach et des mines de mercure d'Idria, où il se trouva pour plus de deux millions de ce métal. Dugua était entré à Trieste à la tête de la réserve de cavalerie, que la hature du théâtre de la guerre rendait inutile à l'armée.

Les derniers houlevards de l'Allemagne étaient tombés. La fortune avait couronné d'un succès, complet les travaux des Français : encore quelques jours, et ils arriversient aux portes de Vienne, où déjà l'alarme était grande. Cepeâdant la nouvelle d'une prise d'armes générale dans les montagnes du Tyrol vint ajouter aux inquiétades que l'on commençait à concevoir sur le sort de

L'ordre d'entrer en opérations avait été expédié à ce général du champ de bataille même du Tagliamento, Mais cet ordre, qui lui prescrivait de battre l'ennemi auquel il était supérieur, et de venir joindre l'armée par les gorges de la Drave, après avoir poussé jusqu'à Brixen, avait-il recu son exécution? On avait d'autant plus lieu d'en douter, qu'une brigade détachée à sa rencontre, s'était vue obligée de rétrograder au milieu d'un essaim de Tyroliens insurgés, sans en apporter la moindre nouvelle. Toutefois, l'arrivée même de Joubert faisant bientôt cesser cet état d'incertitude, devait encore attester que les Français avaient combattu avec un égal courage et une égale habileté dans le Tyrol et en Carinthie. En effet, sept mille prisonniers suivaient le corps d'armée avec une quantité proportionnée de drapeaux et de pièces de canon aux armes de l'empereur. Assailli dans un premier combat aux bords du Lavis (le 20 mars), et pendant que Laudon s'en trouvait séparé par l'Adige, Kergen avait été culbuté, et toute sa division prise on dispersée.

Joubert, déployant alors cette activité avec laquelle le général en chef entendait que l'on poursuivit un premier avantage, a'vait successivement fait éprouve le même sort à Laudon et à Sporck aux combats de Neumark, de Clausen et de Mittenwald. Telle était la manière supérieure dont il avait rempli sa mission, qu'en moins de dix jours il avait gagoß Brixen et les sources de la Drave.

Bonaparte connaissait trop le prix du temps pour remetire, a près la jonction de Bernadotte et de Joubert, à pousser en avant, et il lui suffit d'avoir la certitude de leur prochaîne arrivée. La division Masséna fut destinée à former l'avant-garde; elle se porta sur Freisach le

" avril. L'archiduo v avait fait rassembler des magasins considérables. Elle s'en saisit à la suite d'un combat où l'ennemi éprouva de nouvelles pertes. Celui-ci se retira dans les gorges de Dirnstein avec l'intention d'en défendre le passage; il le pouvait d'autant mieux que tous ses renforts étaient arrivés. « Le général en chef ( Mémoires de Sainte-Hélène) ordonna sur-le-champ à Masséna de se réquir, avec toute sa division, sur la gauche de la chaussée; il placa la division Guyeux sur les hauteurs de droite. et la division Serrurier en réserve. A trois heures aprèsmidi, la deuxième d'infanterie légère de la division Masséna aborda au pas de charge la première ligne ennemic: elle se couvrit de gloire; elle venait du Rhin; les soldats l'appelaient le contingent, faisant allusion aux troupes des princes d'Allemagne, qui ne passaient pas pour excellentes. Les soldats de la deuxième légère, qui étaient piqués . défièrent les vieux soldats de l'armée d'Italie d'aller aussi vite et aussi loin qu'eux; ils firent des prodiges. Le prince Charles paya de sa personne, mais inutilement; il fut chassé de toutes ses positions, et perdit trois mille hommes. Les troupes françaises entrèrent à la nuit pêlemêle avec les siennes à Neumarck (1), et enlevèrent douze cents prisonniers, six pièces de canon et cinq drapeaux.' »

Un dernier combat dans les gorges de la Mühr, livra aux Français les seuls points où l'ennemi pouvait encore résister. Leur avant-garde occupa Léoben, le 7 avril. Le lieutenant-général Bellegarde, chef d'état-major du prince Charles, s'y présentaile nemen jour comme parlementaire, demandant une suspension d'armes, pour traiter de la demandant une suspension d'armes, pour traiter de la

<sup>(1)</sup> Nos lecteurs n'ont pas besoin d'être avertis que cette ville de Neumarck n'est pas celle où Joubert avait battu Laudon.

paix; Bopaparte lui-même en avait fait les premières ouvertures quelques jours auparavant. Les deux partis la désirant avec une égale sincérité, quoique par des motifs différens, les négociations ne devaient pas languir; mais, pour les abréger encore, le général en chef so chargea de atipuler et de signer à la place des commissaires du Directoire, qui, selon son gré, n'arrivaient pas assez vite. Le traîté qui mit fin à la campagne fut conclu le 18 avril.

Ici se termine notre analyse des sublimes campagnes d'Italie; elle paratira sans doute bien froide, bien sèche, bien décolorée, et cependant nous nous applaudirions de l'avoir présentée si nous apprenions qu'elle a décidé les élères à consulter les relations et pièces officielles.

Il est remarquable que les hostilités commençèrent sur le Rhin le jour même de la signature du traité. Un retard aussi blâmable ne peut être imputé qu'au Directoire, dont les membres, d'ailleurs peu d'accord entre eux, ne déployaient ni vigueur, ni talens administratifs. Tel était l'état déplorable des finances, sous ce gouvernement sans force et sans action, que le trésor n'avsit pu fournir à Moreau l'argent nécessaire pour créer un équipage de pont, sans lequel il ne pouvait entrer en campagne. Puis samment stimulés par les nouvelles qui leur arrivaient de l'Italie, les armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse débutèrent de la manière la plus vigoureuse. Elles s'avancaient triomphantes au sein de l'Allemagne, après avoir repris Francfort et Kehl, quand une première dépêche. arrivée de Léoben par la voie de l'Autriche, suspendit tout à coup les opérations, qui ne durèrent que cinq jours pour l'une , et deux seulement pour l'autre,

« Aucune des précédentes guerres d'Italie, dit M. le comte Mathieu Dumas, guerres toujours sanglantes et toujours prolongées par la diversité des intérêts des petitétals, ne fut aussi promptement terminée que celle qui fut conduite par. Bonaparte en 1796 et 1797. On chercherait vainement dans l'histoire un exemple d'une aussi grande conquête achevée par das battilles décisires, assurée par la réduction de tant de places fortes, et affermie par une paix avantageuse aux deux partis, dans l'espace de seize mois (1), »

(1) Précis des Evénemens militaires, tome 11, page 95

# DIX-HUITIÈME LECON.

### RÉPUBLIQUE.

§. I. Preixi très-auccinet de l'aspédition des Français en Egypte.
— Prise de Malte et d'Alexandrie l'armée à véaves sur le Cisire.
— Affaire de Chebreisse. — Basiile des Pyramides. — Eastré an Caire. — Le bye Brobhim est chasé de l'Egypte. — Desis poursuit Monred-Bey dans la bante vallée du Nil. — Révolte du Caire.
— §. II. Bonsparte se décide à marcher en Syrie. — Siége de Saint-Jean-d'Acré. — Révolte du Nil. — Révolte du Caire. — Départ de Bonsparte. — Révolution du 18 bramaire. — §. III. Le commandement de l'armée d'Orige et condé à Kiber. — Vipulation, du traité d'El-Arisch. — Bataille d'Heilpoolis. — Siége du Caire. — Aussainst de Kiber. — § IV. Meano général en chet. — Il adopté de fanses meures. — Apparition de la flotte applisé dans la rade d'Abonkir. — Bataille de Canope. — Position critique de l'armée. — Evacuation, du Caire, hieatôt suivie de cellule tout l'Egypt. — Réfession.

## S. I.

Le traité de Campo-Formio n'eut pas plus tôt été conclu que le nouveau Directoire, sous le vain prétexte d'une désente en Angleterre, s'empressa d'éloigner Bonaparte du théttre de son influence et de ses victoires. Le général iutrappelé pour être investi du commandement de l'armée des côtes de l'Océan. Ses services et la supériorité de ses talens n'étaient pas les seuls motifs de cette préférence : la secousse du 18 fructidor avait réveillé les factions qui partout se montraient menaçantes : dans as marche incertaine et timide, le gouvernement mit tous ses soins à s'en faire un allié, dans la crainte qu'il ne devint un ennemi. On ne saurait dires i dès-lors Bonaparte songeait à s'emparer un jour du pouvoir; ce qu'il y a de certain, c'est que déjà depuis quelque temps ses regards s'étaient fixés sur l'Orient.

Ce fut une grande et belle pensée que celle d'expulser les barbares du berceau des connaissances humaines pour y reporter les arts, les sciences et la civilisation. Bonaparte y trouvait d'ailleurs un excellent moyen d'échapper aux dangers de sa renommée, et la certitude de conserver et d'augmenter encore sa prépondérance et son crédit. L'expédition d'Egypte devait frapper de plus en plus les imaginations, qui déjà se plaisaient à le désigner comme le restaurateur de la chose publique. Un projet qui tendait à éloigner le conquérant de l'Italie ne pouvait manquer d'être accueilli du Directoire. Il y donna d'autant plus volontiers son assentiment qu'il entrevit, avec la chance de s'approprier une des contrées les plus fertiles et les mieux situées du globe, la possibilité de se joindre à Tippoo-Saib pour saper la puissance des Anglais dans l'Inde.

Il faut convenir toutefois qu'en se décidant à cette entreprise au moment où tout présageait de nouveaux orsges, les Français consultèrent moins la prudence que leur amour pour la gloire. Etait-il sage, en effet, d'aventurer l'élite de l'armée au fond du golfe de Syrie, quand tout annonçait la prochaine rupture des négociations de lastadt, et lorsque l'Europe, indignée de l'invasion de la Suisse et de Rome, aspirait à e'en rénger (i) ? Etait-ce à une époque où l'on attisait la guerre contre les Anglais, où l'on prétendait dieter à l'Empire une paix honteuse, où l'Autriche et la Russie semblaient se rapprocher; était-ce à cette époque que l'on devait porter sux extaractes du Ril les vainqueurs d'Arcole et de Rivoli? Mais n'oublions pas que le cadre de nos leçons nous interdit de discuter les avantages et les inconvéniens de l'expédition d'Egypte, et qu'il ne nous appartient que de l'envisager sous le soul point de true des opérations millièires.

<sup>(1)</sup> Ces lavasions, entreprises au noment de la traité de Compe-Formio l'aisse il se armées françaises dipunhère, avaient pour lout de prospager le vyatiem des républiques démocratiques, et d'estudre, de plus ce plus le certe de nonvelles idées, contre lequelles il failair d'atendre que les conversion revientires à d'armer tot ou trad. Mais en cherchard à sustre le tromple de ses aldées dans les pays circonvoitan pour s'en fire comme autrat de controlors qui abritaceirant et soutiendirient l'édificerévolutionnaire en France, lo Pirectaire se failluion, et a la prequi pas tout le danger de cette politique. Meloyale, Les Anglais indevent pau de peine à mourter tous les trausques de la competition de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de l

tablissement des Français au Caire, alors surtout que les Anglais le presseraient d'y faire passer des troupes; tels furent, en effet : l'adresse de ces derniers et le succès de leur politique à cimenter une alliance entre les Turcs et les Mameluks, que bientôt nous les verrons confondus dans un même camp, défendant à l'envi le pays qu'ils se disputaient depuis si long-temps. Ceux-ci, à qui il no manquait que de savoir charger régulièrement et en ligne pour être les premiers cavaliers du monde, étaient les seuls adversaires, avec quelques Arabes et quelques Fellahs ou paysans fantassins, que l'armée française devait d'abord rencontrer. Ils étaient répartis sous deux chels ou beys, Ibrahim et Mourad , qui se partageaient , de fait , la souveraineté de l'Egypte depuis 1776. Le premier, homme faible et pusillanime, se montrera plus empresse de sauver ses trésors que do faire face à l'orage; le second, soutiendra long-temps la lutte, échouera contre l'imperturbable aplomb de nos carrés, et ne se soumettra qu'après la plus opiniâtre résistance.

Les préparaîfis de l'expédition, la plus considérable qu'on côt encore vue dans là Méditerrance, du moins depuis les croisades, furent poussés avec la plus grande activité. L'armée, à laquelle se joignirent des savans, des artistes et des ouvriers de diverses professions, empoctait tous, les objets propres à fonder une colonie. Le beuit que l'on avait eu soin de répandre d'une descentes on Irlande, donna le change aux Anglais, et trompa cette fois leur vigilance. Pendant que leurs croisères attondaient la flotte de Toulon, dans les parages de Gibralter, elle laisait voile pour Malte, où elle se montra le 10 juin 1798, après avoir rallé différens convois partis de Corie et des côtte d'Italie. L'occupation de l'antique apoungé de l'ordre de Saint-Jean de Jérusstom présentait trop;

d'asmiages à l'armée d'Orient, pour qu'elle n'essayat pas de s'en emperce en passant. Un parti que les Français s'étaient fait parmi les chévaliers de leur nation, la négligence des préparatifs de défense, la faiblesse du grandmaître Hompesch et de son conseil; enfin, les mouvemens tumultueux des habitans qui s'étaient réfugiés dans la Cité Valette, précipiteent la chute d'une fortèresse que l'ôn citait comme imprenable.

Heureux de n'avoir pas été retardé par une résistance qui est donné le temps aux Anglais de reacontrer la flotte, Bonaparte continua sa route, et vint mouiller en vue d'Alexandrie, le 1<sup>st</sup> jnillet. L'amiral Nelson s'y était montré deux jours auparavant. L'inquiétude que causa cette nouvelle fit accélérer le débarquement. La précipitation, la distance du mouillage à la côte, la violence des flots, ajoutant à la confusion et au danger dont ces sortes d'opérations sont toujours accompagnées, quelques barques échouèrent et plusieurs hommes périrent.

Bonnarte eut à peine réuni cinq mille houmes sur lo rivage qu'il se décida à marcher sur Alexandrie, dont un désert de trois lieues le séparait; malgré que l'alarme y cât été donnée par l'amiral anglais, sa résistance ne fut pas longue; mais encore les Français durent ils l'escalder pour s'en rendre mattres. On s'empressa de répurer une place destinée à renfermer les hôpitaux, les migasins et les dépôts de l'armée. Le commandement en fut donné à Kléber, qu'une blessure reçue pendant l'assaut empéchait de prendre part aux opérations. Toutefois, pour mieux accréditer l'opiqion que l'on ne faissit point la guerre au Grand-Seigneur, le gouverneur ture fut continué dans ses fonctions sous le général français.

L'armée, dont il est temps d'indiquer la formation, se composait de cinq divisions d'infanterie, de cinq mille

cinq conts à six mille hommes chacuno, et d'une division de cavalerie de deux mille buit cents hommes, la plupart non montés; il faut y joindre un escadron de guides à cheval, un bataillon de guides à pied, huit cents canonniers, même nombre de sapeurs et six cents mieurs-ouvières; ce qui formait un total de trentecinq à trente-six mille hommes. Nos lecteurs remarqueront qu'il n'entrait point de cavalerie dans la composition des divisions.

La plupart des généraux qui les commandaient, avaient été choisis parmi ceux des anciennes armées du Rhin et de Sambre-et-Meuse ; c'étaient Desaix , Reynier , Kléber, Menou, Bon et Dumas. Ce choix peut fournir matière à plus d'une réflexion ; mais , pour bien en apprécier les motifs, il faudrait savoir jusqu'à quel point le général en chef y eut part. Les généraux de brigade , au contraire , avaient tous appartenu à l'armée d'Italie. Voici leurs noms : Belliard, Friant (division Desaix, avant-garde), Damas, Verdier (division Revnier, aile droite), Lannes, Lanusse (division Kléber, centre), Vial, Muireur (division Menou, aile gauche), Rampon, Murat (division Bon, réserve), Leclerc, Zayonszeck (division Dumas, cavalerie). Le général Alexandre Berthier remplissait les fonctions de chef d'état-major : Dommartin commandait l'artillerie , et Cafarelli-Dufalga, le génie. Les généraux de division Dugua et Dumay étaient disponibles, ainsi que les généraux de brigade Dumas, Dupuis et Marmont.

La situation du Caire, entre la moyenne et la basse Egypte, son importance comme résidence ordinaire des deux beys, et comme centre de leur puissance et de leurs ressources, ayant fait considérer l'occupation de cette ville comme le plus sur moyen d'abréger la résistance des Mameluks, l'armée recut l'ordre de s'y porter par la rive occidentale du Nil (1).

La division Kléber, dout Dugua avait pris le comman-. dement, s'avança par Aboukir et Rosette, pour protéger la flottille. Les autres divisions marchèrent directement d'Alexandrie sur Ramanieh, où elles rencontrèrent quelque centaines de Mameluks, que le canon de l'avant-garde de Desaix tint constamment à distance, quoiqu'ils se montrassent assez entreprenans, Mourad - Bey attendait les Français à la hauteur de Chebreisse, la gauche appuyée à ce village, où il avait placé quelques pièces de canon, la droite au Nil, soutenue par une flottille de dix chaloupes canonnières. L'arrivée du général Dugua fut le signal de l'attaque. Les cinq divisions s'avancèrent en carrés par échelons, les bagages au centre et les angles couverts par l'artillerie. L'action commença sur le Nil, où une supériorité de plusieurs chaloupes canonnières procura d'abord quelques avantages à l'ennemi, qu'il dut ensuite abandonner à l'approche de l'armée. L'étonnement des Mameluks fut à son comble lorsque, étant sortis en masse de Chebreisse, dans l'espoir de charger et d'envelopper l'aile droite des Français, ils se virent accueillis de tous côtés par une grêle de feux d'artillerie et de mousqueterie, qui ne leur laissa aucune chance de pouvoir entamer les carrés. La division Desaix s'élança dans le village, et les rejeta en désordre sur la route du Caire. Un début aussi propre à montrer l'immense supériorité de la tactique européenne sur les charges confuses et désordonnées des

<sup>(1)</sup> L'opinion, en quelque sorte superstitiense, des habitans du pays, qui, dans toutes les guerres et les dissensions civiles, regardent le parti qui occupe cette capitale comme le maître de l'Egypte, engagenit encore à s'y rendre le plus tôt possible.

milices orientales, doubla la confiance de l'armée, qui dès lors ne douta plus de l'heureuse issue de son entreprise.

Les divisions continuèrent leur route, et arrivèrent le so juillet à la vue des Pyramides. Mourad avait rassemble tous ses moyens dans la position d'Embabeh à sis lieuse en avant du Caire. Ses forces consistaient en six mille Mameluks, que soutenait une foule innombrable de Cophtes, de Grecs, de Fellahs et d'Arabes, tant à pied qu'à cheval. Son camp, qui s'appuyait au Nil, était couvert par une ligne de retranchemens élevés à la hâte, mais garais d'une nombreuse artillerie; d'ifférentes batteries assuraient la défense du le uc conjointement avec une flottille. Ibrahim avait pris pation sur la rivo droite, où il paraissait plus disposé à fuir qu'à combattre.

Quelques heures suffirent aux Français pour se remettre de leurs faigues, et se préparer à la bataile dite des Pysamides, qui se donna le lendemain, 21 juillet. Bonaparte prescrivit les mêmes dispositions qu'à Chebreisso, en recommandant de gegner toujours du terrain vers la droite, afin do tourner les Mameluks et de les acculer au Nil. En éte des échelons étaient les divisions Desaix et Reynier, disposées en deux carrès sur la môme ligno, la droite appuyée au village do Bunktill, défendu par des canonniers, des draggues et des sapeurs d'infanterio: elles étaient sui vies des trois autres divisions, formées en autant d'échelons séparés : celle du général Bon longeait le fleuve et fermait la marche.

L'armée n'avait pas encore commencé son mouvement, qu'une grande partie des Mameluks sortit des retranchomiens pour l'assaillir. Ils se formèrent sur deux lignes, la droite à Embabeh. Après avoir simulé une attaque sur le centre des Français, ils se rabattirent tout à coup à gau-

che, dans le dessein de tomber sur les divisions Desaix et Revnier, qui les attendirent de pied ferme. Les carrés les voyant à bonne portée, commencèrent un feu d'artillerie et de mousqueterie si terrible, qu'en quelques minutesleurs escadrons furent rompus et dispersés. Les Mameluks tournèrent ensuite leurs efforts contre le village de Bunktill, où ils espéraient trouver un abri contre la mitraille, et tenir les Français en échec; mais il leur fut impossible d'v pénétrer. Rebutés par ces vaines tentatives, ils se retirèrent à la débandade, laissant le champ de bataille jonché de morts et de blessés. Les Français, dont cette brusque sortie avait suspendu momentanément la marche, se montrèrent assaillans à leur tour. Les divisions Bon et Menou, de l'extrême gauche, reçurent l'ordre de presser le pas, et de venir envelopper le village d'Embabeh, pendant que Desaix et Revnier continueraient d'appuver à droite: elles s'avancèrent, précédées de deux colonnes d'attaque, conduites par les généraux Rampon et Marmont. La première avant pris sa direction le long du fleuve, aborda la droite des retranchemens et s'y établit, malgré le feu de vingt-cinq pièces de canon. Ce coup de vigueur fut décisif : les Fellahs prirent l'épouvante et se sauvèrent dans toutes les directions. Cependant la petite colonne de Rampon eut à soutenir un dernier assaut des Mameluks , qui , tournés et coupés , cherchèrent à se faire jour de ce côté. Le désespoir se joignant à leur intrépidifé naturelle, plusieurs se précipitèrent sur les baïonnettes françaises, où ils trouvèrent une mort inutile à leur cause.

La soumission du Caire et de touté la Basse-Egypte fut la conséquence immédiate d'une journée où Moural perdit deux mille de ses plus brares soldats, vingt piècea de canon, quatre cents châmeaux, ses bagages et ses megasins. Les divisions Desaix et Reyaier furent déta-

chées à la poursuito de l'intrépide Africain, dont le dessein était de se retirer dans la Haute-Egypte. De tout temps cette partie du pays avait été le refuge des Mameluks, lorsque contraints de céder au nombre, ils avaient dù évacuer le Delta. Ils se flattèrent d'y trouver un asile d'autant plus sûr, que jamais les Turcs n'avaient entrepris de les en déloger; mais bientôt, désabusés par l'apparition de Desaix dans la vallée supérieure du Nil , ils eurent lieu d'apprendre à leurs dépens qu'une seule division française était plus à redonter que toute l'armée du grand-visir. Un autre effet de la bataille des Pyramides fut la séparation des deux bevs qu'une ancienne haine divisait déjà depuis long-temps. Ibrahim désespérant de ponvoir se maintenir en Egypte, incendia la flotille, et se dirigea vers la Syrie, où il s'était ménagé une retraite auprès du pacha de Saint Jean-d'Acre.

Bonaparte, qui ne négligeait rien pour prêter un but politique à ses projets, signala son entrée au Caire par des proclamations où il protestait de nouvean qu'il n'était venu que pour châtier les beys, et rétablir l'autorité de la Porte-Ottomane. Tous ceux que leurs fonctions ou leur manière de penser attachaient au gouvernement de Constantinople furent recommandés aux égards de l'armée et traités avec une bienveillance particulière. Quelques-uns furent même admis à faire partie du comité d'organisation et de législation de la nouvelle colonie. En même temps que l'habile général avisait à des moyens de gonvernement, il disposait tout pour donner aux opérations militaires une nouvelle activité. Posté à Belbeys, Ibrahim-Bey pouvait retarder l'occupation de la partie orientale de la Basse-Egypte : Bonaparte se décida à tourner toutes ses forces contre lui, en se bornant à faire observer Mourad par la division Desaix.

Trois colonnes, aux ordres des généraux Revnier, Vial et Dugua, sortirent du Caire le 2 noût, pour se diriger sur Belbeys, Ibrahim, considérant que toute résistance serait inutile, et ne pourrait que l'exposer à perdre ses trésors et ses riches bagages, se retira en toute hâte sur Salahieh, couvert par un corps de mille à douze cents chevaux. Cependant l'avant-garde française, à qui l'espoir de saisir une si belle proje avait fait accélérer sa marche, atteignit ce corps à l'entrée du désert. Bien qu'elle ne fût composée que de deux cents dragons ou chasseurs . Bonaparte donna l'ordre de charger. Les Mameluks plièrent d'abord ; mais bientôt , rabattant leurs ailes, ils enveloppèrent ce détachement de braves, qui déjà ne songeaient plus qu'à vendre chèrement lenr vie . quand tout à coup , à l'aspect des colonnes d'infanterie, l'ennemi lâcha prise et s'enfuit au galop. Ibrahim se sauva en Asie, et Bonaparte revint au Caire, laissant Revnier à Salahieh , Dugua à Mansoura et Vial à Damiette.

Les Français s'appretaient à recueillir le fruit de leurs travaux et chacun s'applaudissait de faire partie d'une expédition dont le succès paraissait assuré, lorsqu'un érénement aussi désastreux qu'impréuv vint jeter l'inquiétude dans les âmes les mieux trempées. La flotte, qui avait transporté l'armée, et à l'aide de laquelle elle comptait pouvoir entretenir aes communications avec la France, n'existait plus. L'amiral Brueys, au lieu d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu de se retirer à Malle ou à Corfou dans le cas où les vaisseaux ne pourraient entrer dans le port d'Alexandrie, s'était décidé à former une ligne d'embossege dans la rade d'Aboukir, comptant sur la protection de ce fort et de quelques batteries de côte. Attaqué par Nelson, le 1<sup>st</sup> août, Brueys, dans la position qu'il avait prise, ne put opposer que la moitié de ses forces è la fo-

talité de celles de son habile adversaire, qui ne craignit pas d'aventurer une partie de son escadre entre la terre et la ligne des visseaux républicions, pour en bourner la gauche et la placer entre deux feux. Si le courage avait pu quelque chose contre une manœuvre aussi savante qu'institendae, celui que déployèrent l'amiral et les marins français en cêt infaiiliblement détruit tout l'effet; mais le combat a'était trouré tout d'abord par trop inégal pour leur permettre de le rétablir. Brueys avait payé de sa vie as funcate improdence; et, de toute sa flotte, il ne a'était sauré que deux raisseaux et deux frégates, sous les ordres de l'amiral Villeneuve.

La nouvelle de ce désastre, dont le contre-coup ne se fit pas sentir avec mônis de violènce à Paris qu'au Caire, ne tanda pas à se répandre: Bonaparte la reçut avec caime, et comme s'il cût été décidé à se fixer irrévoca-hlement en Egypte. Les officiers et les soldats en furent diversement affectés, selon qu'ils en aperçurent les conséquences; elle en cut de terribles pour l'expédition. Le Divan , jusqu'alors indécis n'hésita plus à déclarer la guerre à la république; il se départit même de sa leuteur ordinaire, en pressant l'organisation d'une armée que nous vervous hientêt apparatire en Egypte, et s'y porter en même temps par terre et par mer.

Les proclamations rasurantes du général en chef, et surtout son air calme, dissipèrent les tristes pressentimens et rétablirent la conflaice. Les Français puisant une nouvelle focce et une nouvelle ardeur dans l'évènement même qui les séparait de l'Europe, rédoublètent de Constance et d'activité pour accomplir leurs desseins. Législateurs et guerriers tour à tour, ils donnérent tous leurs cins à la régénération et à la défense d'un pays qu'ils croyaient ne plus quitter. Une discipline exacte et une

police sérère, que les soldats surent accompagner d'un grand respect pour la religion, les mœurs et les usages, ayant fait succéder la confiance à la crainte, les Français purent se mêler avec la population presque avec autant de sécurité que dans un pays plus civilisé.

Bonaparte s'empressa de débrouiller le chaos dans lequel la cliute du gouvernement des beys, et la cessation de toute administration des affaires publiques, avaient précipité cette belle contrée. On s'occupa avec succès du recouvrement des impôts; on pressa la remonte de la cavalerie; on forma des magasins et des dépôts de toute espèce; on releva d'anciennes enceintes, on en bâtit de nouvelles autour de certaines villes que leur position appelait à jouer un rôle dans la défense du pays; on s'attacha à fortifier les ports et les points de débarquement. L'Egypte devant plutôt être défendue par une armée que par des fortifications, les routes et le choix des points de rassemblement devinrent l'objet d'une attention toute par ticulière. On établit un grand atelier pour tous les arts inécaniques; on épura le salpêtre; on construisit des machines hydrauliques; on perfectionna la fabrication du pain et celle des liqueurs fermentées; on encouragea l'industric et les diverses branches de commerce intéricur: on fonda, sous le titre d'Institut, une sorte d'académie politique, civile et militaire, dont Monge et Berthollet eurent la direction. Les savans se livrèrent à des explorations qui ont enrichi ou persectionno plusieurs sciences.

Pendant que ces travaux s'exécutaient, une partie de l'armée était en octivité, se multipliait par le mourement et déteujait les dernières résistances. Desaix qui avais reçut l'ordre de chaiser Mourad-Bey de la Haute-Egypte, rénait de gauer la bataille de Sediman (7 octobre), et

d'enlever aux Mameluks un convoi considérable de bar-, ques chargées de vivres et de munitions.

L'autorité des Français paraissait à l'abri de toute secousse, lorsque des symptômes d'insurrection se manifestèrent tout à coup dans la capitale. La révolte éclata en effet dans différens quartiers, et dans les environs de la ville du Caire , le 21 octobre au matin. Cette révolte 2 dont on remarqua la coîncidence avec l'époque où la déclaration de guerre de la Porte fut connue en Égypte. donna lieu aux scènes les plus déplorables et les plus sanglantes. Le général Dupuis ayant été massacré dès le commencement de l'explosion, ainsi que plusieurs officiers et quelques dragons, les Français ne mirent plus de hornes à leur vengeance. On combattit dans les rues et sur les places publiques; on se disputa la plupart des maisons. La citadelle tira sur la ville et sur la grando mosquée où plusieurs milliers de séditieux s'étaient retirés. Bonaparte, que l'on s'était hâté de prévenir, accourut des environs à la tête de quelques troupes, et sit sommer ces malheureux de poser les armes et de livrer leurs chefs; ils s'y refusèrent, et continuèrent à se battre avec une aveugle furie. Les portes de la mosquée avant été enfoncées, presque tous furent passés par les armes. L'ordre ne fut rétabli que le troisième jour : on évalua la perte des Français à trois cents hommes tués ou blessés ; celle des Turcs dépassa cinq millo hommes : plusieursédifices et un grand nombre de maisons furent incendiés. On fit de sévères recherches dans toute la ville ; et plusieurs Mameluks que l'on trouva cachés ou travestis, furent mis à mort. La répression de cetto émeute acheva d'affermir le pouvoir de Bonaparte ; il avait triomphé des beys et renversé leur gouvernement; mais en exterminant les rebelles du Caire, il détruisit à jamais leurs espérances. Les Musulmans subjugués ne songèrent plus qu'à se montrer résignés et même dociles.

Cet événement fut suivi d'un repos de deux mois, pendant lesquels la vigilance et les soins du général en chef ne se ralentirent pas un moment. L'armée, dans les rangs de laquelle étaient déjà passés trois mille marins échappés au désastre d'Aboukir, fut encore augmentée d'un corps de cavalerie d'une espèce inconnue parminous. La nécessité de réprimer les brigandages des Arabes, suggéra l'idée du corps des dromadaires; arme toute nouvelle, qui participait de la nature de la cavalerie et de l'infanterie, mais beaucoup plus propre à agir dans le désert. Chaque dromadaire portait deux hommes adossés l'un à l'autre, avec leurs armes et des vivres pour plusieurs jours. Ces animaux pouvant faire des courses de trente à quarante lieues sans manger, permettaient de poursuivre et d'atteindre les Arabes', lorsqu'ils se hasardaient à quitter le désert pour piller.

Nous touchons au moment où les Français allaient avoir affaire à de nouveaux ennemis. Le Divan et le ministère anglais avaient concerté un vaste plan dans lequel ils se proposaient d'attaquer à la fois par terre et par mer. Les pachas de Tripoli, de Damas et de Saint-Jean-d'Acre. soutenus du grand-visir, qui traverserait l'Asie-Mineure, devaient pénétrer par l'isthme de Suez, tandis qu'une armée de débarquement rappellerait les Français aux bouches du Nil, et que Mourad-Bey continuerait à les cocuper dans la Haute-Egypte. L'arrivée du commodore Sidney Smith, envoyé par le cabinet de Léndres pour direct et presser l'exécution de ce plan, devait être le signal des opérations.

#### S. II.

Déjà, depuis quelques jours, Bonaparte était occupé à reconstre les vestiges de l'ancien canal de Suez, dont l'existence encore problématique piquait virement sa curiosité, lorsqu'il fut informé que Djezzar-Pacha, auprès duquel lbrahim-Bey s'était réfugié, avait envahi les provinces de Jaffa et de Gaza, et jeté garnison dans le fort d'El-Arisch, situé sur la frontière d'Egypte à la sortie du désert. L'audace de ce pacha et la nouvelle de l'arrivée de Sidney Smith, décidèrent le général en chef à hûter l'exécution du projet qu'il avait formé de prévenir ses ennemis et de passer en Syrie.

La partie de l'armée qu'il destina à cette expédition se composait des forces suivantes: quatre faibles divisions d'infanterie, commandées par les généraux Kiéber, Bon, Lannes et Reynier, formant ensemble cenviron dix mille hommes; huit cents cavaliers, aux ordres de Murat, trois cent cinquante sapeurs ou mineurs, quatorze cents canoniners, quatre cents guides à pied ou à cheral et quatrevingt-huit dromadaires. Le général Bugur sesta au Caire, Menou à Rosette, et l'adjudant général Almeyras à Damiette. La place d'Alexandrie, qui devenait de plus en plus importante et que les Anglais menaçaient, fut confiée au général Marmont. Desaix continua ses opérations course Mourad-Bey, que plusieurs échecs n'avaient encore pa contraindre à abandonner la Haute-Egypte.

Les divisions Kléber et Reynier furent les premières à se mettre en mouvement. Celle-ci partit de Belbeis et l'aurè de Damiette, où elle fut embarquée pour Tineh sur le loc Menzaleh. Leur réunion s'étant effectuée à Katieh, le 6 février 1799, elles traversèrent le désert, et se portèrent contre El-Arisch dont elles investirent le château en attendant les autres divisions. Ibrahim-Bey s'avança au secours de cette place; mais, surpris par Reynier au milieu de la nuit, la plupart de ceux qui l'accompagnaient furent tués ou pris, et ses immenses bagages enlevés. Toute l'armée se trouva rassemblée devant El-Arisch. le 18 février. Déjà quelques travaux d'approche avaient été commencés, des batteries construites. Le château fui canonné, sommé, et rendu le surlendemain. Reynier s'y établit provisoirement avec ordre d'en relever les fortifications. La position de ce point le rendait très-important à occuper, et parce qu'il est le pœud de toutes les communications de la Syrie avec l'Egypte', et parce que toute troupe qui veut marcher d'Asie en Afrique, doit nécessairement s'y arrêter, afin de réunir les moyens iudispensables pour passer le désert.

L'armée se remit en marche et défila par divisions à une et deux journées de distance ; afin de ne pas tarir les puits. Le général Kléber, à la tête de la première division , avant été égaré par des guides infidèles , les deux autres divisions qui la suivaient , trompées par les traces qu'elle avait laissées, errèrent de même dans un immense océan de sable. Quelle situation ! devant elles ; derrière elles, autour d'elles, même spectacle : le désert. Ce no fut qu'après avoir marché quarante-huit heures, et supporté une soif dévorante, que l'armée sortit enfin du désert pour entrer dans la plaine cultivée de Gaza. Le pácha de Damas avait assis son camp devant cette ville; mais, à l'aspect des Français qui s'avancèrent en carrés, il abandonna précipitamment sa position, ainsi que la place, où l'on trouva du canon, des munitions et des vivres, dont on avait le plus pressant besoin.

Ouoique assez mal fortifiée, la ville de Jaffa opposa une résistance qui obligea d'ouvrir la tranchée et de livrer un assaut , à la suite duquel presque toute la garnison et une partie des habitans tombèrent sons les baïonnettes françaises. L'histoire aura malheureusement à raconter que le sac de cette place fut suivi d'un acte contraire à l'humanité et aux lois de la guerre. Un froid calcul, basé sur la difficulté de garder les prisonniers ou de les escorter jusqu'en Egypte, détermina le général à s'en défaire. C'est en vain que, pour pallier ce massacre. on a allégué l'impérieuse loi de la nécessité: les personnes des prisonniers sont sacrées; elles sont sous la sauvegarde de l'honneur, devant lequel toute considération doit fléchir. La conquête de Jaffa valut aux Français quarante pièces de canon de divers calibres, un bon port et une place de dépôt; mais ils v prirent les germes de la peste, qui bientôt se développèrent de la manière la plus alarmante.

L'armée ayant continué de s'avancer vers Saints-Jeand'Acré, aperçut pour la seconde fois la cavalerie d'Abdellah-Pacha. Elle couronnaît les hauteurs de Qăquoun, la droite appuyée à la montagne de Naplouze, que gardaient les habitans de la contrée. Les divisions Bon et Kléber furent formées en carrés et lancées à la reacontre de cette cavalerie, pendant que le général Lannes manœuvrait pour la séparer des Naplouzains. Le pacha ne crut pas devoir attendre le choe; mais Lannes s'étant trop engagé dans les défilés, les funtassins de Naplouze se rallièrent et le poursuivirent jusque dans la plaine.

L'avant-garde étant arrivée le 16 mars au pied du Mont-Carmel, occupa la ville et le port de Caiffa, où l'escadre de Sidney Smith avait mouillé deux jours auparavant. L'armée à laquelle se joignit biontôt la division restée à El-Arisch, investit le lendemain la place de Saint-Joan-d'Aere.

Cette forteresse, la seule qui pût désormais retarder la marche des Français, était bien moins respectable par la nature et le tracé de ses fortifications , qui ne différaient en rien de celles du moyen-ago, que par sa situation sur la mer, et à l'entrée d'une presqu'île : situation d'autant plus favorable qu'elle permettait à l'assiégé de recevoir un puissant secours des Anglais, et de réunir tous ses moyens sur un seul point. Malgré tous ses avantages, l'ancienne Ptolémais eût sans doute succombé, et avec moins de gloire qu'au temps de Philippe-Auguste, si des circonstances fortuites n'avaient concouru à en prolonger la résistance; et d'abord la présence de Sidney Smith , qui redoubla le courage de Djezzar-Pacha, et qui lui donna, pour diriger sa défense, deux émigrés français de réputation, l'ingénieur Phélippeaux et le lieutenant de vaisseau Tromelin. Mais ce qui dut contribuer le plus à rehausser la confiance des assiégés et à faire pencher la balance de leur côté, fut la prise de la flotille, sortie du port d'Alexandrie, avec les pièces de gros calibre, lesquelles, au lieu de servir à foudroyer les murs do la place, garnirent au contraire ses remparts. Cette perte irréparable décida vraisemblablement de l'issue du siège, en réduisant les moyens des Français en artillerie à huit pièces de huit, quatre de douze et quatre obusiers.

Bonaparte assit son camp à douze cents toises des murs de la forteresse, sur une hauteur isolée et parallèle au rivage. Junot fut détaché vers le dourdain pour observer les débouchés de Damas, et occuper les villes de Safet. Nazareth et Chicamer. La tranchée ayant été ouverte le 20 mars, sur le front oriental et à trois cents mètres de la ville, l'artillerie établit ses batteries contre une grèsse

tour carrée, vers laquelle le général Cafarelli dirigea en même temps une galerie de mine, dans le but de faire sauter la contrescarpe. L'habileté des canonniers et la vivacité du feu des batteries suppléèrent jusqu'à un certain point à la faiblesse des calibres ; quelques jours suffirent pour ruiner les désenses de la tour et v ouvrir une brèche qui fut jugée praticable. On n'attendait plus que l'effet de la mine pour monter à l'assaut. Le feu s'y trouvait à peine mis, que les grenadiers de la division Lannes s'élançèrent à la brèche. Quoique l'explosion n'eût presque pas endommagé la contrescarpe, ils n'hésitent pas, et sautant dans le fossé, ils escaladent la tour que l'ennemi avait abandonnée. La place tombait en leur pouvoir dès ce jour même, s'ils eussent été soutenus; mais les troupes qui devaient les suivre ayant été arrêtées par la fatale contrescarpe, les Musulmans se ravisèrent, et nos grenadiers furent contraints de rétrograder avec perte.

Les postes établis du côté du Jourdain, qui jusqu'alors avaient suffi pour couvrir le siége, allaient se trouver assaillis par des forces considérables. Junot donnait avis que l'avant-garde d'Abdallah-Pacha, après avoir passé le Jourdain au dessus et au dessous du la cé Tibériade, avait pris position à peu de distance de Nazireth. Bonaparte se rappela l'arrivée de Wurmser devant Mantoue, et sentit qu'il n'y avait pas un instant à perdre pour disperser cotte armée que les pachas réunissaient sur ses derrières.

Il envoya successivement Kibber et Murat au souțien de se avant-postes. Ce dernier avait ordre de se saisir du pont de Jacoub. principal débouché des ennemis, et de leur couper la retraite de ce côté. Les rapports annonçant la présence d'une armée de trente à quarante mille hommes, dont moité de cavalerie, Bonòparte Jaissa aux généraux Lannes et Reynier le soin de garder les tranchées et de contenir la garnison; puis, se portant sur Nazareth à la tête de la division Bon, il livra le 16 avril la bataille du Mont-Thabor.

Kléber, qui, cinq jours auparavant, avait battu et rejeté sur le Jourdain un premier corps de Turcs et d'Arabes, était aux prises avec toute l'armée ennemie, lorsque le général en chef parut. Pendant que formée en deux carrés la division Kléber continuait de soutenir une lutte . fort inégale en apparence, Bonaparte dirigea les généraux Vial et Rampon, avec deux demi-brigades en carrés, sur les flancs et les derrières de cette cobue armée. Averti de l'arrivée des renforts par un coup de canon, le général Kleber changea de rôle et prit l'offensive. Trop ignorant en tactique pour déjouer la manœuvre des Français. Abdallah Pacha se vit tout à coup assailli par les quatre carrés qui, marchant dans une direction concentrique, resserrèrent et enveloppèrent les Musulmans. C'est alors qu'on put remarquer, pour la dixième fois depuis l'ouverture de la campagne, combien les troupes curopéennes l'emportaient sur les milices d'Orient. Ecrasés par des feux croisés d'artillerie et de mousqueterie, incapables de combiner aucun retour offensif, les Turcs ne songèrent plus qu'à prendre la fuite : coupés des montagnes de Naplouze par le général Vial, attendus par Murat au pont de lacoub, ils se réfugièrent précipitamment derrière le Mont-Thabor. La nuit, qui survint, leur ayant permis de gagner le pont de Giz-el-Mécanié, ils repassèrent le Jourdain et ne reparurent plus.

Gette bataille ayant délivré Bonaparte de toute inquiétude, illaissa la division Kléber en observation à Nazareth, et reprit le chemin de Saint-Jean-d'Acre avec le reste des troupes, bien décidé à pousser les travaux du sîége avec une nouvelle vigueur.

Ces travaux dont il n'est pas de notre objet de rendre compte, furent accompagnés d'une série de combats et d'assants, où chaque parti déploya une tenacité et un courage au dessus de tout éloge. Les assiégés construisirent plusieurs boyaux de contre-approche, tant sur le glacis que dans le fossé, qui leur permirent de multiplier l'action de la mousqueterie, et de prendre les assaillans à revers. Autant de fois les Français s'emparèrent de la tour, autant de fois ils en furent délogés. Dans un grand assaut livré le 7 mai, une tête de colonne conduite par le général Rambaud pénétra jusque dans la place; mais la garnison s'étant ralliée en même temps que les Turcs débouchant par les fossés arrêtaient l'escalade, les grenadiers durent céder au nombre après d'inutiles prodiges de valeur. L'élite de l'armée, le bataillon des guides; s'élança vainement à la brèche, il ne put rétablir le combat. Le général Rambaud et une partie de ceux qui l'avajent suivi furent tués à la porte même du palais de Djezzar, d'où sortsit un feu terrible.

Pour la première fois, la fortune so montrait infidèle aux drapeaux du moderne Alexandre i irrité de son inconstance, et voyant la brèche derenne plus large et plus facile par un redoublement d'efforts de ses trop faibles batteries, il voulut tenter une dernière fois le sort des armes. Deux nouveaux assauts furent livrés, le matine tle soir du 10 mai. Bonaparte luismême se rendit au piècd de la brèche, afin d'sjouter encore à l'impulsion des troupes. Son dessein était de surprendre les Turcs et de s'établir en force sur le haut de la mursille. Généraux, officiers, soldats, tous se prodiguèrent, et cependant ces deux tentatives curent la même issue que les précédentes:

la garnison avait élevé des retranchemens intérieurs d'eu il fut impossible de la déposter. L'armée eut à donner des regrets au général Bon et à une foule d'autres officiers d'un courage et d'un mérite éprouvés.

Toutes les chances favorables étaient passées du côté des assiégés : tandis quo chaque jour ils avaient reçu des renforts, les Français s'étaient vus décimer par les comhats et les maladies. Cette disproportion toujours croissante de moyens et les rapports inquiétans arrivés de l'Egypte, contre laquelle la Porte dirigeait une expédition maritimo dont les apprêts se faisaient à Rhodes, décidèrent enfin Bonaparte à lever le siège, et à renoncer à sa chevaleresque entreprise. Déjà Kléber avait été rappelé des rives du Jourdain. Sa division et la cavalerie forsuèrent une forte arrière-garde, pendant que Junot couvrait le slanc gaucho de l'armée, en longeaut le pied des montagnes de Naplouze. Djezzar-Pacha ne s'aperçut qu'au point du jour, le 22 mai, que les tranchées, sur lesquelles la place avait tiré toute la nuit, étaient évacuées. L'armée se retira par le chemin qu'ello avait suivi en s'avançant en Syrie; les Musulmans ne songèrent point à inquiéter sa retraite, mais elle fut reconduite par un ennemi non moins dangereux, et contre lequel la valeur est impuissante : la peste exerça ses ravages dans les rangs des Français.

Pendant que l'armée expéditionaire s'enfonçait dans le désert de Syrie, des révoltes, que le général Dugua avait eu peine à contenir, s'étaient manifeatées sur plusieurs points de l'Egypte. Le retour de forces impossutes et la présence de Bonaparte achevèrent de déraciure les deraières résistances, et l'on n'eut plus à s'occuper que des moyens de défonse contre l'ennemi extérieur. De son côté, Dessix avait achevé la conquête de la llaute-Egypte.

Vainqueur des Mameluks à Samanhoud, à Thèbes, à Benisouef, co général avait atteint les grandes cataractes. occupé Kosseir sur la mer Rouge, et rejeté Mourad dans la grande Oasis où il se tenait caché. Cetto campagne où se reproduisit, sous un ciel brûlant, un genre d'opérations en quelque sorte analogues à celles dirigées contre les Vendéens, mit dans un nouveau jour les talens supérieurs de Desaix et des généraux Davoust , Belliard , Donzelot, Friant, ainsi que d'une foule d'autres officiers d'un grade moins élévé. Ce n'était pas une mission facile que celle de réduire des enuemis qui, secondés par les habitans, et avant une parfaite connaissance du désert et des nombreux vallons qui aboutissent au Nil, se dispersaient à l'approcho des Français, après s'être donné rendezvous sur des points où il était impossible de prévoir leur apparition; qui tantôt attaquaient avec fureur, et tantôt s'écoulaient par les slancs de l'armée, pour enlever ses convois et insurger le pays sur ses derrières.

Il est une pièce infiniment propre à donner une juste idée de cette guerre de la Haute-Egypte, c'est la lettre écrite du lazaret de Toulon par le général Desaix au général Dumas; en voici la dernière partie (1):

. Les opérations du Delta et de la Syrie étatient dans l'ordre ordinaire : dans l'autre partie (la llaute-Egypte) elles ne ressemblaient à rien de coqui est connu. Ge n'était pas une guerre, c'était une chasse difficile, consistant à forcer avec la seule infanterie une cavalerie intrépide, ne combattant jamais qu'à as fantaisie, ne pouvant qu'être surprise, mais jamais forcée de combattre; recrutée à tout instant par ses nombreux partisans

<sup>(1)</sup> Cette lettre est insérée tout entière au tome sy du Précis des événemens militaires,

et par quelques-unes des tribus arabes que déterminaient l'appât du butin et la facilité d'échapper au danger ; cachée dans d'immenses déserts où des fontaines et quelques pâturages lui permettaient de subsister à couvert de l'ennemi; il était presque impossible d'obtenir des succès décisifs. Ce n'est que par des marches continuelles , une grande activité; ce n'est qu'en créant des compagnies de Dromadaires, que nous avons pu parvenir à détruire un ennemi toujours étonnant par sa constance. Souvent surpris, battu et rejeté hors du territoire de l'Egypte, l'horrible faim le ramenait presque aussitôt trente ou quarante lieues audessous du point où on l'attendait. Jamais une poursuite n'a été moindre de cinquante lieues ; et nous en avens fait plus d'une. Cent fois pendant la nuit, nous avons surpris Mourad-Bey, et lui avons onlevé armes, chevaux et équipages; chaque fois perdu dans l'immensité du désert, il s'est réorganisé : il avait encore cent cavaliers de quatre mille mameluks qui composaient sa troupe particulière à la bataille de Samanhoud. Lo récit de notre campagne ne serait que celui de notre excessive patience, de nos souffrances, mais non de nos combinaisons. »

Bonaparte mit tous ses soins à réparer les pertes éprouvées en Syrio et dans la Haute-Egypto : on fit quelques recences parmi les habitans du pays, et sustout parmi les Grees, qui, lors de la révolte du Caire, avaient donné des preuves de soumission et d'attachement aux Français; et telles furent l'habited et la promptitude que l'on apporta dans la réorganisation des corps, qu'en moins d'un mois les troupes se trouvèrent en état de marcher à de nouvelles entreprises. On eut lieu de s'applaudir de cette diligence extréme, car une armée turque ne tarda pas à se montrer aux bouches du Nil.

On soupçonna sa prochaine arrivée aux mouvemens

a III Carryli

des Mameluks, et à leur opiniâtreté à gagner la Basse-Egypte. Bonaparte était occupé à poursuivre Mourad-Bey qui s'était approché jusqu'aux Pyramides de Gizeh, lorsqu'il recut l'avis qu'une flotte turque de cent voiles avait mouillé le 11 juillet dans la rade d'Aboukir. Elle portait une armée de dix huit mille hommes , aux ordres de Mustapha, pacha de Romélie, destinée à former l'avant-garde du visir, et à insurger le pays. Comme le général français s'attendait à cette visite des Turcs, il ne fut point surpris, et pertant sur-le champ pour Ramanieh, il y rassembla le gros de ses forces disponibles et vola à la rencontre de l'ennemi. Cependant, malgré son incrovable célérité et les instructions envoyées à Alexandrie et à Rosette, il ne put empêcher que le fort et une partie de la presqu'île d'Aboukir ne tombassent au pouvoir de Mustapha, qui déjà s'y était établi derrière des ouvrages.

Les deux armées furent en présence dans la nuit du 24 au 55 juillet. Instruit que Kléber, qui arrivait de Damiette, a était plus qu'à uae petite distance. Bonaparte destina se division à former la réserve, et mit aussitôt en mouvement celles des généraux Rampon (\*) et Lannes, ainsi que l'avant garde de Murat. L'impéritie de son adversaire répondait assez du succès de la lutte; mais encore fallait-il ménager le sang des soldats, d'autant plus précieux qu'il était impossible de let remplacer, et l'on sait combien les Turcs sont redoutables derrière des retranchemens.

Mustapha avait formé son armée sur deux lignes, qui barraient l'entrée de la presqu'ile : la première, forte de trois mille hommes au moins, appuyait ses flancs à deux mamelons, liés entre eux par quelques ouvrages, et peu

<sup>(1)</sup> Quelques historiens disent Lanusse.

distans de la mer; elle était soutenue par douze cents hommes et quatre pièces de canon, postés dans un village situé à trois cents toises en arrière. La seconde ligne (à six cents toises de la première), dont le centre occupait une redoute enlevée aux Français lors du débarquement, étendait ses ailes au rivage; elles étaient couvertes par des espèces de tranchées encore imparfaites. Cette seconde ligne, qui se composait de huit à neuf mille hommes avec douze pièces de canon, et que protégeait, sur la gauche, une flottille de chaloupes canonnières, n'était qu'à une petite distance du fort d'Aboukir, occupé par une forte garnison.

Bonaparte s'avança sur deux colonnes formées des divisions Lannes et Rampon; elles étaient précédées par l'avant-garde de Murat, où se trouvaient trois bataillons sous le général Destaing. Celui-ci enleva au pas de charge le mamelon retranché où les Turcs appuyaient leur droite. en même temps que Lannes se portait sur l'autre extrémité de cette première ligne. Murat perça le centre avec sa cavalerie, et coupa la retraite aux deux ailes attaquées. Rompue et presque entièrement enveloppée par l'effet de cette manœuvre, toute la première ligne ennemie fut tuée ou précipitée dans les flots. Quelques hommes de la droite seulement purent regagner le village, qui du reste tomba bientôt au pouvoir des Français. Il ne restait plus que la seconde ligne : le pacha y avait réuni la plus grande partie de ses moyens, et tout annoncait une résistance opiniâtre.

Nous venons de voir la cavalerie placée au centre : la distribution des forces ennemies et les circonstances locales dictaient cet arrangement en marchant à la première ligne; mais it ne convenait plus pour une attaque contre la seconde. Le général en chef n'était pas homme à s'y méprendre. Voyant que la principale force des Turcs était au centre et dans la redoute, qui formait comme la tête de la position, il fit passer sa cavalerie à sa droite, et, quoique Kléber ne fût pas encore arrivé, se décida à brusquer l'attaque. Pendant que les ailes françaises occupent et refoulent celles de l'ennemi, et qu'une forte batterie ruine les défenses et démolit les parapets de la redoute, des colonnes, soutenues par une forte réserve, s'apprêtent à assaillir les retranchemens. La direction de ces colonnes est confiée au général Fugières. Les Turcs le voyant s'approcher, quittent leur position et marchent en furieux à sa rencontre : le choc fut terrible , on combattit corps à corps. Les Osmanlis, repoussés, regagnèrent précipitamment leurs ouvrages : les Français les suivirent; mais, pris en slanc par le feu plongeant de la redoute, ils durent se retirer sur le village, Fugières eut un bras emporté.

Murat, quoique ayant exécuté plusieurs belles charges catre la redoute et le rivage, n'avait pu déposter entièrement l'ennemi; chaque fois qu'il s'était engagé au-delà de la ligne, le feu des chaloupes l'avait contraint de rétrograder. La victoire était indécise.

Une imprudence la fita du côté des Français. En voyant le général Fugières se retirer, les Turcs s'imaginèrent avoir vaincu, et sortant en foule de la redoite, ils se dispersèrent pour couper les têtes des morts et des blessés. Cet inatant fût sais ir Lonnes se mit à la tête de deux hatillons, et, soutenu par le reste de sa division, il courut à la redoute et s'en empara, au unoment même ou l'aile gauche, ayant fait volte-face; reprenait l'officasive avec me nouvelle intrépithié. Ces deux attaques simultanées, et une clarge heureuse de Murat, qui tourna et enveloppa l'aile; gauche ennemie, curent un succès complet.

Le pacha fut pris avec toute sa suite, et de cette masso de neuf à dix mille Tures, il as sauva à peine quelques centaines d'hommes. Le fils de Mustapha défendit le fort d'Aboukir avec la fureur du désespoir, et ne se rendit que huit jours après la bataille, laissant dix-huit cents cadavres entassés sur les remparls ou dans les fossés.

C'est alors que les parlementaires anglais qui s'étaient rendus à terre pour proposer un échange de prisonniers, apportèrent la nouvelle des premiers revers essuyés par les armées françaires du Rhin et d'Italie (1). Ces révélations et la connaissance que l'on avait déjà de la lutte toujours croissante des factions au sein de la mère-patrie, décidèrent Bonaparte à retourner au plus vite en Europe. La victoire d'Aboukir et le calme dont avait joui le pays durant la crise qui venait de se passer, lui permettaient d'espérer que l'armée qu'il laisserait en Egypte ne serait point sérieusement inquiétée pendant le reste de la campagne. L'avant garde du visir arrivait à peine en Syrie, et rien n'annonçait que les Anglais prendraient une part active à la guerro.

Berthier, le fidèle dépositaire des secrets et des projets de son chef, Berthier, seul, fut mis dans la confidence. Ceux que Bonaparte avait choisis pour le suivre, et du nombre desquels étaient les généraux Lannes, Marmont, Murat, Andreossy, le chef de brigade Bessières et ses guides, les savans Monge et Berthollet, reçurent un ordro non motivé de se rendre à Alexandrie. Les instructions adressées à Kibber, et qui renfermaient pour lui la nomination de commandant-général, et pour Desaix celle de commandant dans la Haute-Egypte (2), ne devaient étre

<sup>(1)</sup> Voyez les §, suivans.

<sup>(2)</sup> Desaix, qui ne devait rester dans la Haute-Egypte que le temps

décachetées que vingt-quatre heures après le départ des frégates. Ces précautions furent dictées par la crainte de décourager l'armée, que le départ de son général ne pouvait manquer d'affecter.

Bonaparte alla se montrer une dernière fois au Caire, afin d'affermir par sa présence et l'influeuce de la victoire le gouvernement qu'il avait établi. Il quitta cette capitale le 18 août, alléguant le prétexte d'une tournée dans le Della, et vint s'embarquer au rivage d'Alexandrie, le say; son heureuse étoile le guidant au milieu des croisières anglaises, il réussit à leur échapper, et entra le 1<sup>er</sup> octobre 1799 au port de Fréjus.

Arriver à Paris, rallier les amis de la république, s'en faire un appui pour renverser le Directoire et les Conseis, confondre les factions, proclamer un nouveau gouvernement et de nouvelles institutions, saisir les rênes de l'Etat sous lettire de Premier Consul; telle fut la tâche immense que Bonaparte sut accomplir en quelques semaines. Les circonstances autorisaient cet accès d'audace: l'histoire absoudra celui qui, ayant des titres à la reconnaissance et à l'admiration de ses concitoyens, osa usurper, dans, l'intérêt de son pays et aux accalemations de tous, un pouvoir discredité, avili, et destiné à être encore long-temps la proie des factions. Mais laissons de côté les considérations politiques, et reportons-nous en Egypte.

### S. III.

L'armée, pour qui le départ de Bonaparte fut un coup de foudre, finit cependant par se rassurer en

nécessaire pour en organiser l'administration, ne tarda pas à repasser en France.

voyant quel successeur il s'était donné. En effet, nul autre, autant que Kléber, ne méritait cette distinction; vrai modèle des guerriers par sa fermeté, sa franchise, et un courage et des talens longuement éprouvés aux champs de la Belgique et du Rhin, sa belle tête s'élevait au dessus des bataillons comme un drapeau (1); digne en tout de la confiance générale, il sut dissiper les inquiétudes, et se concilier l'estime et l'affection de tous. S'il est un reproche que l'on puisse faire à un guerrier si recommandable, c'est celui de s'être laissé entraîner à des sentimens d'aigreur et de jalousie envers son ancien chef : sentimens dont est partout empreint le rapport qu'il adressa au Directoire pour lui exposer la situation de l'Egypte et les besoins de l'armée , au moment où il en prit le commandement. Le regret que l'on éprouve en lisant cette pièce (2) est encore accru par le souvenir de l'influence aussi funeste qu'imprévue qu'elle exerca sur l'issue de l'expédition. Ce rapport, où l'état de l'armée était représenté sous les couleurs les plus sombres, tomba entre les mains des Anglais : ils y virent la probabilité que les Français ne tarderaient pas à être contraints de se rendre à discrétion ; et le cabinet de Saint-James . agissant dans cette hypothèse, écarta une négociation qui désormais était le seul moyen de tirer quelque fruit de la campagne d'Orient, ou plutôt de la terminer avec le moins de préjudice possible.

Déjà Bonaparte avait écrit au grand-visir pour le décider à un rapprochement. Kléber ayant manifesté les mêmes intentions et reproduit les mêmes offres, Desaix

<sup>(1)</sup> Phrase attribuée à Bonaparte.

<sup>(</sup>a) Elle se trouve insérée dans le tome se du Précis des événemens militaires, par M. le comte Mathieu Dumas.

et un autre commissaire se rendirent à bord de la flotte anglaise et ensuite à El-Arisch, où ils conclurent une convention d'après laquelle l'Egypte serait remise aux Turcs dans un délai fixé et à de certaines conditions, dont la principale était que l'armée française serait reconduite en Europe avec armes et bagages. Il est remarquable que cette convention, arrêtée en présence du commodore Sidney Smith, ne fut pas revêtue de sa siguature, quoique la clause du retour de l'armée regardât particulièrement l'Angleterre. La loyauté bien connue du commodore ne permet pas de supposer qu'une pareille omission fut faite à dessein de couvrir la perfidie que préparait le ministère britannique; mais s'il ne joua pas un rôle odieux dans cette occasion, il fut du moins l'instrument d'un machiavélisme que l'intérêt de l'État ne saurait entièrement justifier (1).

Kléber, que sa franchise et son inexpérience des artifices et des manœuvres diplomatiques empéchaient de soupconner aucune supercherie, ne songea plus qu'à exécuter fidèlement le traité qu'il venait de ratifier.

L'armée, après avoir évacué successivement Katieh, Salahieh et Belbeis, était au moment de repasser le Nil et de céder le Caire, lorsque le général français requi, par l'intermédiaire de Sydney Smith, une lettre de l'amiral Keith, datée de Chypre, qui loi annonçair, en termes peu mesurés, l'opposition de la Grande-Bretagoa ut traité d'El-Arisch. Si l'idée d'une violation aussi manifeste du droit des gens ne fut pas suggérée par loi rapport exagéré de Kléber au Directoire, et tombé entre les mains des Anglais, du moins doit-on penser qu'il la

<sup>(1)</sup> Jomini, tome x111, page 403.

fortifia, et c'est dans ce sens que nous en avons déploré l'influence sur les destinées de l'armée.

Kléber, dont l'indignation égala la surprise, se borna à faire connaître la lettre de Keith par un ordre du jour qu'il terminait ainsi : « Soldats! on ne répond à de telles « insolences que par la victoire : préparez-vous à com-« battre ! »

On vensit d'apprendre la révolution du 18 brumaire, et la nomination de Bonaparte au consulat. Cet événement, qui répandit une joie universelle dans l'armée, devint pour Kléber un nouveau motif de vaincre ou de mourir.

Jussuf-Pacha, après avoir traversó le désert et pris possession de toutes les villes de la rive orientale du Nil, venait d'établir son camp sur les ruines d'Héliopolis. Son armée ne s'élevait pas à moins de soixante mille hommes. Sa droite, principalement composée de cavalerie et des Mameluks d'Ibrahim-Bey, se prolongeait vers le fleuve. Le peu de précaution que mettent les Tures à se garder ayant, fait penser que l'on pourrait les surprendre, les divisions Reyaire et Friant, qui composaient, peur ainsi diro à elles seules toute l'armée, s'avancéreut dans lo silence de la nuit (20 mars 1800), formées en carrés par brigades, l'artillerie l'gère dans les intervalles, le parc § la réserve à une petite distance en arrêire.

L'affaire ne tarda pas à s'engager. Friant, avec la droite, se diriges sur le village de Matarieh où Nassyf, ancien pacha du Caire, avait réuni une avant-garde d'é-lite de cinq à six millo janissaires. Ceux-ci sortirent du village et marchèrent avec audace à la rencontre des Français; mais ils payèrent cher cette imprudente manœure. Trop. habitués à ces sortes d'échaussourées pour en être émus, les carrés les recurent à demi portée,

et les mirent dans la déroute la plus complète. Reynier forçant de marche avec l'aile gaucho, dirigea son attaque principale sur le quartier du grand-visir, afin de séparer la cavalerie de l'infanterie, et d'ecculer celle-ci au désert. Le pacha voulut en vain lui opposér ses hordes indisciplinées; éclaircies d'abord par la miteaille et la mousqueterie, elles furent bientôt culbutées et contraintes de foir la baïonnette dans les reins. Kléber, à qui il importait de tirer le plus grand parti possible de la victoire, ordonna de les poursoirre aussi long-temps et aussi loin qu'il resterait de forces aus soldats. Tout ralliement leur devint impossible, et elles durent abandong ner leur camp encore tout tendu et abondamment pourru de vivres.

Dès le commencement de la bataille, Ibrahim-Bey et les Mamelukà varient filé au les derrières de l'armée, et, gagod la ville du Gaire, sans s'embarrasser de ce qui se passerait. Nassyf-Pacha, après qu'il eut été battu à Matarich, avait aussi pris la même direction, suivi des débris de son corps. Leur arrivée fut le signal d'une insurrection dans toute la ville, qui obligea les généraux Verdier et Zayonazeck à se retirer dans la citadelle et dans les forts. Averti par le bruit du canon, et certain que dussuf "upoposerait plus aucune résistance sérieuse, le générai en chef détacha successivement les deux brigades, de la division Friant au secours de la garnison du Caire. Elles arrivèrent fort à propos pour arrêter les massacces et dégager une poignée de guides qui, depuis trente-six heures, était assiégée dans le quartier-général.

La reprise de Salahieh et l'entière dispersion des Turcs ayant débarrassé Kléber de toute inquiétude du côté de la Syrie, il chargea Reynier d'observer cette frontière, et se rendit en toute hâte dans la capitale. L'obstigation avec laquelle les habitans persistaient dans leur rébellion le décida à ne rien précipiter, et à rassemblet de nouvelles forces pour frapper un coup décisf sur Boulâg. Un bombardement suivi d'une sommation n'ayant produit aucun effet, la division Friant s'élança aux brèches pratiquées par l'artillerie, et pénétrant dans les rues la berche d'une main et le fer de l'autre, elle mit tout à feu et à sang. Une partie de la wille fui tinéendiée, et la plupart de ceux qui la défendaient passés au fil de l'épée. Il fallut ensuite faire le siège du Caire, qui dura un mois entier, du 21 mars au 31 avril 1800 (1). Ce fut une guerre de maisons, dont un autre exemple a été offert dans l'attaque de Saragosse, our 1800.

Mourad-Bey, qui depnis long-temps avait conçu nne catime particulière pour les Français, s'diait décidé à s'en rapprocher au moment même de leur détresse, simant mieux passer sous leur domination que de redevenit ributaire des Turcs, pour lesquels son mépris égalait son aversion. Le traité qu'il conclut avec Klèber durant le siége du Gaire, et qu'il observs religieusement jusqu'à sa mort, lui sisignait le gouvernement de la Haute-Legype, sous la seule condition de payer un tribut annuel à la république.

L'impression produite par la victoire d'Héliopolis et les châtineas infligés aux révoltés du Gaire ameairent les provinces à offiri leur sommission et à s'humilier encora, une fois devant leurs vainqueurs, Richer, après avoir affecté aux hesoins les plus pressans du soldut les sommes imposées à la cité rebelle, ne songes plus qu'à rétablir toutes les parties du service. Les régimens se complés

<sup>(1)</sup> Spectateur mil taire, 10me 1x, page 356. Article de M. Je general du génie Michaud.

tèrent avec des Grecs, des Cophtes, et même des esclavés d'Ethiopie, qui, en échange de la liberté qu'on leur accorda, mirent tous leurs soins à se façonner aux mœurs et à la discipline européennes.

Ce guerier, que l'histoire placera au rung des capitaines célèbres de l'époque, était au moment de recueillir le fruit de ses talens militaires et de ses prévisions administratives, lorsqu'il tomba sous le poignard d'un fanatique mesulman. Kléber fut assassiné le 1,4 juin dans les jardins du quartier-général, où il se promensit avec un des architectes de l'expédition. La mort avait fait choix d'un seul jour pour frapper deux illustres victimes : à l'heure même où Kléber expirait au Gaire, le brave Desaix succombait aux champs de Marengo.

#### S. IV.

Menou, que son ancienneté de grade appela au commandement en chef, a "avai malbeureusement aucun autre titre à présenter. Général sans talent, sans expérience, et par conséquent sans crédit auprès des braves de l'armée d'Orient, il se montra plus empressé de dévitrie l'œuvre de ses prédécesseurs que jaloux de le perfectionner. Ses fausses mesures et les funestes dissensions qui ne tardèrent pas à éclater entre lui et les autres généraux, furent les avant-coureurs de la détresse et des revers qui attendaient l'armée. Chaque jour de sa dictature accédéra le stérile et malheureux dénouement d'une entreprise dont la France et la civilisation pouvoient encore se promettre de grands résultats.

Le ministère anglais saisit un moment si favorable, et, résolu de tout tenter pour expulser les Français de l'Egypte,

il fit passer dans l'île de Rhodes une armée levée et équipée à granda frais. Cette armée; qu'il destinait à débarquer dans les parages d'Aboukir, devait être secondée par le grand-visir et par un corps venu de l'Inde dans la mer Rouge.

· Avec plus de discernement et moins de présomption . Menou eût conjuré l'orage , en suivant un système d'opérations couronné jusque-là par des succès; mais au lieu de pourvoir à la défense des côtes, et de concentrer ses forces autour du Caire et mieux encore à Ramanieh, comme l'avait fait Bonaparte dans une circonstance entièrement semblable, il tint les régimens disséminés, et ne donna aucun ordre précis sur ce que chacun aurait à faire. Reynier et les autres généraux lui représentèrent vainement qu'il allait être assailli, et que tout dépendrait de la promptitude svec laquelle on marcherait aux Anglais; il traita leurs représentations de craintes puériles, et se dissimula jusqu'au dernier moment la possibilité d'une attaque sérieuse; puis, quand vint l'instant du danger, il se crut également menacé de tous les côtés, quoiqu'il fût facile de prévoir que le visir, se rappelant la lecon reçue à Héliopolis, serait le dernier à entrer en action; et d'ailleurs celui-ci n'était-il pas le moins redoutable de ses adver-Saires ?

L's nouvelle de l'apparition de la flotte anglaise, qui eût dût fixer enfin les irrésolutions du général Menou, devint. l'occasion d'une fouel d'ordres et de contro-ordres, d'allése et de venues qui, en faissant perdre un temps précieux, permirent à l'connemi de débarquer et de se fortifier à loisier dans la presque the d'Aboukir. Bamparte avait livré hataille à Mustapha-Pacha cinq jours après son départ du Caire; il falla le triple de temps au général Menou (du 4 au 20 mars 1801) pour arriver en présence de l'aruées.

anglaise, et encore n'avait-il réuni que la moitié de ses forces. Les combats que sir Ralph Abercromby avait en à soutenir contre les faibles détachemens sortis d'Alexandrie et de Rosette n'avaient servi qu'à doubler sa confiance et à lui faire gagner du terrain. La bataille de Ganone, qui se donna le 21, entre la mer et le canal d'Alexandrie, décida sans retour du sort de l'Egypte. Une supériorité de plusieurs milliers d'hommes, et la protection de leurs chaloupes canonnières, procurèrent aux Anglais un avantage que peut-être ils n'eussent pas obtenu si les troupes françaises avaient été engagées avec plus d'art et plus d'ensemble ; mais encore perdirent-ils leur général en chef Abercromby, avec un grand nombre d'officiers et de soldats. Les Français eurent aussi à regretter beaucoup de braves : le général Lanusse cut la cuisse emportée par un boulet parti de la flottille ennemie (1), Déjà, depuis deux jours, le fort d'Aboukir était au pouvoir des Anglais.

L'armée se retirs sous le canou d'Alexandrie, où elle prit position. L'arrivée d'un nouveau corps ennemi de six millo hommes, et la destruction de la digue du lac Madich, dont une partie des eaux s'écoule dans le bassin de l'ancien lac Maréotis, resorrèrent de plus en plus sa défensive. Bien-tôt réduite à s'enfermer dans Alexandrie, elle se trouva séparée du reste de l'Égypte, et exposée à toutes los horreurs de la famíne.

Le visir, qui jusque là avait hésité à se remettre en campagne, n'eut pas plus tôt recu la nouvelle du blocus d'Alexandrie et de la marche d'un corps anglais sur Ramanieli, qu'il franchit le désert et s'avança vers le Nil, où

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage intitulé; De l'Egypte après la bataille d'Hé-Lopolis, par le général Reynier.

se dirigcait également le corps venu de l'Inde, et récemment débarqué à Suez. Ces différens mouvemens ayant obligé Belliard à s'enfermer dans le Caire, l'armée se trouva partagée en deux corps séparés et bloqués par des forces supérieures. Quoique bien déterminé à soutenir l'honneur des armes et la gloire du nom Français, ce général n'ent bientôt d'autre ressource qu'une capitulation. Son attitude ferme imposant aux ennemis, il parvint à faire revivre le traité d'El-Arisch, et obtint d'être reconduit en France avec ses armes, son matériel et tous ses bagages. L'armée anglo-turque escorta cette division jusqu'à Aboukir, où elle s'embarqua dans les derniers jours de juillet. Menou, qui s'était refusé à ratifier ce traité en répondant que le mot capitulation était à jamais rayé de son dictionnaire, fut contraint plus tard d'en venir aussi à cette unique voie de salut. L'obstination qu'il mit à désendre pendant quatre mois la place d'Alexandrie , sous les ruines de laquelle il voulait, disnit-il, s'ensevelir, ajouta quelques lauriers à la couronne de l'armée d'Orient ; mais ils furent stériles et ne purent rien changer à ses destinées. Le traité relatif à l'entière évacuation de l'Égypte fut signé le 31 août 1801. On cut lieu d'être surpris en voyant avec quelle facilité le général Menou, qui avait toujours affecté de se montrer le protecteur des arts, stipula la remise à l'étatmajor anglais des riches collections faites par la commission des savans. Mais ceux-ci ayant déclaré qu'ils jetteraient à la mer leurs manuscrits et tous les documens qu'ils avaient recueillis, plutôt que de souscrire à cet article, le général Hutchinson (i) se vit contraint de céder à tant d'énergie, et la France conserva cet unique fruit d'une expédition

<sup>(1)</sup> Il avait succède à sir Ralph Abercromby dans le commandement de l'armée auglaise.

qui, dans d'autres temps, eût amené les plus féconds résultais.

« Les hommes accoutumés à ne pas toujours juger une « opération d'après son résultat, dit le général Jomini (1), « ne désapprouveront en effet que le choix de l'époque à « laquelle elle se fit , ou plutôt encore la politique tracas-« sière du Directoire, qui lui suscita une foule d'ennemis, « au moment où il avait intérêt de se ménager des alliés et des ressources pour mener à bien une si vaste entre-« prise. Sous le point de vue militaire comme sous le « point de vue maritime et commercial , l'expédition « d'Egypte était excellente. Nulle colonie ne pouvait va-« loir à la France ce qu'en peu d'années eût rapporté « l'Egypte. Les rapports des généraux en chef, les faits « qui ont eu lieu pendant l'occupation , prouvent que les « ressources de cette province, suffisant en temps de « guerre à l'entretien d'une armée , en auraient offert « un surplus considérable dans les temps ordinaires ; on « put remarquer en effet que, malgré le défaut de com-« munications assurées avec la France , l'armée républi-« caine n'a point souffert essentiellement. »

Il nous faut maintenant ajouter quelques réflexions relatives à l'influence de cette expédition sur les progrès ou les applications de l'art militaire.

On ne peut dire, ce nous semble, qu'elle ait étendu le domaine de la stratégie, ni même donné lieu à de nouvelles et grandes applications de cette science. En admettant même que le but et les distances entrent pour quelque chose dans le mérite des conceptions stratégiques, ce que nous sommes loin d'accorder, l'idée de la conquête de l'Egypte ne présenterait encore rien de nouveau, puis-

<sup>(1)</sup> Tome xiv, page 354.

que déjà, pendant deux siècles, l'Europe avait réuni ses efforts pour fonder des établissemens et une puissance stable en Orient. Cette idée, ainsi que l'a dit un écrivain, était surtout familière aux imaginations françaises. Plusieurs fois le cabinet de Versailles avait été sur le point de la réaliser, et notamment à l'époque du ministère du duc de Choiseul. Ce ne serait donc qu'à partir du débarquement de l'armée qu'il faudrait chercher ces nouvelles applications de la science du généralissime : mais ni la nature du théâtre de la guerre, ni l'espèce d'adversaires que l'on avait à combattre, ne se prêtaient à ces vastes conceptions qui, dans nos pays d'Europe et entre des armées disciplinées, ont une si grande influence sur l'issue des opérations. A quoi bon chercher à déborder et à tourner des ennemis qui', voltigeant sans cesse autour de l'armée, semblaient prendre plaisir à se laisser dépasser? A quoi bon songer à les séparer de leur base d'opérations, eux qui n'en avaient pas, et pour qui tous les points de l'horizon étaient des points de retraite? Mais d'ailleurs, en supposant d'autres ennemis, comment aurait-on pu arriver inopinément sur ces points dont l'occupation présage la chute des empires, dans un pays où le Nil et les puits jalonnaient, pour ainsi dire, les seules routes praticables? Soit que l'on eût marché d'Alexandrie au Caire, du Caire on Syrie on dans la Haute-Egypte, il eût falluse résoudre à suivre les traces de l'adversaire, à l'attaquer de front, à le pousser devant soi. En faisant du Caire une grande place de dépôt, un grand centre d'action, on fit ce que dictaient la prudence, la configuration du champ d'opérations, l'importance et la position de cette ville : en choi- . sissant, comme on le fit encore, ou du moins comme on avait projeté de le faire, les points de Ramanieh, de Salabieh et de Benisouef, pour centres d'actions secondaires,

et pour points de rassemblement contre des attaques venant de la mer, de la Syrio et de la Haute-Egypte, on mattrisait le pays sans efforts, on satisfaisait à tous les besoins, à toutes les conditions d'une désensive prévoyante; mais l'importance de tous ces points se présentait naturellement à la pensée, et les Barbares eux-mêmes ne l'ignoraient pas. Ainsi, bien qu'il ne nous paraisse pas que l'on doive chercher de profondes combinaisons stratégiques dans la campagne d'Egypte, la guerre n'en fut pas moins constituée de la manière la plus conforme aux circonstances et aux localités; et ce serait bien mal nous comprendre, si l'on voyait dans ces réflexions l'intention d'une critique oiseuse et amère, dont l'inconvenance et le ridicule retomberaient tout entiers sur nous. Cette campagne, et celle de Saint-Domingue qui la suivit de près, attestèrent de nouveau la très-grande difficulté de réussir dans une entreprise d'outre-mer, lorsqu'un ennemi supérieur en marine intervient pour la traverser.

De ce que l'expédition d'Egypte fut peu favorable aux applications de la stratégie, il ne s'ensuit pas qu'elle nic contribua eu rien aux progrès de la tactique : elle révéla, au contraire, toute l'efficacité de ces formations qui sont devenues classiques sous le nom de carrés d'Égypte. Ce n'est pas que l'ordre en carré ne fût connu et recommande par-les tacticiens, mais on s'y était peu arrêté jusqu'alors, et seulement comme à une disposition, de pied ferme contre la cavalerie. L'aruée à Orient marcha et atlaqua en carrés (1) : c'est-à-dire qu'elle vit au moyen de manœures et d'offensive dans une disposition consi-

<sup>(1)</sup> Plus souvent sur trois rangs que sur six, sfin de dissimuler son infériorité numérique et sussi pour démasquer le plus de seux possible. Chaque carré dont il est question, bien différent d'an carré

dérés exclusivement comme défensire; elle apprit à fortifier les carrés par l'artillerie, et à les combiner entre eux de la manière la plus favorable, tant sous le rapport de leur position respective, que sous celui de leur écartement.

L'on a ditarec raison que la campagne d'Egypte avait révélé à notre infanterie tout le secret de sa force. En effet, jamais le soldat ne s'était trouvé dans une situation plus propre à lui faire apprécier la nécessité de se servir habilement de son arme, et d'économiser des munitions et des ressources qu'on ne pouvait pas toujours renouveler; jamais il n'avait eu plus besoin de sang-froid et d'aplomb, jamais il n'en eut davantage. L'impétuosité, qui tant de fois a décidé du succès, eût été souvent plus nuisible qu'op-portune au milieu d'ennemis qui ne pouvaient être vaincus que par l'ordre et l'ensemble. Bien qu'on ne puisse évaluer rigoureusement l'influence et le mérite de chacan dans les batailles, on doit croire cependant qu'en Egypte, plus encore qu'en Europe, les subalternes eurent une part directe et immédiate à la victoire.

Nous terminerons en faisant remarquer, avec le colonel Carrion-Nisas, que « cette expédition a donné aussi sur « la cavalori des idées plus saînes que les troupes à « cheval de l'Europe n'en pouvaient suggérer; on s'y est « convaineu de tout ce qu'un cheval, dressé avec soin « et sans menagement, pour parvenir à laire et à porter.

« Ensin, continue lo mêmo écrivain, la guerre d'Egypto a instruit les troupes à se passor do boissons

de bataillon, était formé d'une brigade ou d'une division entière, comme à la basaille des Pyramides; et chaque division avait un détachement de cavalerie, et plusieurs pièces d'artillerie qui se placaient aux angles du carré. e fermentées, qui paraissent, en Europe, nécessaires « pour leur faire supporter les fatigues de la guerre, à préparer leurs subsistances et à s'accoutimer à toutes sortes de nourriture, à porter pour plusieurs jours de virres, à résister à l'influence des climats brûlans. Il est remarquable que la nostalgie, qui travaille si facilement le soldat français, n'a pas fait de ravages dans d'une armée à qui tout semblait devoir faire regretter le climat et les habitudes de la patire dont elle pouvait so croire séparée pour toujours. L'armée qui est revenue de cette expédition aurait pu, dans sa fusion svec les autres, leur laisser plusieurs traditions utiles, si la faux de la guerre qui décimait nos soldats se fût un 'moment reposée (1), »

(1) Essai sur l'Histoire générale de l'Art militaire, tome 11 page 434.

# DIX-NEUVIÈME LECON.

# RÉPUBLIQUE.

6. I. Les Napolitains envahissent le territoire de Rome. - Championnet repreud l'offensive et les met en déronte. - Les Français occupent Naples et proclament la république parthénopéenne. - Ouvertore de la campagne de 1799. - Jourdan, s'est.avancé à la rencontre de l'archiduc Charles, est hatto à Stokach et contraint de repasser le Rhin. - Succès de Masséna dans les Grisons. - La défaite des armées du Danube et d'Italie l'oblige à se retirer sous Zorich. - 6. IL. Schérer, après de vains essais pour passer l'Adige, est prévenn par le baron de Kray, et battu à Magnano. - Retraite de l'armée française derrière l'Adda. - Elle en est chassée par Sowarof, à la soite de plusieors combats très-vifs. -Moreao, qui a succédé à Schérer, rétrograde successivement derrière le Tésin et le Pô. - Sowarof, après s'être porté sur Tortone. prend tout à coup le parti de s'avancer sur Turin par la rive gaoche da Pô. - Moreso quitte les environs d'Alexandrie et se retire dans la rivière de Génes. - Position respective des armées au commencement de juiu. - Projet pour la jonction de l'armée de Naples. - Suwarof qoitte Turin et marche en toute bâte à la rencontre de Macdonald. - Bataille sanglante de la Tréhia. - L'armée de Naples est réduite à prendre l'affreux chemin de la Corniche, - Moreau attaque Bellegarde et débloque Tortone. - Rénuion des deux armées françaises dans la rivière de Gênes. - Joohert est désigné pour commander en Italie. - Championnet organise l'armée des Alpes. - Etat des affaires en Suisse et sur le Rhin. -Masséna abandonne Znrich. - Il se retire sur le mont Alhis. -Inaction de l'armée d'Helvétie, - 6. III. Joubert se décide à

prendre l'offensive, dans l'espoir de dégager Tortone et Mantone. - Bataille de Novi. - Joubert est tué. - Retraite de l'armée dans la rivière de Gênes. - Départ de Sawarof pour la Suisse. - Nonveau plan des alliés. - Les deux armées du Rhin et des Alpes sont rénnies sons le commandant de Championnet. - Tentatives infractueuses de ce général pour sauver Conj. - Bataille de Genola, - Nonvelle retraite de l'armée sur l'Apennin, -Quartiers d'hiver; - 6. IV. Opérations en Snisse. - Succès de l'aile droite des Français. - Arrivée du corps russe de Korsakof. - Tentstive de l'archiduc contre l'aile gauche de l'armée d'Helvétie. - Bataille de Zurich. - Les Alliés sont reponssés au-delà dn Rhin. - S. V. Marche hardie de Suwarof par le Saint-Gothard. - Masséna se porte à sa rencontre. - Le général russe se retire sur les Grisons, - Opérations sur le Rhin. - 6. VI. Expédition des Anglo-Russes en Hollande. - Quelques réflexions sur la campagne de 1799.

## S. I.

Nous avons dit un mot de la politique envahissante du Directoire, et de l'empressement du cabinet anglais à former une nouvelle ligue contre la république. Les premiers événemens de cette seconde lutte des opinions armées se passèrent dans le midi de l'Italie. A la nonvelle de l'érection des Etats de l'Église en république, la cour de Naples avait pris l'alarme, et s'était hâtée d'accéder à nne coalition qui , selon toute apparence , devait entraîner l'entière évacuation de la péniusule. Une armée de soixante mille Napolitains, aux ordres du général autrichien Mack, franchit le Vulturne en novembre 1798, et se dirigea sur Rome. Ce mouvement offensif était prématuré, car les Russes et les Autrichiens ne devaient entrer en campagne qu'au printemps suivant. La dispersion des Français et la surprise que leur causa une irruption si soudaine valurent d'abord quelques avantages à leurs adversaires, qui pénétrivent jusque dans Rome. Mais bientôt assaillis par Championnet, qui ne s'était replié que
pour mieux conceutrer ses forces, ils furent contraints
de passer subitement de l'offensive à la défensive. Battus
à Calvi, à Montalto, et aux environs de Gapoue, les Napolitains ne purent arrêter l'armée victorieuse. Les
paysans et les Lazaroni s'insurgèrent en vain pour la défense du pays. La capitale fut soumise, et la république
parthénopéenne proclamée, bien avant que les Russes et
les Autrichiens eussent tiré le premier coup de canon. Le
soin de terminer e'dée consolider cette nonvelle conquéé
fut confié à Macdonald; mais il n'y réussit que très-imparfaitement, tant les paysans mirent d'obstination à se
révolter. Le roi l'erdinand s'était retiré en Scile.

Deux circonstances, qui n'existaient pas dans la période précédente, tendaient à faire pencher la balance du côté des alliés, à l'ouverture de la campagne de 1793. L'une se rapporte à la configuration du théâire de la guerres l'autre, à l'infériorité des forces de la république.

En imaginant de consolider la position militaire de la France par l'occupation des montagnes helvétiques, le Directoire avait, au contraire, altéré toute l'harmonie de sa défense. Non-seulement la possession du territoire auisse sjoutait à nos frontières une étendue de plus de cent lieues; mais elle réunissait encore en un seul et même champ d'opérations la zone immense qui, de l'Adriatique, court par Trente, Constance et Wesel, à la mer du Nord; ce qui nécessitait un nouveau développement de forces. Tant que la neutralité de ce territoire central avait été respectée, et elle l'avait toujours été dans la cours de la dernière guerre; la zone dont il s'agit se trouvant coupée en deux, chacune des fractions, isolée en elle-même, offrait un théâtre entièrement jadépendants.

et l'on pouvait choisir, sur chacune des ailes, tel point de départ qu'on voulait, sans s'inquière du centre, qui était comme une sorte de pivot invulnérable. Mais en comprenant la Suisse 'dans le front d'opérations, on se trouvait entraîné à-tout couvrir, parce que l'ennemi pouvait tout attaquer. La ligne de l'Adige, comme celle de Strasbourg à Mayence, n'étaient plus que des parties so-condaires, dont la défense et l'attaque derenaient suberdonnées à ce qui se passersit sur la crête des Alpes et dans les vallées de l'Ilelvétic. Ce fut pour parce aux inconvéniens que présenterait une défensive aussi morcelée, et aussi pour profiter de la chance de combattre les Autrichiens avant l'arrivée des Russes, que le Directoire se décida à prendre l'initiative (1).

(1) « C'était un article de foi, généralement reçu dans l'armée autrichieune comme dans l'armée française, dit le prince Charles . (.campagne de 1799, tome 1, page 53), qu'en occupant les mou-· e tagnes on dominait la plaine. Le dicton, maître des sources est · maître des bouches, se trouvait à l'ordre du jour. La vérité de ce · principe, mille fois reconnue dans les manœuvres, dans les posi-. tions, dans les combats, dans toutes les rencoutres de la guerre, n'était pas douteuse dans le seus de la tactique; mais ou voulait · l'appliquer aux graudes conceptions de la stratégie, et l'on en · tirait la conséquence, qu'il fallait porter la guerre dans les mon-\* tagues pour obtenir des succès dans la plaine. Cette fausse Induc-« tion fit mitre l'opinion, générale à cette époque, que la Suisse . · était le boulevard de la France, comme le Tyrol était celui de · l'Autriche, et que l'occupation des plus hautes moutagnes de · l'Europe devait être le premier objet des opérations. On considé-« rait ces masses comme des bastions qui flauquaient l'Allemagne et · l'Italie, et comme des citadelles, d'où l'ou pourrait faire échouer par des sorties les entreprises de l'ennemi en Souabe, en Bavière, - sur le Pô et sur l'Adige. On oublisit la nécessité absolue de s'as-. seoir sur une base, et d'assurer sa ligue de retraite. Vollà les prin-· cipes sur lesquels on fondait alors le système de la guerre; et

Rien de plus sage assurément qu'une pareille détermination; mais malheureusement nos préparatifs ne répondirent ni à l'imminence du danger, ni à la grandeur de l'entreprise. Soit que le Directoire n'eût pas cru que ses envahissemens entraîneraient une rupture aussi brusque. soit qu'il ne connût pas toute l'élendue des ressources des Alliés, il se treuva n'aveir à eppeser que cent cinquante mille hommes à plus de trois cent mille. La censcription qui venait d'être instituée, nécessitait un travail préparatoire assez long pour arrêter les rôles, opérer le tirage, assembler et faire partir les recrues. Aussi la levée de deux cent mille hommes ordonnée sur la fin de t 798 en avait-elle à peine fourni quarante mille à l'armée active lors de l'ouverture de la campagne; le reste s'assemblait encore dans les places frontières, pour y former des bataillons de garnisen. Deux ans de paix avaient considérablement réduit les cadres. La cavalerie surtout était faible et généralement mal montée : l'artillerie et le train des vivres manquaient de chevaux; beauceup d'efficiers avaient été mis à la réforme par une économie mal entendue; ceux qui restaient sous les drapeaux étaient dé-

<sup>·</sup> lorsque les événemens eurent pronvé le vice de ces combinaisons, · pintôt que d'en revenir, on avait (le Directoire et le conseil anli-

<sup>«</sup> que) encore l'injustice d'attribuer l'insuccès des opérations à l'inhabileté des généraux, et l'on se plaisait à sacrifier la gloire des

<sup>·</sup> armées à nne prévention malhenreuse. • L'archidne ajoute, page 96 : « Si l'on néglige les vallées pour tenir · préférablement les montagnes, l'ennemi n'a rien de mieux à faire

<sup>«</sup> que d'amnser les postes qui gardent les hautenrs, et d'accabler · cenx qui occupent les vallées. Il intercepte par ce moyen les che-

<sup>«</sup> mins qui condnisent sur les montagnes, arrête les vivres et les · renforts destinés à s'y rendre, menace la retraite des troupes qui

<sup>«</sup> s'y tronvent, et les force d'abandonner leurs positions. « и.

goûtés par l'espèce d'abandon dans lequel ils languissaient depuis la paix; on n'avait déjà plus cet enthousiasme des campagnes précédentes.

Le plan d'opérations auquel on s'arrêta n'étisit d'ailleurs rien moins que propre à compenser l'infériorité do nos ressources. Ce plan, où l'on retrouve, comme dans ceux do 1795 et 1794, l'intention do tout couvrir, do tout attaquer, ne laissait aucune chance de porter des coups décisifs aux Autrichiens. Jourdan, qui commandait une armée de quarante-cinq mille hommes sur lo Rhin, devait entrer en Allemagee par Kehl et l'uningue, traverser les montagnes Noires, gagner les sources du Danube, appuyer sa droite au lac de Constance, et pousser jusqu'au Lech, si l'enneuin ne l'avait pas encore franchi.

Lo but principal de co mouvement était d'appuyer et de seconder Masséna, qui, avec les trente mille hommes stationnés en Helvétie, envahirait les Grisons et se porterait sur Inspruck, en tenant son ailo droite au sommet des Alpes, sfin do se lier à l'armée d'Italie. Un corso d'observation, sous Bernadotte, était destiné

à investir Manheim et Philipsbourg, à fournir des garnisons aux autres places du Rhin, et enfin à favoriser, par des démonstrations sur le Mein et le Necker, les opérations de l'armée du Danube. Co corps et celui de Masséna furent mis sons les ordres de Jourdan, dont ils devaient recevoir l'impulsion.

L'armée d'Italio, forte de cinquante mille hommes, non compris les auxiliaires transalpins, dans le commandement de laquelle le ministre de la guere Schérer vint remplacer le général Jouhert, devait porter son aile gaucho sur Trente, tandis que le centre et la droite, franchissant l'Adige à Vérone et à Legnago, pousseraient l'ennemi derrière la Brents et la Piave.

571

Macdonald occupait le royaume de Naples avec trente mille hommes, et Brune la Hollande avec quinze mille, indépendamment de l'armée batave.

Ainsi le Directoire, dit Jomini, avec cent soixante-

« dix mille hommes disséminés des bords de l'Adige à

« l'embouchure du Mein, espérait se saisir du saillant

que forment le Tyrol et le Vorarlberg sur les Etats hé-

« réditaires de l'Autriche, tourner l'armée impériale

« d'Italie, et la couper à jamais de celle qui opérerait sur

« les bords du Danube. Ce plan, aussi gigantesque dans

« son ensemble que vicieux dans ses détails, était basé « sur la fausse maxime que la possession des montagnes

rend maître des grandes vallées.... Ajoutez qu'en dis-

séminant les troupes en Allemagne, en Suisso, en

Italie, on s'enlevait la faculté de frapper un grand coup

sur l'un de ces points à l'ouverture de la campagne;

et que, partager en cinq armées les forces en Italie et

« sur le Rhin, c'était les faire écraser successivement pour

« s'occuper d'accessoires insignifians. Il était facilo de « voir pourtant que la conquête du royaume do Naples

ne serait qu'éphémère si l'armée principale était battue

sur l'Adige; et que la possession d'Ehrenbreitstein, de

« Philipsbourg et de Manheim servirait bien peu, si celie

« du Danube éprouvait des revers sur la rive droite du « Rhin (1), »

Les seules forces de la maison d'Autriche s'élevaient à deux cont quarante mille hommes, répartis en trois armées. La première, que commandait l'archiduc Charles sur le. Lech., présentait uno masso de cinquanto-quatre

Soixante-quatorzo mille hommes formés en deux corps,

mille fantassins et de vingt-quatre mille cavaliers.

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution, tome x1, page 93.

sous les généraux Hotze et Bellegarde, occupaient le Vorarlberg, les frontières des Grisons et le Tyrol méridional.

L'armée d'Italie, qui bordait la rive gauche de l'Adige, se composait de qualre-vingt-cinq mille combattans, dont onze mille de cavalerie : elle était commandée par le baron de Kray, en l'absence du général Mélas, qui ne la rejoignit qu'après l'ouverture des hostilités.

Jourdan commence son mouvement lo ter mars, et se porta en six jours à Rothweil et aux sources du Danube, où il s'arrêta jusqu'au 13, on ne sait trop pour quels motifs et dans quel but. Ce retard, en lui ôtant la chance de ponvoir se réunir à Masséna au nord-est du lac de Constance, fit perdre tous les avantages que promettait l'initiative. L'archiduc eut à peine connaissance de la marche des colonnes françaises, qu'il franchit le Lech pour venir s'emparer du terrain même où nos armées espéraient se mettre en communication. C'est toujours une faute grave que d'assigner pour rendez-vous à ses masses un point que l'ennemi occupe ou peut occuper en force. Cetto faute, dont nous avons vu que Wurmscr et Alvinzi avaient été victimes en 1796, allait aussi nous êtro funeste. Il est vrai qu'il restait encore un second moyen pour se réupir à l'armée d'Helvétie : c'était do passer le Rhip à Schaffouse et de longer la rive méridionale du lac de Constance; mais en se déterminant à prendre ce parti, on découvrait la route de Strasbourg et toute la base d'opérations, que ne pouvait garder le faible corps de Bernadotte (1). Tout ce que put faire Jourdan, et ce qu'il fit en effet, fut de pousser

<sup>(1)</sup> Celui-ci qui avait passé le Rhin le même jour et à la même heure que Jourdan, bloquait alors Philipsbonrg avec huit à dix mille hommes au plus.

dans la direction de Stokach, espérant que Masséna se serait porté sur Feldkirch et Bregentz pour menacer le flanc gauche de l'archiduc.

Pendant que les deux armées principales so rapprochaient, Masséna avait passé le Rhin (6 mars) et commencé la conquette des Liques-Grises : mais au lieu d'appuyer à gauche, ainsi que Jourdan s'y attendait, l'armée d'Helvétie s'était dirigée de front sur Feldikrich et Coire, en tenant sa droite, que commandait Lecourbe, à la crête principale des Alpes. Ce mouvement excentrique et l'arrivée de la division Dessoles de l'armée d'Halie au soutine de l'aile droite, fixèrent la guerre aux sources de l'Ian, et s'opposèrent absolument à ce que Masséna unaueuvsit par sa gauche. Un autre obstacle à la réunion projetée, et que ne purent vaincre les efforts réitérés d'Oudinet, fut la résistance de la formidable position de Feldkirch. Nos deux armées se trouvant ainsi réduites à agir séparément, celle d'Helvétie cotique l'invasion des Grisons.

Jourdan étant arrivé le vo sur l'Ostrach, a'établit en avant de cette petite rivière, la gauche aux ordres de Saint-Cyr, vers le Danube; la droite sous Férino, non loin du lac de Constance. Le dessein du général en chef était d'attaquer l'archiduc dès le lendemain; mais il flut prévenu et contraint de recevoir le combat, qu'une trop grande distance agire les divisions, et surtout l'éloignement des réserves, firent tourner à notre désavantage (1).

Jourdan ne voulant pas courir les chances d'un second engagement avant d'avoir réuni ses forces, se retira derrière Stokach. Il cût été possible aux Autrichiens de couper la division Férino en brusquant leur marche; mais

<sup>(1)</sup> Voyez les ouvrages de Jomini, de Mathieu Dumas et de l'archiduc Charles.

ils s'avancèrent avec une extrême lenteur et sans inquiéter sa retraite. Le général français, à qui il importait de reprendre l'offensive au plus vito pour assurer ses communications avec Masséna, se décida à livrer bataille le 25 mors (1).

Notre infériorité numérique nous interdisait d'attaquer sérieusement sur plus d'un point : mais nous avions à choisir entre un effort contre l'aile droite des Impériaux pour les acculer au lac do Constance, et une attaquo contre leur gaucho pour les resouler sur Ulm et les éloigner du Tyrol. Ce dernier parti, quoique pouvant compromettre nos communications avec Strasbourg, était néanmoins préférable, parce qu'il tendait à favoriser la jonction si urgente de nos ariuées du Danube et d'Helvétie. Le général en chef n'apprécia pas cette double circonstance. et, comme en 95, il ordonna d'aborder l'ennemi de front sur une ligne morcelée de plus de huit lieues, limitée d'une part au lac de Constance, et de l'autre à Mæskirch, non loin du Danube. Un premier avantage qu'obtint d'abord Soult à la tête de l'avant-garde, appela l'attention de l'archiduc sur sa droite, qu'il se hâta de renforcer de sa réserve et d'une partie de son aile gauche. L'arrivée de ces forces et l'hésitation de notro cavalerie, que les cuirassiers autrichiens firent plier, ayant donné à l'ennemi une supériorité marquéo sur le centre des républicains, leurs

<sup>(1)</sup> Les deux partis se trouvaient comme forcés de combattre à Stokach avant de pouvoir continner leurs opérations : « Mais, sinni « que le remarque le prince Charles, les suites d'une victoire donnaient à cette époque plus d'avantages aux Autrichiens, parce

qu'ils gognaient incessamment la communication des Français avec
 la Suisse, au lieu que ceux-ci auraient eu plusieurs marches a

faire au - delà de Stokach , avant d'intercepter celle des Autrichiens

ailes se trouvèrent séparées et contraintes d'abandonner le chaup de bataille, en suivant des directions différentes. Le succès des Autrichiens fut l'œuvre de leur réserve qu'ils surent engager à propos.

Saint-Cyr, que sa pointe sur Meskirch exposait à être coupé, surprit le passage du Danube à Sigmaringen, et se retira en bon ordre à Rothweil. L'aile droite, sous Férino et Souham, ne quitta ses positions que le lendemain de la batsille. Les Autrichiens, qui avaient uno belle occasion d'accabler nos divisions dispersées, ne mirent aucune vigueur dans leur poursuite; mais l'armée n'en fut pas moins dans la nécessité de repasser le Rhin à Kehlo tà Vieux-Brissch, entrainant dans son mouvement le corps de Bernaddte.

Les brillans succès obtenus par Lecourbe et Dessoles, aux sources do l'Inn et de l'Adige, n'étaient qu'une fiible compensation à la désire des armées du Dambe et d'Hailie (1). Masséna, désormais sans appui au milieu des Grisons, et d'ailleurs exposé à être touraé par l'archiduc, qui ne pouvait manquer de se saisir du pont de Schaffouse, pour pénétrer en Suisse (2), Masséna, victorieux, n'eut d'autre parti à prondre que de rétrograder. Ce ne fuit toutefois qu'après un intervalle de plus de deux mois, et après avoir livré de continuels et glorieux combats, que l'armée d'Helvêtie se décida enfin à entrer dans la position retranchée de Zurich. Le Directoire appréhendaut que l'ennemi ne débouchât en masse sur Genère pour envahir le centre si vulnérable de nos frontières, arait placé l'armée du Danube sous le commandement de

<sup>(1)</sup> Voyez le §. suivant.

<sup>(</sup>a) C'est effectivement ce qui arriva, mais seulement vers la fin de mai et après que Masséna cui évacué les Grisons.

Masséna, et dirigé par l'Alsace une partio de cette armée en Suisse.

#### S. 11.

Nos effaires n'allaient pas mieux en Italie, où les hostilités avaient commencé vingt jours plus tard qu'en Allemagne. Soit que le Directoire eût ignoré quelles forces nous y seraient opposées, soit qu'il eût espéré trouver un second Bonaparte dans le ministre Schérer, il 'était horné à rassembler quarante-cinq à cinquante mille hommes sur lo Mincio, croyant pouvoir impunément disposer de trente mille autres pour garder le royaume de Naples, et de six mille pour envahir la Tocsane. Schérer, après de vains essais offensifs, tant au-dessus qu'au-dessous de Vérone, s'était vu contraint de renoncer à passer l'Adige, et d'abandonner même ses positions en avant de Peschiera.

Le baron de Kray, qui d'abord s'était mépris sur les véritables intentions de son adversaire, avait fini par concentrer ses forces autour de Vérono pour prendre l'offensive à son tour. Notre sile gauche, ayant été téparée de Peschiera par l'arrivée d'un corps autrichien descendu du Haut-Adige, l'armée prit position entre Villa-Franca et en fleuvo, appuyant son centre au village de Magnano, dont le nom ne devait pas tarder à s'associer à un den nos désastres les plus fameux. L'ennemi débouchant en masse sur Villa-Franca, menaça un instant nos communications arec le Mincio et Mantoue; mais bientôt rappelé à sa gauche, que les divisions Grenier et Victor débutèrent par mettre en déroute, il dut renoncer à nous acculer dans les marais du Menago, comme il en avait en le projet. La bataille, qui s'était engagée dans la matinée du 5 avril,

se continua sans beaucoup d'ordre et avec des succès variés jusqu'au moment où le général Kray, ayant attiré à lui la garnison de Vérone, parvint à son tour à séparer et déborder nos deux divisions de l'aile droite. Cet effort de l'ennemi fut décisif; et malgré la bonne contenance de Moreau au centre et de Serrurier à la gauche, il nous fallut repasser le Mincio en toute hâte, abandonnant Mantoue et Peschiera à leurs propres forces. Cette bataille ternit l'éclat des armes françaises.

Schérer, s'exagérant le danger de sa situation, à la nouvelle de l'apparition du général autrichien Wukassewich, dans la vallée de la Chiese, donna l'ordre de rétrograder derrière l'Adda : cette retraite était prématurée; elle détruisit le peu de considération que déjà l'armée hésitait à lui aecorder : il ne put se le dissimuler, et cédant au vœu général, il remit le commandement à Moreau.

La mission de celui-ci allait être d'autant plus épineuse, que Suwarof venait d'arriver à la tête d'une première colonne de vingt mille Russes. Sous le rapport de la tenue et de l'instruction, ces nouveaux adversaires n'étaient pas encore ce qu'ils sont devenus ; mais la race d'hommes était forte, l'esprit militaire parfait. Le général et le soldat accordaient la préférence à la baionnette, et faisaient peu de eas des feux. Le caractère de Suwarof se peint tout entier dans sa réponse au général autrichien Chasteler. qui lui proposa, à son arrivée, de faire une reconnaissance : « Des reconnaissances!!! lui dit-il vivement; je « n'en veux pas ; elles ne servent qu'aux gens timides, et « pour avertir l'ennemi qu'on arrive; on trouve toujours « l'ennemi quand on veut. Des colonnes, la baïonnette, ( l'arme blanche, attaquer, enfoncer, veilà mes recon-

a naissances! » Réponse, dit Jomini, où bien des gens

n'ont entrevu que de la jactance, et qui décélo plus qu'on ne pense le vrai génie de la guerre.

Le nouveau généralissime des troupes alliées, après avoir détaché vingt mille hommes sous le baron de Kray pour assiéger Peschiera et bloquer Mantoue, se décida à forece la ligne de l'Adda. Les l'ennçais, à peine au nombre de vingt-huit mille hommes, avaient eu l'imprudence de se disséminer le long de cette rivière, sur une étendue de plus du vingt lieues, comprise entre Lecco et Pizzighettone. Servarier était à l'extrême gauche, Grenier à Gassano, Victor à Lodi, se liant à l'avant-gardo et à l'aile droite.

Moreau, qui sans doute eût réparé la faute de son prédécesseur eu concentrant ses forces , n'eut pas le temps de se reconnaître, et fut prévenu. L'ennemi, débouchant dans les deux directions de Brivio et de Vaprio, franchit l'Adda sur ces deux points lo 26 avril, et sépara l'armée française en trois parties. Grenier, contro lequel se porta le gros des Alliés, soutint un combat de vingt-quatre heures. Sa division se couvrit do gloiro, mais ello n'en dut pas moins rétrograder sur Milan. Trop éloigné pour lui porter secours, Victor n'arriva que sur la fin de la journée, et ne put que retarder un instant les progrès de l'ennemi, en défendant vigoureusement la tête de pont de Cassano. Serrurior, dont la gauche se trouvait engagée vors Brivio, hésita à manœuvrer par sa droite pour prendre à dos le corps opposé à la division Grenier : retenu par la force de la position qu'il occupait à Verderio, il crut devoir y attendre l'issue du combat que soutenait son collègue, comme si, dans tous les cas, le passage de l'Adda n'eût pas dû le compromettre. Son hésitation, en privant Grenier d'un puissant renfort, fit aussi son propre malhour; car, bientôt enveloppé de toutes parts, la plus belle résistance ne put le soustraire à la nécessité de poser les armes. Bien que les plus exposées, les troupes de sa gauche parvinrent néanmoins à effectuer leur retraite, partie sur Como, partie sur Menagio en s'embarquant sur le lac. Déconcertée par l'apparition des troupes légères ennemies sur ses derrières, la brigade chargée de défendre Lodi n'opposa aucune résistance.

L'armée victorieuse entra à Milan le 2g. Le peuple, toujours avide de hangenens, et toujours addit par les proclamation du vainqueur, courut au-devant de Suwarof, et le reçut avec cet enthousiasme qu'il avait fait éclater naguère à l'arrivée de Bonaparte : le fanatisme religieux avait soccédé à l'amour de la liberté.

Les Français, après s'être ralliés derrière le Tésin, où ils attendirent vainement Serrurier, se retirèrent bientôt en-deçà du Pô, laissant des garnisons à Pizzighettone et dans le château de Milan. Les dispositions douteuses des Piémontais déterminèrent Moreau à se montrer à Turin; il s'y rendit à la tête de la division Grenier, pendant que le gros des forces républicaines se dirigeait sur Alexandrie, et s'établissait entre le Pô et le Tanaro, la gauche à Valence. Cette position, où toute l'armée fut rassemblée le 7 mai, ne pouvait être mieux choisie; elle couvrait à la fois les routes de Turin et de la rivière de Gênes, et permettait de recueillir l'armée de Naples , qui avait reçu l'ordre de s'avancer à marches forcées. Valence et surtout Alexandrie étaient d'excellens appuis, à la faveur desquels on pouvait long-temps arrêter l'ennemi par des manœuvres.

De Milan, où nous l'avons laissé, Suwarof dirigea Wukassewich sur Novarre et Ivrée, avec ordre de pousser jusqu'à la hauteur de Turin par la rive gauche du Pô. L'armée alliée, opérant alors par sa gauche, passa le



fléure à Plaisance et à Pavie, détachant une division dans le Modénois, à l'efflet d'observer le général Montrichard, et d'épier le moment où Macdonald déboucherait de l'Apennin. Parvenu sur la rive droite, le général russe s'avança contre Tortone, dont il s'empara, malgré le feu du château qui ne cessa de tirer sur la ville. Son dessein était de s'interposer entre nos deux armées, et de menacer les communications de Moreau avec Génes. La situation de celui-ci, que rendoit déjà très-critique l'occupation de Novarre et de Tortone, était encore aggravée par l'insurrection générale des Prémontais, qui dès lors essayèrent d'enlorer son grand parc.

L'imminence du danger vers Tortone et Novi, où déjà les Cosaques se montraient, venait de décider le général républicain à renforcer sa droite, lorsqu'il eut connaissanco que les Russes avaient surpris le passage du Pô non loin de Valence : il rappelle aussitôt la division Victor, et opposant des forces supérieures à l'ennemi, il le culbuto dans le sleuve, avec perte de quinze cents hommes et de quatre pièces de canon. Cet échec, et un succès de Lecourbe vers Bellinzona, dont Suwarof s'exagéra les conséquences, lui firent craindre pour sa droite; il se détermina à y marcher avec plusieurs divisions dans l'intention de s'approcher de Turin par la Sesia, et de protéger les opérations sur le Saint-Gothard. Wukassewich . après s'être emparé de Casale, qui n'était point en état de résister, s'avança par Chivasso sur la capitale du Piémont, dont quelques coups d'obusier lui ouvrirent les portes : convaincue de l'impossibilité de défeudre une aussi vaste enceinte, la garnison frauçaise s'était réfugiée dans la citadelle. Le grand quartier-général ennemi fut établi à Turin le 27 mai.

Il n'est pas facile de s'expliquer un mouvement aussi

intempestif et aussi mal combiné que cette contre-marche de Suwarof. Comment pourrait-il être justifié d'avoir abandonné les environs de Tortone pour marcher sur la Sesia et la Doria, lorsque l'approche de Macdonald (1) lut prescrivait impérieusement de concentrer ses masses autour de cette place, pour tomber tour à tour sur l'une et sur l'autre de nos armées ? Ses apologistes ont allégué un ordre du conseil aulique qui lui aurait enjoint de s'emparer des places ; mais, outre qu'il n'était pas d'un caractère à se conformer servilement à tous les ordres qu'on voudrait lui donner, que n'assiégeait-il d'abord le château de Tortone? C'était assurément un point non moins important à occuper que la citadelle de Turin dans l'état où se trouvaient les choses. Si cette faute du général russe n'eut aucune conséquence fâcheuse pour les armes alliées. c'est qu'un trop long séjour de Macdonald en Toscane lui donna le temps de la réparer, en accourant de nouveau au point décisif.

Les armées opposées devaient pour quelque temps ac tourner le dos. L'insurrection toujours croissante des Piémontais, et la présence de Suwarof à Tortone, dont il était difficile de prévoir qu'il s'éloignerait pour marcher sur la Sesis, décidèrent Moreau à quitter une position désormais jugée dangerouse.

L'histoire militaire présente peu d'exemples d'une situation aussi embarrassante que celle où se trouvait celuici. Son armée était à peine la moitié de celle de ses adversaires, et il lui fallait pouvoir remplir le double but de conserver ses communications avec la France, et de donner la main à Macdonald, qui ne devait plus être

Il arriva à Lucques le jour même où Suwarof mit le siège devant la citadelle de Turin.

cloignó de la Toecaue. Le général ayant pensé que le plus sagge parti serait de se retirer sur la Bochetta et Gênes, d'ôti il pourrait à la fois communiquer avec Nice et la Toscane par le chemin de la Corniche, il jeta, dans la nuit du 15 au 66, un pont de bateaux sur la Bormida, et fit passer cette rivière à la division Victor, Lui-même se tiat prêt à soutenir l'attaque ou à couvrir la retraite. Victor, qui quarante huit benres plus tard n'où trencontré que des troupes légères (1), fut arrêté par des forces tellement supérieures, qu'il repassa la Bormida le jour même, y hien convaincu que toute l'armé, ennemie était en présence. Ce contre-temps ne put changer le dessein du général en chef, mais il se détermina à prendre une autre direction.

Le 17, Victor fut envoyé, sans artillerie ni cavalerie, par Acqui et Dego, dans la rivière du Ponent, où déjà se trouvait Pérignon avec quatre bataillons français et environ cinq mille Liguriens. Le reste de l'armée, composé de la division Grenier, de la cavalerie et des parcs, prit la route de Turin, après avoir laissé garnison dans la citadelle d'Alexandrie. Ce mouvement fut exécuté avec tant de célérité que l'avant-garde arriva en vingt-quatre heures à Moncaglieri. Il lui restait de grands obstacles à surmonter : les insurgés s'étaient saisis de Mondovi , de Ceva et de la plupart des passages. Moreau, qui voulait se débarrasser de ses équipages, s'approcha de Pignerol et de Suze pour les faire filer par le mont Cenis. Une colonne envoyée pour reprendre Ceva n'ayant pas réussi , l'armée fut réduite à marcher de Lesegno à Garessio par le val Corsaglia, en s'ouvrant un chemin à travers cette partie

<sup>(1)</sup> Nous avons vu precédemment que Suwarof avait commencé son mouvement sur Turin , le 17.

de l'Apennin. L'ennemi ne l'inquiéta point dans sa retraite, et cependant elle ne put arriver à Finale et Savone que le 6 juin.

Nous allons indiquer la position des deux partis à cette époque, et d'abord celle des deux armées françaises (1).

Victor, que nous verrons combattre à la Trebia avec l'armée de Naples, occupe les débouchés de Pontremoli, au-dessus du golfe de la Spezzia. Les autres divisions de Moreau forment une chaîne de postes sur la crête de l'Apenini, en avant de Gênes et de Savone; la cavalerie est à Finale, et-le parc à Loano. Arrivé à Lucques le 29 mai, Macdonald communique déjà par sa gauche avec Victor, tandis que sa droite, formée des divisions Rusca et Montrichard, occupe tous les défilés du Modénois, et se prolonge sur la route de Bologne. Des garnisons françaises avaient été laissées dans la plupart des forteresses du royaume de Naples et des états de l'Église.

Le gros de l'armée eunemie assiège la citadelle de Turin, et garde par des avant-postes les avenues des Alpes; trois divisions observent Coni et les débouchés de l'Apenin en face de Moreau. Bellegarde, à qui le conseil aulique a preserit de descendre de la Valteline en Italio, à la tête de vingt-cinq mille hommes, est sur le point de passer le Pô pour assièger Alexandrie et Tortone. Kray, qui bloque Mantone, a reçu l'ordre de s'avançer en toute hâte par Plaisance. Les divisions Klénau, Hohenzollern et Ott, occupent les états de Ferrare, de Modène et de Parme. Peschiera, Pizzighettone, le château de Milan, Suzo, Pignerol, Mondovi, Ceva et plusieurs autres postets fortifiés, sont tombés au pouvoir des Alliés.

<sup>(1)</sup> Chacune de ces deux armées était de vingt-quatre à viugt-six mille hommes; les Alliés en avaient le double.

Deux portis s'offraient à l'armée de Naples, sinsi que l'observent tous les écrivains. « Le premier, nous citons Jomin' (1), de suivre la route de la Corniche, qui mène directement à Génes le long de la mer, procurait l'avantage d'une réunion prompte et facile, en prenant la précaution de se flanquer à droite dans les montagnes, par de forts détachemens. Mais ce chemin, hon pour l'infanterie, était réputé impraticable à l'artillerie; et Macdonald se fut trouvé dans l'obligation d'abandonner la sienne. D'un autre côté, le choix de cette direction n'amensit aucun résultat important; après la réunion à Génes, il cot fullu déboucher une seconde fois par les monts liguriens; car la pénurie qui se faisait déjà sentir dans la révière du Levant, s'oppossit à la concentration passive des troupes.

Le deuxième parti consistait à marcher par Modène, Parme et Plaisance, en culbutant les divisions autrichiennes des généraux Ott, Hohenzollern et Klénau. L'armée de Naples, suivant la rive droite du Pô, et appuyant aux montagnes, arrivait ainsi sous les murs de Tortone, tandis que Moreau franchissant l'Apennin par Gavi et Serravalle, débouchait dans la plaine du Pô. Ce plan, qui semblait promettre des avantages certains, fut adopté par les généraux en chef (3). Le mouvement de Moreau sur

### (1) Tome 21, page 341 et 342.

<sup>(</sup>a) Bien que conforme su exzettèr finaçais, hien que très-préferable su projet de joncilion par la route de la Corcible, ectle détremination o'était pas soas inecovéciotet: elle violait le principe qui interdit d'assigner pour reodex-vous à deux armées un point que l'enormi occupe ou peut occuper avec des forces supérieures à chaccou d'elles. Más, si er plan rappelle à erctains égard les econceptions de Wurmmer et d'Alvinai, il ne dépendait pas des généraux français qu'il en fait sutermect cos armées se trouvient séparée.

Tortone fut fixé au 17 juin. Comme l'armée d'Italie no pouvais sans danger s'éloigner de cette place, et que Macdonald avait la plus forte têche à remplir; ils convinrent que la division Victor, débouchant du val Taro sur Parme, passerait sous ses ordres immédiats. On arrêta en outre que le corpa de Lapoype descendrait la vallée de la Trebia jusqu'à Bobbio, tant pour entretenir les communications des deux armées, que pour flanquer la gauche de Macdonald, et faire, en cas de besoin, une puissante diversion en sa furour (1).

Macdonald, après dix jours passés dans une funeste inaction, se mit en mourement le gjuin. Un combat qu'il tirra à Hohensollera, sous les murs de Modène, lui valut quinze cents prisonniers, trois drapeaux et huit pièces de canon. Ine tint qu'au général Rusea, qui avait reçul 'ordre de tourner la division sutrichienne, qu'elle ne fût réduite tout entière à poser les armes. L'armée continua se marche sur Plaisance, ralliant la division victor; et poussant devant elle le corps de Ott, qui cut à peine le temps de se replier derrière la Trébia. Montrichard appuy à droite sur Mirandola, pour donner le change au baron de Kray, et lui faire croire qu'on voulait débloquer Mantoue. L'avant-garde atteignit Plaisance le 16 juin.

Suwarof, que l'approche de Macdonald avait décidé à

par l'effet de circonstances impérieuses, tandis que les généraux autrichieus dont il s'agit avaient morcelé volontairement et sans nécèssité celles qu'ils commandaient.

(1) Ces recours euvoyes à l'armée de Naples n'étaient pas suffisant et peut-être chi-d' mieux valu qu'au lieu de s'approcher de Tortone, Moraro se fui directement porté sur Bobhio avec la majeure partie de ses forces disposibles, chi-di du aussence que quelques pièces l'égères. L'arrivée de quinze mille hommes sur ce point, le 16 on même le 17, nous aurait valu nes victoire signalée. quitter Turin, pressit slors sa marche sur Tortono, reineitant à y prendre une détermination ultérieure. Mais, malgré son extréme promptitude à réunir ses forces, les chemins se trouvèrent tellement gâtés par les ploies, qu'il n'avait pas encore dépassé Asti le 12 juin; ce qui donne lieu de remarquer qu'en s'avançant un peu plus vite, Macdonald eût pu le prévenir sur la Scrivia. Arvivéa à Tortone le 15, l'armée alliée y recst l'ordre de marcher à sa rencontre : elle atteignit Voghers le lendemain, poussant son avant-garde au secours de Ott, que les républicains chasssient de position en position depuis trois jonns. Dès le 17, les colonnes opposées se heurtèrent sur le Tidone : la lutte qu'elles ouvrirent devait durer soixante-douze heures.

Ramenée sur la rive droite de la Trébia à la fin de cette première journée, l'armée de Naples y attendait les divisions Olivier et Montrichard, restées à une marché en arrière, lorsqu'elle se vit prévenue par Suwarof, le 18 au matin. Tout en prescrivant d'attaquer en masse et à la bajonnette, le vieux maréchal russe ne dédaigna pas d'avoir recours à l'ordre oblique, pour écraser notre sile gauche et nous isoler des montagnes où nous avions le plus grand intérêt à nous appuyer. Cette manœuvre, à laquelle s'opposa long-temps Victor, eût infailliblement réussi, si les réserves ennemies, au lieu de prêter une assistance superflue à leur gauche; avaient soutenu le corps tournant. Nous commencions à perdre du terrain. lorsque Olivier et Montrichard arrivèrent en ligne : leur présence rétablit le combat, qui dès-lors dégénéra en une vive canonnade.

Tout paraissait fini pour ce jour-là; la Trébia séparait les deux partis, et déjà les feux des bivouacs étaient allumés quand, inquiétés par de faux rapports, trois bataillons français entrèrent dans le lit du torrent, et àttaquèrent l'enuemi sans en avoir rèçu l'ordre. L'alarme se répandant en un instant sur l'une et l'autre rive, il s'ensuivit une melée aussi sanglante qu'inutile, et que les généraux ne parent, arrêter qu'a onze heures du soir. Toutefois cetto échauffourée ne changea rien à l'état des affaires.

Macdonald, qui a stitudait à voir déboucher Moreair sur les derrières des Alliés, et Lapoype assaillir leur flano droit, se montra peut-être un peu trop empressé de recommencer le combat, quoique assurément l'initiative soit un grand moyen de succès. D'un autre ôté, le disposition qu'il arrêta, et dans laquelle se reconnait l'intention d'igir par les deux ailes à la fois, no semble pas appropriée à la force de l'armée, de beaucoup inférieure à celle de l'ennemi (1). Il ne nous appartient pas de décider quel autre partil egénéral el put percadre; mais encore pensons-nous qu'il ett été préférable de réduire la manœuvre à notre silo gauche, en ayant soin d'y porter toutes les réserves. La crainte de se voir séparé de la grande route, en dégarnissant l'aile droite, n'était point un motif qui dut s'opposer à cette manœuvre.

La journée du 19 présenta les circonstances suivantes: Notre aile gauche, composée de trois divisions, dont deux destinées à attaquer de front, et la troisième à déborder l'ennemi, obtint un premier avantage, qu'elle perdit bientôt, faute de réserve pour la soutenir. Nos troupes du centro, ayant vu Suwarof dégarnir le sien pour secourir sa droite, mirent cet instant à profit, et, franchissant vi-

<sup>(1)</sup> Déduction faite des pertes éprouvées les deux jours précèdens, l'armée française pouvait compter de vingt-deux à vingt-trois mille houmes, taudis que l'ennemi en avait encore près de trente mille.

vament h Trébis, firent une tronée dans la ligne opposée. Tout pliait devant elles quand, saisi d'une terreur panique à la vue des réserves russes, un bataillon prend la fuite te paralyse leur dànn. Cet accident et une charge dirigée sur leur flanc droit les contraignirent à repasser lo terrent. Notre aile droite, qui durant cet intervalle avait ponssé l'ennemi jusqu'su Tidone, faillit être victime de son impétuosité : sassille par des forces supérieures aussités après l'échec de notre centre, elle ne parvint que trèsdifficilement à se dégager. La nuit surprit les combattans occupant les mêmes positions que le maits.

Rien o'était encore décidé, quoique les pertes de chaque parti s'élevasent à plus de Joure mille hoomes. Gependant tout annonçait qu'en continuant la lutte, Suwarof demeurerait vainqueur : il pouvait tirer des renforts de ses derrières, tandis que Macdonald se trouvait sans ressources. L'armée française avait vu tomber la plapart de sec chefs, se cavalerie était à motité détruite; sen artillierie hors de service et sans munitions. Pour comble de disgrace, l'on n'avait aucune nouvelle de Moreau ni de Lapoppe. La résparition de Hohenzollerne et de Klénau à Parme et à Modène décidèrent le général à s'avour battu et à revenir sur ses pas.

L'ennemi, qui d'abord montra beaucoup d'acharcement dans sa poursuite, et auquel il fallut livrer un dernier combat sur la Nura, le 20, prit tout à coup le parti de se rabattre sur Moreau, dont les éclaireurs avaient paru dans les environs de Voghera.

Celui-ci, en conséquence du plan concerté avec Macdonald, avait débouché sur Gavi le 16 juin, à la tête de quinze mille hommes formés en deux colonnes. Son projet était de porter sa droite à Bobbio, tout en chassant Belogarde des environs de Tortone. Il ne s'était jamais pré-

senté une circonstance où la côlérité fût plus nécessaire, et cependant nos colonnes n'avaient pas encore dépassé Novi et Serravalle, le 18. L'on a dit que Moreau, ignorant quelles forces il rencontrerait, avait dû s'avancer avec circonspection; mais, outre que la prudence n'exclut pas la vigueur, c'était une faute que de n'avoir pas épié les mouvemens de Suwarof, alors qu'on devait s'attendre qu'il manœuvrerait. Si ces retards n'empêchèrent pas le général français de débloquer Tortone et d'écraser Bellegarde à San-Giuliano le 22, ils firent lo malheur de l'armée de Naples, et donnèrent le temps à Suwarof de revenir au secours de ce dernier et de Wukassewich, qui était resté, en position derrière la Bormida. Les nouvelles de la Trébia, en découvrant à Moreau que son expédition n'avait plus de but et que Suwarof ne tarderait pas à parattre, le décidèrent à rentrer dans ses anciennes positions. Nous étions malheureux sur tous les points : la chute prématurée de la citadelle de Turin vcnoit de livrer à l'ennemi six cent vingt bouches à seu . quarante mille fusils et cinquante mille quintaux de poudre l trophées immenses qui n'avaient pas coûté cinquante hommes, et qui en rendaient plus de dix mille disponibles.

Lo seul parti que pût prendre Macdonald après l'échec de la Trébia , était de gagner Gênes par l'affreux chemin de la Corniche qu'il n'avait pas voulu suivez d'abord; c'est aussi celui qu'il prit. Moreau favorisa cette opération en gardant les défiés de l'Apennin jusqu'à Pontreunoli, et on expédinat Sarsane des bâtimens qui, après avoir ro-cueilli l'artillerie et les bagges , rentrèrent heureusempeut dans le port de Gênes. Retenu sur l'Orba par les ordres du conseil aulique, qui attachait plus de prix à la possession de Mantoue et d'Alexandrie qu'à des conquêtes dans

l'Aponnio, Suwarof n'inquiéts pas la retraite de l'armée de Naples, dont le quartier-général arriva à Gônes le 17 juillet. Macdonald fut rappedé par le Directoire et les généraux Montrichard et Lapoype disgraciés. C'est ainsi que, pour donner le change à l'opinion et se sonstraire à la vindicte publique, les hommes du pouvoir attribuèrent aux plus vaillans défenseurs de la patrie des malheurs que leur présongheuses inexpérience avait seule préparés.

De nouvelles clases de conscrits et un emprunt forcé de cent millions permirent de diriger de puissans renforts aux frontières. Dès le mois de juillet, le gédéral Lemoine amena quatre demi-brigades de troupes fratches dans la rivière de Génes. Joubert, que nous avons via 'úmontaliser à Rivoli et dans le Tyrol, prit alors le commandement de l'armée d'Italie. Moreau devait passer à celui de l'armée du Rhin, qui ne se compossit encore que de quelques milliers d'hommes. Championnet descendit du banc des accusés pour organiser une nouvelle armée des Alpes destinée à courrie Genève et le Dauphiné.

On se rappelle quo nous avons laisé Masséos dans le camp retrauché de Zurjch; il y fut attaqué le 4 juini. L'archiduc, après avoir détaché Starray en Souabe avec vingt mille hommes, était entré en Suisse par Schaffouse, le 28 mai. Ce prince, qui n'appréciait pas moins que son adversaire l'importance de la position ceutralo do Zurich, mit la plus grande opinistreté à s'en emparer. Il n'y réussit pas, malgré des efforts rétiérés où il perdit près de trois mille hommes. Une nouvelle tentative de sa part devait avoir licu dans le nuit du 5° au 6; mais le général français, envisageant les conséquences d'un échec dans une position qui n'offrait de retraite que par les ponts de Zurich, préféra l'évacuer pour porter son ceutre sur le mont Albis, à une lieue en arrière de la ville. Ce mouve-

ment fut suivi d'une inaction de deux mois à la suite desquels nons verrons les Français reprendre l'offensive de la manière la plus vigoureuse (1).

L'aile droite s'étendait de Zag aux sources de l'Aar et dans le Valais, dont les habitans s'étatent révoltés. Lecourbe, qui la commandait toujours, avait son quartiergénéral à Lucerne. L'aile gauche se prolongeait jusqu'au Rhin et dans le Frickthal. Souham gardait le camp retranché de Béle avec douze bataillons et seize ecadrons. Déduction faite de cette derajère division, qui n'était point en ligne, nos forces s'élevaient à soixante quatre mille hommes, sourien hui mille de moins que l'ennémi.

La plus grande partie de l'été s'écouls de même sur le Rhiv, sans aucun dénement important. Les Français re levèrent les ouvrages de Kehl et de Vieux-Brisso, sous la protection des divisions Collaud et Legrand, qui avaient jeté des postes sur la rive droite. Les Autrichiens, en ocupant la Forêt-Noire, couvraient le flanc droit de l'arnée d'Ildvétie et les convois qui s'y reudaient par Schaffouse.

## S. III.

Joubert ne se vit pas plus tôt en mesure d'agir offensivement, qu'il se décida à sortir de la rivière de Genes', dans l'espoir de dégager Tortone et Mantoue. Mu par cette heureuse fraternité qui écarlait alors tout sentiment de rivslité et de jalousie eutre les généranx, Moreau pro-

<sup>(1)</sup> Un combat du 8 juillet dans lequel Soult reponses l'avant-garde eanemie d'Altsteiten, et différentes entreprises de Lecourbé en avant du lac de Lucerne, soul les seuls événemens que l'on trouve à cifer...

posa à son jeune camarade (r) de l'accompagner et de l'aider dans son début. Joubert accepta avec reconnaissance une proposition faite de bonne foi, et dans l'unique intérêt du bien public.

L'armée s'ébranla le q août, toutes les disisions conregeant sur Novi. L'sile gauche, où s'était porté le général en chef, descendit la Bormida, jetant une division dans la vallée de l'Erro, pour se lier à la droite. Celle-ci, que commandait Saint-Cyr, sous la direction de Moreau, déboucha sur Gavi par Ovada et Voltaggio. L'ennemi, qui no désirait rien tant que de combattre en plaine, à cause de sa grande supériorité en cavalerie, ne tenta pas sérieusement de s'opposer à la marche de nos colonnes, qui toutes arrivèrent au rendez-vous indiqué, le 14.

Les coureurs ayant signale l'approche de Suwarof, qui avait enfin quitté son camp de Rivalta pour nous arrêter au débouché des montagnes, l'armée se prépara à combattre : elle s'établit le droite à Serravalle, le centre en arrière de Novi, occupant fortement cette petite ville; às gauché à Pasturena et au Lemmo, affluent de l'Orba.

Déjà, depuis quelques jonrs, des bruits vagues annoncaient la reddition de Mantoue : les Français en acquirentla triste certitude en voyant le corps de Kray se déployer devant leur aile gauche (4). Cet événement, en renversant tous les projets de Joubert, avait encore permis à l'ennemi, comme on le voit, de lui opposer des forces beaucoup plus considérables que celles qu'il comptait roncontrer. Le principal motif pour lequel les Français

<sup>(1)</sup> Jouhert avait à peine trente ans.

<sup>(2)</sup> Cette place, dont on s'était exagéré la force, avait auccombé le 30 juillet, après quatorze jours de trenchée.

avaient pris l'offensire n'existent plus, ils eusent sans doute regagné leurs anciennes positions, attendant pour en sortir une seconde fois que l'armée de Championnet pût entrer en action; mais l'impétueux Suwarof, qui déjà avait donné ses ordres pour une attaque générale, ne leur laissa pas le choix d'une détermination.

Ce même général, qui nous avait battus à Magnano et que nous avions cru occupé au siége de Mantoue, engagea l'acilo dès cinq heures du matin le 15 août. Quoique rude, ce premier choc eût été sans résultat, s'il n'avait été marqué par un terrible accident: Jouhert, qui s'est aperçu que nos troupes perdaient du terrain, s'est précipité au milleu des tirailleurs où il est tombé sans vie.

Ge malheur eût sans doute décidé de la journée, si le centre et la gauche des Alliés se fussent trouvés à portée d'agir; mis les Russes étaient encore à une lieue du champ de hataille, et Mélas ne devait arriver que plus tard, Cette circonstance, ob se décêle un maque de réflexion de la part de Suwarof, permit à Moreau de se porter au point menacé, et de tout disposer pour une nouvelle charge. Nos soldats, qui avaient à cœur de venger la mort de leur général, assaillirent les Autrichiens avec furie, et les chassèrent jusque dans la plaine.

A partir de ce moment, et pendant plus de huit heures, la victoire demeura en suspens; les Français avaient à peine repoussé l'emmeni qu'il reparaissail avec un nouvel acharnement. Les Russes, à qui leur général avait confié la mission difficile d'onlever Novi, éprouvèrent des pertes immenses et ne réussirent pas. Rien n'était encore décidé à quatre henres du soir; mais la colonne de Mélas arriva, et fit pencher la balance du côté des Alliés, Cette colonne pelongeant son mouvement le long de la rive gauche de la Scrivia, tourna notre aile droite et toute la position,

dont le front, malheureusement trop étendu, ne pouvait étre également bien garni sur tous les points. Les Français combatirent encore long-temps, mais pluid pour assurer leur retraite que dans l'espérance de fixer la victoire que la manœuvre décisive de Mélas leur avait irrévocablement arrachée.

« Encore que l'avantage de cette journée soit resté « aux Alliés, dit Jomini, la gloire en est incontestable-« ment partagée par les Français, qui combattirent pen-

« dant huit houres à chances égales, avec trente-six mille

« hommes contre quarante-cinq mille. Elle prouva au « reste que la bonté des troupes , et une volonté bien dé-

« termiuée de leur général , peuvent quelquesois suppléer

« à un vice de combinaison. Il n'y eut à Novi, du côté « des Alliés, de véritable manœuvre que celle opérée vers

« la fin du jour par la réserve de Mélas. Le reste de leurs

· attaques ne sut qu'une série de chocs meurtriers, exé-

« cutés sans simultanéité (1). »

Après s'être ralliée vers onse heures sous Gavi, l'armée française continus as retraite le 16, sans être sérieusemont inquiétée. Elle avait à peine repris ses anciennes 
positions que Klénau, qui la croyait eutièrement désorganisée, essaya de se porter sur Gênes par la rivière du 
Levant. Gette cantreprise tardivo n'étant pas soutenue par 
l'armée victorieuse, Moreau renforça sa droite, et bientôt 
le général autrichien out à se repentir de sen excès de 
témérité.

Championnet, sur l'avis que lui avait donné Joubert de son mouvement offensif, était descendu en Piéuout pour le favoriser par des démonstrations. L'armée de Alpes n'était point encore en mesure d'entrer en action,

<sup>(1)</sup> Campagne de 1799, lome x11, page 122.

et cependant, malgré sa faiblesse, elle trouva le socret de battre les Aûtrichiens à Suze, à Pignerol, et dans plusieurs autres rencontres; elle leur prit dix-huit cents hommes, deux drapeaux, quatre pièces de canon, et, de plus, ouvrit ses communications avec la gauche de l'armée d'Italie (1<sup>15</sup> septembre).

Moreau, qui s'attendait à être assailli par toute l'armée alliée, ne dut pas apprendre sans quelque satisfaction lo prochain départ do Suwarof pour la Suisse. Un nouveau plan de la coalition avait déterminé ce changement, ainsi que le rappel du prince Charles en Souabe. Le caractère irascible du vieux guerrier moscovite avait hâté le développement des germes de mésintelligence que les intérêts différens des Alliés ne pouvaient manquer de faire naître entre eux. L'Autriche, pour en prévenir les conséquences. et ménager l'amour-propre, souvent blessé, de ceux de ses généraux qui servaient sous les ordres de Suwarof, avait insinué aux cabinets de Londres et de Saint-Pétersbourg, qui en étaient tombés d'accord, d'isoler le corps russe et de l'employer en Helvétie; Mélas en Piémont, et l'archiduc en Souabe, continueraient d'agir par les ailes avec deux armées allemandes. Le dernier prolongerait son aile droite jusqu'à Coblentz, pour donner la main à un corps anglo-russe qui devait incessamment débarquer en Hollande, d'où on ne doutait pas qu'il n'expulsat les Français (1).

Le général républicain, qui d'abord out peine à croire à Ja réalité d'un projet usus bizarre, n'eut pas plus 16t su qu'effectivement le maréchal se dispossit à partir, qu'il songea à aller déblequer Tortono, dont une capitulation conditionnelle assurait la remise aux Alliés pour le 11 septembre.

<sup>(1)</sup> Voyez le S. IV.

Watrin fut chargé du cette entrepriso avec deux divisions. Arrivé le 8 à Novi, il en avait déjà chassé les Autrichiens, quand, par une contre-marcho rapide, Suwarof sint l'arréter avec des forces supérieures. Cette circonstance entraina la chute de Tortone; mais en retenant pendant trois jours le corps russe, elle servit mervailleusement Masséna, qui dès lors avait repris l'offensive.

Le Directoire ayant rappelé Moreau, les semées d'Italie et des Alpes furent réunies sous le commandement de Championnet, qui de cette manière eut à disposer de cinquante mille hommes. Ces forces eussent suffi pour reprende une attitude imposantes ei elles avaient été à portée de se concentrer; mais elles étsient dispersées sur uns ligne brisée de plus de cinquante lieues de développement, allant de Suze au col de Tende d'une part, et du col de Tende aux sources de la Trébis de l'autre. Cette circonstance défavorable, en devenant une source d'embarras pour le général, qui, du reste, ne déploya pas tout le coup d'oil et toute l'énergie que réclamait sa difficile aussien, prolonges le cours de nes retres en Italie.

Fidèles au système méthodique qu'ils avaient suivi jusqu'alors, les Autrichiens vonaient de porter le gros de leurs force à Bra, pour assurer et complèter l'investissement de Coni : ils voulsient préluder à la conquête de Gênes per la prise de la forteresse piémontsise. En s'établissant ainsi au confluent de la Stura et du Tanaro, dans le rentrant de notre ligne, ils se procurèrent tous les avaintages inhérens à une position centrale, et notamment celui de pouvoir observer à la fois les débouchés des Alpes et de l'Apennin.

Championnet, à qui le Directoire avait prescrit de dégager Coni, opéra contrairement aux règles et ne réussit pas. Ce général agissant dans l'espérance de réunir son centre à sa gauche, en avant de la place, sans calculer que l'ennemi était en mesure de nous y prévenir, ordonna un mouvement à toute sa ligne le 25 septembre. Le centre, composé des divisions Victor et Lemoine, fortes de seize mille hommes, s'avança par le val de Corsaglia et Lesegno snr Mondovi, en même temps que Muller et Duhesme descendirent de Péronse, de Suze et d'Aost par les vallées de la Stura et du Pô. Saint-Cyr, avec l'aile droite estimée à dix-huit mille hommes, déboucha de Gênes dans la rivière du Levant et sur Novi , pour y attirer une partie des forces autrichiennes et favoriser le mouvement du centre. Mélas renforça la garnison do Mondovi et nous prévint sur tous les points. Victor, qui s'était saisi du village de Beinette, par où passait la communication la plus courte entre l'aile gauche et le centre, en fut déposté à la suite d'une affaire très-vive où nous perdimes plusieurs centaines d'hommes. Notre aile gauche fut contenue; et malgré plusieurs avantages obtenus par Saint-Cyr à la droite, il nous fellut ajourner nos projets offensifs. Toutefois, Victor et Lemoine continuèrent d'occuper des positions sur le versant sententrional de l'Apennin. Ces mesures n'eurent aucun résultat, parce que le général se dissimula le désavantage résultant de l'isolement de ses divisions, qui partout vinrent heurter séparément et à des instans différens contre le gros des forces ennemies.

Encouragé par lo retour de Bonaparte, qui venait de débarquer à Fréjus, et aussi par le succès de Masséna à Zurich, Championnet se décida hine une dernière ten-Lative pour ravitailler Coui et y jeter quelques renforts, avant que les neiges eussent fermé les passages. L'issue de sa première entreprise lui conseillait d'attirer toutes ses forces disponibles au point où il voudenit frapper; et ce point pouvait être choisi, soit en avant de sa droite pour menacer les communications de Mélas, soit sur le centre pour livrer bataille. Mais le général persistant à croire que les divisions Victor et Lemoine, jointes à celles de le gauche où se trouvsient quelques régimens d'excellente cavalerie, suffirsient pour chasser les Autrichiens des environs de Coui, se horna à faire appuyer leurs efforts par une expédition de l'aile droite du côté d'Acqui.

Ce plan échous comme le précédent dont il n'était qu'une copie. Ce sera toujours en vain que l'on se flattera de faire agir avec ensemble des divisions éloignées de plusienrs marches, alors surtout qu'elles se trouvent séparées par des montagnes impraticables. Saint-Cyr, qui devait se porter sur Acqui et Nizza pour couper les communications de Mélas, commença son mouvement le 23 octobre. Une division autrichienne, que soutenaient deux mille chevaux coccupait la position de Novi : il la fit assaillir par Watrin et Dombrowsky, qui lui prirent mille hommes et une partie de son artillerie. Il ne put toutefois se diriger de suite sur Acqui, faute d'équipages de pont pour passer l'Orba et la Bormida, que les pluies avaient gonflées. Ce contre-temps, avant permis à Kray d'arriver avec son corps. Saint-Cyr se trouva en présence de forces supérieures, et tout ce qu'il put faire pour remplir les intentions du général en chef se réduisit à envoyer une avantgarde à Acqui, que l'ennemi n'y laissa pas long-temps, Attaqué à son tour dans la position de Novi, le 4 novembre, il repoussa tous les efforts de Kray et lui prit même cinq pièces de canon; mais il n'en fut pas moins contraint de regagner la Bocchetta deux jours après.

Duhesme, qui devait s'ébranler en mênie temps que Saint-Gyr pour menacer la droite et les derrières de l'ennemi, ne put commencer son mouvement que le 1<sup>st</sup> novembre, et lorsque déjà depnis dix jours le centre se trouvait engagé. Ce retard de notre extrême gauche acheva de détruire tout l'ensemble des attaques. Bercé de l'idée que son adversaire l'attendrait sur la rive droite de la Stura . Championnet s'était décidé à lui livrer bataille avec les divisions Grenier, Victor et Lemoine (1), aussitôt que la marche de Saint-Cyr sur Nizza serait prononcée, Mais le général autrichien , ayant deviné , à la coîncidence des mouvemens de Duhesme sur Saluces et de Saint-Cyr sur Acqui, qu'on voulait menacer ses communications avec Turin et avec Alexandrie . évacua Mondovi et concentra ses masses sur la rive gauche de la Stura pour tomber; suivant le cas ; on sur Duhesme ou sur notre centre. Un ordre expédié au général Kray, qui, comme nous l'avons vu, était opposé à Saint-Cyr, lui prescrivait d'attaquer surle-champ ce dernier, et quelle que fût l'issue du combat, de se porter de suite à Alba (2).

Behardi par la marche rétrogade de l'ennemi, et voulaint d'ailleurs porter secours à Duhesmé, Championnet fit passer le Stura à Victor pour renforcer Grenier sur la rive gauche. Lemoine, qui venait d'occuper Mondovi, continus de s'avancer entre cette rivière et le Tanaro, poussant des partis au-devant de Saint-Cyr, et menaçant Fossano et Cherasco. On était au 4 novembre : les divissions Grenier et Victor manouvraient pour relier Duhesiers et les venaient de s'emparer de Savigliano et de Genols, lorsque Varmée autrichienne, qui ne s'était retirée que pour mieux se concenter, débouch tout àcoupen quatre

<sup>(1)</sup> La première, qui faissit partie de l'aile gauche, campait à la Madona-del-Olmo, et les deux autres, en arrière de Coni et de Mondovi, sur le versant des montagnes.

<sup>(</sup>a) Ce fut vraisemblement en vertu de cet ordre que Kray altaqua la position de Novi, le 4.

colonnes. L'ennemi, qui craignait que Duhesme no forcat de marche au bruit du canon, manœuvra dans le double but de lui barrer le chemin, et do tourner le flanc gauche de la division Grenier. Nous étions pris en flagrant délit. Attaquées de front par la colonno du général Ott. et débordées par cello de Mitrowsky, les troupes de Grenier se défendirent vaillamment pendant deux heures; mais enfin, contraintes de céder au nombro, elles abandonnèrent Savigliano et se replièrent sur la réservo restée à Valdigi. Leur retraite, en découvrant le flanc gauche de Victor, exposait ce général à être enveloppé de toutes parts : il ne connut pas d'abord le danger qui le menacait. et comptant toujours sur la coopération de son collègue, il résista glorieusement à des forces doubles. L'arrivée de Mitrowsky sur son flanc ne l'empêcha même pas de continuer la lutto, et ce no fut qu'à la nouvelle de l'échec éprouvé par Grenier, qu'il so décida enfin à quitter le champ de bataille; il se replia lentement, évacua en bon ordre le poste de Genola, et alla prondre position en arrière de Morazzo.

Melas ne s'occupait dejà plos qu'à recneillir les fruits de sa victoire, lorsqu'il reçut la nouvelle de l'apparition de Duhesme à Savigliano, qu'il vensit de reprendre de vivo force. Cetto discraion a'était plus de nature à inquièter le général autrichien; aussi se borna-t-il à fairo marcher quelques régimens au point monacé, sans cosser pour cela de presser notre centre. Il ne s'embarrasse pas davantage de la division Leuonien, que les faux calculs de Championnet avaient condamnée à rester inutile sur la rive droite de la Stura, a lors que sa présence était si nécessaire sur la rive opposée.

Cette journée, à laquelle les Autrichiens ont donné le nom de bataille de Genola, fut suivio de continuels combats pendant le reste de novembre. l'antôt vainqueurs et fantôt vaincus, en proie à uncextrême misère, les républicaises et référent sur l'Apenoin, abandonnant Coni à ses propres forces. Quoique asser régulèrement fortifiée, cette place no tint pas long-temps. Le manque d'officiers du génie et d'artillerie accélers as chute. Elle capituls le 4 décembre, à la suite d'un bombardement de deux jours. Toutes les forteresses des États de l'Église et du royaune de Naples étaient déjà tombées. Le général Monnier avait défendu Aucône de la manière la plus honorable.

L'hiver, en venant surprendre nos soldats sur les cimes de l'Apennin, ajouta de nouveaux maux aux maux déjà si grands qu'ils enduraient. La disette et une maladio plus meurtrière que la guerre même ébranlèrent les courages les mieux trempés, et des milliers de déserteurs, la plupart moribonds, couvrirent la route de la Provence. Ces misères étaient le fruit de la coupable incurie d'un gouvernement que sa marche chancelante et tortueuse avait rendu sans crédit et sans action. Dans l'impuissance de les faire cesser, Championnet voulut da moins soulager les soldats par sa présence au milieu d'eux, et en leur montrant dans la révolution toute récente du 18 brumaire (9 novembre) la certitude d'un plus heureux avonir. Sa sollicitude l'entramant à visiter journellement les camps et les hôpitaux, il prit le germe de l'épidémie et vint mourir à Nice. Sa perte, que déplorèrent les troupes, devint comme le signal d'une désorganisation générale. Sans la fermeté de Saint-Cyr, qui parvint à rallier plusieurs bataillons qui avaient abandonné leurs postes, nous perdions des lors la Ligurie et l'importante place de Génes.

## 0 13

Les opérations ne recommencerent en Helvétie qu'à l'énoque de la bataille de Novi, c'est-à-dire quelques jours seulement avant que Suwarof ne se mit en marche nour le Saint-Gothard, et lorsque déjà Korsakof se trouvait à Schaffhouse avec trente mille Russes. On a reproche à Massena d'avoir différé aussi long-temps à reprendre l'offensive, et surtout d'avoir attendu que ce dernier fut venu renforcer l'archiduc. On a dit : La défensive fortbonne dans les premiers jours de juin , ne convenait plus pe six semaines après; et le général, en attendant l'arrivée du corps russe, a méconnu le principe immuable qui veut que l'an prévienne un ennemi qui est à la veille d'être joint par des forces considérables , lorsqu'on n'espère soi même aucun renfort. Ce reproche ne parait pas sans fondement, et cependant Massena, certes, n'est pas de ces généraux que l'on soit en droit d'accuser de lentent; et d'irrésolution. On se tromperait fort, au reste, en voulant appliquer à l'armée d'Helvétie toutes les réflexions quelconques que comporteraient les opérations d'une armée isolée, agissant pour son propre compte et abstraction faite de tonte influence née ou à nattre du voisineze d'une seconde armée amie, et à plus forte raison d'une troisième. Le général français ne se pressa pas d'attaquer, sans doute parce qu'il attendait que l'armée d'Italie , avant repris contenance, fût en mesure de favoriser et d'appuver l'aile droite de l'armée d'Helvétic ; que ses progrès eussent nécessairement compromise, en l'exposant à être. assaillie à revers par l'actif Suwarof.

Contraint d'obtempérer aux ordres du Directoire, qui

le pressait d'agir, Massena crut devoir porter d'abord son aile droite en avant, pour reprendre le Saint-Gothard et menacer les Grisons. Thurreau, avec la division du Valais , fut chargé d'expulser l'ennemi du Simplon , et de remonter jusqu'aux sources du Rhône pour entrer en communication avec la brigade Gudin, qui formait l'extrême droite de Lecourbe. Celui-ci, après avoir dirigé le général Boivin sur Schwitz, avec ordre d'en chasser les Autrichiens et de les repousser dans le Muttenthal et sur Glaris, devait s'avancer par la vallée de la Reuss à la tête de la brigade Loison, forcer le pont du Diable et se ioindre à Gudin au pied du Saint-Gothard et du Furca. Il fut prescrit à Chabran de quitter Zug et de pénétrer entre les lacs d'Égeri et de Zurich, pour rejeter le général Jellachich au - delà de la Linth. Les divisions Lorges et Soult devaient agir par de fortes démonstrations sur la Limmat, afin d'y retenir le gros des forces ennemies.

Les différens mouvemens entrepris en conformité de co plan , durant la dernière quinzaine d'août, furent courponés d'un succès complet. Non-seulement les Autrichiens durent nous sbandenner le Haut-Valais, le Simplon et le Saint-Gothard avec le poste d'Airolo, mais aussi la rive gauche de la Linth et les sources du Rhin. Cetto brillante expédition, dont tout l'honneur revint à Lecourbe, ne coûts pas quinze cents hommes aux Français. L'ennemi y perdit ouze pièces de canon, et six mille hommes dont quatre mille prisonniers. Ces avantages étaient grânds; mais ne doit on pas regretter qu'ils n'aient, pas été obtenus quinze jours plus 161? Suwarof, qui se serait vraisemblablement empressé de détacher un corps pour couvrir ses derrières, n'eût plus eu la supériorité du nombre à Novi; et les Français, plus habiles et non

26\*

moins braves que les Russes, enssent infailliblement remporté la victoire et dégagé Tortone.

De son côté, l'archidue, secondé de Korsakof, entreprit de passer l'An à Dettingen (le 17 août), à l'effet de couper notre aile gauche, et de s'empared nos communications. Ce projet, que l'on ne peut trouver que trèsjudicieux, ne réussit pas : un manque de soin dans la reconnaissance du lit de la riviere, et la bonne contenance des troupes de Ney furent les causes qui le firent échouer. La mauvraise issue de cette tentativo, dont chacum prétondit se justifier, d'owint une source de dissensions, en portant le prince Charles à précipiter son départ pour la Souabe, oit nous avons vu que le nouveauplan de la coalition l'appelait à commander, favorisèrent à souhait les desseins de Masséna, qui dès lors avissait aux movens do repasser la Limmat.

Si ce fut une faute grave de la part de l'archiduc d'abandonner la Suisse avant l'arrivée de Suwarof, il n'en songea pas moius à mettre les Russes en état de résister; il leur laissa le général Hotzo avec vingt-cinq mille Autrichiens, destinés à former seuls toute l'aile gauche, entre le lac de Zurich et la crête des Alpes. Les Français, il est vrai, acquéraient une supériorité de dix mille hommès, par l'effet de ce revirement de forces; mais, indépendamment de ce que le pays se présait à une défensive opiniètre, Suwarof ne tarderait pas à parattre, et as jonction ferait de nouveau pencher la balance du câtà des Alliés.

Masséna, qui ne pouvait prévoir que les fausses mesures de ses adversaires lui fourniraient prochainement une belle occasion de les assaillir, avait chois le 50 août pour effectuer le passage de la Limmat, à son confluent dans l'AarCa projet, que fit ajourner une crue d'eau qui endoaunagea les pontons, eût très vraisemblablement tourné à notre préjudice : le basard nous edit fait donner contre les forces réunies de l'archiduc et de Korsakof: nous oussions trouvé les Russes relevant les Autrichiens dans les positions qu'ils adiaent abandonner. Le général français, sur l'avis qu'il reçut hientôt du départ de ces derniers, résolut prudemment d'attendre qu'ils se fussent enfoncés dans les montagnes Noires pour continuer ses opérations offensives. Comme de son côté l'ennemi avait intérêt à ne rice entreprendre avant l'arrivée de Suwarof, il ne se passa aucun érènement remarquable du 3" au 25 septembre.

Il est nécessaire, pour l'intelligence de ce qui va suivre, d'indiquer la situatiun respective des deux partis à cette dernière époque.

L'armée française, forte de soixante-quinze mille hommes , s'étendait sur une ligne demi-circulaire de plus de quatre-vingts lieues de déveluppement, allant d'Huningue au grand Saint-Bernard par Baden, le mont Albis, Schwitz, Altorf, le Saint-Gothard et le Simplon.

Chabran était à Bâle et aux environs avec huit mille cinq cents hommes ;

La division Ménard, sur la rive gauche et au confluent de l'Aar.

Cette dernière, et les divisions Lorges, Mortier et Klein (1), campées ensemble sur l'Albis, formaient un total de trente, sept mille hommes que l'on pouvait réunir en quelques heures sur la ligne décisive de la Linnant.

<sup>(</sup>a) Ce général commandait une réserve d'élite de dix mille hommes, composée de la plus grande partie de la cavalérie et de nous les grenediers de l'aile gauche et du centre, au nombre de quarire mille.

Soult, qui avait succédé à Chabran sur la Linth, so disposait à franchir cette rivière entre Uznach et Wesen; sa division était de dix mille hommes.

La brigade Molitor, de l'extrême gauche de Lecourbe, occupait Schwitz et les débouchés de Glaris.

Le général Loison observait le Schachenthal et la vallée de la Reuss.

Gudin gardait le Saint-Gothard. Les forces aux ordres immédiats de Lecourbe s'élevaient à un peu moins de douzo mille hommes.

Thurreau, qui avait jelé des postes dans le Val-Maggia et à Domodossola, s'étendait dans le Haut et le Bas-Valsis. Sa division se composait de neuf mille combattens, dont quatre cents chasseurs à cheval.

Les forces alliées ; que l'arrivée de Suwarof venait do porter à quatre-vingt-huit mille hommes , étaient réparties ainsi qu'il suit :

Vingt-six mille Russes à Zurich et aux environs, soua les généraux Korsakof et Durasof;

Même nombre d'Autrichiens sur la rive droite de la Linth (divisions Jellachich, Linken et Hotze), en y compreuant le corps d'Aussemberg en marche de Dissentis sur Ursaren:

Douze mille Russes au pied du Saint-Gothard, sous lo commandement immédiat de Suwarof (1); plus une avantgarde de six mille autres, sous Rosenberg, à Dissentis;

(c) Les vieux cupitaine rause, après avoir balance un invitant vilpreparis it a route de Coire, du Valisà, du Saini-Gothard, avait fini pas dionner la preférence è cellesei, comme étancia plus courre. De Tarene, où il nariva le 15 septembre, Sumared dieiges Roienbeg avec iux mille hammes son Belliamons et Dienatis, pour entrer en confimancation avec Auffenberg et menacere l'aife gauche de Accourle pendant l'attorque du Saint-Gothard. Auxquels il faut ajouter la brigade Strauch, de trois à quatre mille bommes, opposée à Thurreau, ainsi que la division Nauendorf de huit mille combatans, et le corpa de M. le prince de Condé de six mille, y compris trois mille Bavarois à la solde de l'Angleterre, Cette dernière/partie des forces alliées s'étendait de Constance aux environs de Bále.

Une telle répartition des armées indique assez qu'elles ne devaient pas rester long-temps sans en renir à un dénouement. Massén avait fixé le s6 pour une attaque générale; mais il l'avança d'un jour, sur l'avis qu'il reçut de la marche de Suwarof.

Le passage de la Limmat , habilement préparé par les soins du chef de brigade d'artillerie Dedon, devait s'effectuer à Dietikon, où la rivière faisait un coude du côté des Français. On avait pour but de tenir l'aile droite des Russes isolée, pendant que tous les efforts se porteraient sur Zurich où l'on se flattait d'envelopper leur gauche. Les troupes destinées à passer sur la rive ennemie se composaient de la division Lorges et de la moitié de celle du général Mépard, Mortier recut l'ordre d'attaquer les Russes entre la Sil et le lac de Zurich , et Klein celui de descendre à Altstetten, pour empêcher Korsakof de déboucher de la ville sur les derrières des troupes de l'expédition. Le général Ménard, avec le reste de sa division, devait faire à Bruck et à Baden des démonstrations pour attirer l'attention de Durasof, qui commandait l'aile droite des Busses.

Les préparatifs se firent avec tant de précaution, que les avant-postes ruses, d'aillours peu vigilans, a en curent aucune connaissance. Le signal ayant été donné le 25 à sinq heures du matin, six, cents braves se jetterent dans des bateaux transportes de la Reuss à Dietikon sur des

l'arquets, et altriguirent en quelques ministes la rive opposée. Assaillis à l'improviste, les Russes n'eurent que le temps de contri aux arines : leur canon réposdit vaineinent aux batteries de la rive gauche, dont les feux convergeus embrasaient tout l'espace qu'ils occupaient. Pendant que nos trailleurs les forçaient à etrograder, et que les bateaux amenaient de nouveaux renforts, Dedon construisit le pont. Il n'était pas neuf heures; que déjà les quinze mille hommes de l'expédition gravissient les pentes baixées de Kloster-Fahr pour tourner Zurich. La brigade Markof, qui voulut nous arrêter, fut détruite et son chef blessé et pris.

La manœuvre projetée était en pleine exécution, et tout annonçait que l'ennemi en préviendrait difficiement, l'effet. Le général Bontemps fut détaché aur la gauche à la tête de quatre mille hommes, pour intercepter toute communication entre l'aile droite et le quartier-général des Russes. Le reste des troupes continua de s'approcher de Zurich, sous la direction du chef d'état-majar Oudinot. Satisfait de ce début, et voulant s'assurer de l'état des affaires au pied de l'Albis, Masséna repassa la rivière et rejoignit en toute hâte la réserve de Klein.

Les généraux russes ne découvrirent pas d'abord les intentions de leur adversaire. Durasof se crut sérieusement menade par Ménard, et Koraskof s'obstina à penser que l'entreprise des Français contress droiten était qu'unc diversion pour favoriser j'attaque directe de Zurich. Cedu-ci, cependant, dont le bruit répété de l'artiklerio finit par éveiller. l'attention, se transporta à Hongg avec quelques troupes. Précaution tardire et d'ailleurs insuffisante. Oudinot arriva, et son avant-gàrde culbuis sans peine les faibles détachemens russes. Le colonne fran-

caise, ayant continué sa manœuvre fournante, couronna bientôt les hauteurs au nord de Zurich.

Dès le point du jour Mortier assaillit les postes ennemis sur les deux rives de la Sil. La vivacité de ses attaques, que soutenaient les batteries de la réserve disposées en Pl. avant d'Alstetten, achevèrent de tromper Korsakof, qui s'empressa d'entasser bataillons sur bataillons sur un terrain où il ne fallait que quelques centaines d'éclaireurs. Toutefois, Mortier fut repoussé par le général Gortschakof; mais, loin d'être un avantage réel pour les Russes, ce rctour de fortune, en les éloignant de plus en plus du point décisif, ne fit qu'ajouter à leur malheur. Ils ne devaient pas d'ailleurs pousser bien loin leurs progrès. C'é-· tait le moment du retour de Masséna à sa droite : il détacha un bataillon de grenadiers au soutien de Mortier, et fit déboucher Klein dans la plaine de Silfeld. Ces mesures suffirent pour obliger Gortschakof à se retirer précipitamment sous les remparts de la place.

Pendont que ceci se passait, Oudinot s'était emparé de la hauteur de Wipchingen et de la route de Winterthuri, Bontemps avait contenu et argété la droite des Russes, dont la situation devenait de plus en plus critique. Une affreuse confusion régnait dans la ville : les obus y avaient mis le feu, et les rues étaient encombrées d'equipages. Mequeé de perdre ses communications, Korsakof voulut attirer les troupes du petit Zurich s'ur la rire droite de la Limmat : entravées dans leur marche, elles ne parent arriver asser tôt pour empécher les Français du gagner le versant de la montagne du côté de la ville. La mui, apprechait, lorsqu'un renfort de quatre batillons russes, que llotze renvoyait à Korsakof, parvint à repuisser la droite de Lorges au pied des hauteurs de

Wipchingen; mais Gazan n'en maintint pas moius ses avant-postes à Schwamedingen.

Le général russe fut alors sommé d'évencer Zuricht unis il retint le parlementaire et ne fit aucune réponse. Durasof, après un long circuit pour éviter Bontonpa, arriva enfin pendant la nuit. Sa présence ranima l'espoir de Korsakof, et tout fut disposé pour recommencer la Pt. 1. lutte au point du jour. Si le résultat des premières attaques no laissait aucune chance de conserver la position ; on combattrait pour se faire jour et sauver le matériel.

De son côté, Oudinot réunit toutes les troupes passées sur la rive droite pour enlever le Zurichberg. La brigade Bontemps, qui était venue s'établir à se gauche, fut chargée de barrer le chemin de Winterthur. Lorges devait se diriger le long de la Limmat, afin de lier ses attaques à colles des divisions Mortier et Klein, qui s'avanceraient par la plaige de la Sil, ayant Masséna à leur lête.

Les Russes, qui , étaient formés sur deux lignes, shordèrent les troupes de Lorges avec leur impétuosité accoutumée; mais bientêt convaincus de l'impossibilité de se maintenir à Zurich, ils envoyèrent un parlementaire pour traiter de l'évacuation de la ville. Il n'éstit plus temps ; Mortier venait de forcer la porte de la Sil, tandis que, de son côté, Oudinot se disposait à livred l'assaut. Dès lors, Korasko ne songeant plus qu'à so faire jour l'ôpée à la main, tourna tous ses efforts contre Bontemps, qui, tròp faible pour résister, abandonna la route de Winterthur.

Les Russes se retirèrent, partie sur Bulach et Eglisau, partie sur Schaffhouse, sacrifient une arrière garde pour prolonger de quelques instans la résistance, de Zurich. Leur retraite fut accompagnée de tous les désastres qu'entretine ordinaitement une vection ou l'on est enfoncé surtous les points : ils perdirent cent pièces de canon, tous leurs effets de campagne, et un grand nombre de prisonniers parmi lesquels trois généraux.

La bataille de Zurich est un de ces faits d'armes qui appellent la méditation, parce qu'elle fut gagnée par des manœuvres et que ces manœuvres furent adaptées au temps. aux lieux et au caractère particulier des Russes de l'époque. Devant des adversaires auxquels une avengle confiance n'eût pas fait négliger les précautions et les soins ordinaires de surveillance, il n'eût pas été facile de jeter le pout de Dietikon et de déboucher sur le plateau de Kloster-Fahr : mais les Russes ; habitués à trouver la victoire dans des attaques de front, où le nombre et le courage décident de tout, n'imaginaient pas qu'on pût les tourner. Leur aveugle sécurité, et l'idée où ils furent, jusqu'au dernier moment, que les républicains n'avaient rien de mieux à faire que de se porter directement contre les remparts du petit Zurich, doivent être considérés comme la cause de leur défaite. Il faut convenir néanmoins que, tout en rappelant de la manière la plus éclatante qu'il avait été le lieutenant de Bonaparte à Arcole et à Rivoli . Massena ne tira pas tout le parti possible de sa belle conception. Du moment où il fut démontré que les efforts de Korşakof se porteraient contre Oudinot (et, à cet égard, plus de doute le 25 au soir ), pourquoi ne pas profiter de la nuit pour diriger toute la résérve de Klein et le reste de la division Ménard au soutien de l'aile gauche? Les Russes, entourés de toutes parts au point du jour, se seraient vus contraints de poser les armes. Craignait-on, contre toute vraisemblance, que l'ennemi, remontant la Sil, n'attaquât Soult à revers, et ne se rejoignit ensuite à Suwarof? Mais la division Mortier suffisait, et au delà, pour prévenir l'effet d'une manœuvre aussi teméraire. Ces reflexions, que

d'autres écrivains ont consignées avant nous (1), ne sanraient dispenser d'ouvisager le passagode la Limmat commo un des plus beaux faits d'armes des guerres de la révolution, et de convenir que Masséna mérita d'être appelé le sauxeur de la république.

Bien qu'en général les Français sachent mieux que les autres nations tirer parti d'un avantage, ils au poursuivirent les Busses qu'avec méthode, dans la crainte de trop s'étoigner de leur sile droite. Masséna a'ignorait pas qu'il lui restait beaucoup à faire avant de s'être débarressé de Suwarof; il lisses le commandement à Oudinot, et se rendit de bonne heure à Schwitz à la tête de la division Mortier, se faisant suivre è quelque distance par la réserve de grenadiers. Les opérations avient commencé sur cette partie de notre ligne le même jour et à la même heure que dévant Zurich; elles étaient fort actives, et les succès variés, ainsi que nous allons le voir.

Non moins heureux que le général en chef, Soult avait passé la Linth au-dessous de Wesen, le 35 au maitin, et chassé les Autrichiens jusque derrière le Rhin. Les dispositions vicieuses de ces derniers, qui s'étaient éparpillés en une chaîto de petits postes, et la mort de leur chef, le général Hotze, tué un des premiers, avaient puissamment contribué au auccès de l'entreprise.

Si nous attaquames su centre, nous fumes próvenns à la droite. Les généraux Jellachich et Linken, afin d'ouvrie la vallée de la Linth à Suwarof, s'avancérent, le premier de Sargans et de Wallenstadt, le second, de Goire par Schwanden, pour envelopper Molitôr et tomber sur la droite de Soult : ils devaient se réunir à Glaris, et y at-

<sup>(</sup>i) Le prince Charles et Jouini : voyez tours ouvrages, deja cités plusieure foise

tendre l'armée russe. Leur pian, comme toux cenx dont le succès repose sur des mouvement coincidents, échous de la manière la plus complète. Jellachief fut le premier à entrer en action : le 55, au soir, pendant qu'il tentait de vains efforts pour enlever Næfels, deux hataillons de la division Soult débouchèrent sur sa droite. Leur apparition et la nouvelle qu'il reçut en même tomps de laimort de llotte et de la déroute de son cops, le déterminèrent à so retirer dans la crainte d'être coupé. Sa retraito trop hâtée, faillit occasioner la ruine de Linken d'abord, et ensuite celle de toute! Tarmée russe.

Celui-ci s'était approché de Glaris par la vallée de la la Serná. Un premier avantage qu'il obiint ne servit qu'à le compromettre de plus en plus, en l'engegent à s'nz vancer. Molitor, à peine débarrasé de Jellachiet, porta toutes ses forces su point menacé et débords le ganéral autrichien déjà déconcerté de la défisite de ser collègues, il n'en failut pas davantage pour le décider à regagner Schwanden en toute hâte, et l'entôt après les Grisons. L'approche de Suwarof, qu'in était plus qu'à quelquealienes, empécha les Français de le poursuivre.

Le prince Chorles a blâmé toutes ces différentes retraites successives et prématurées.

« Korsakof, dit-il, ayant été repousé de Zurich, ene trains la retraite de Petrasch (1); Petrasch, celle de
'dellachich, Jellachich, celle de Linken, et il u' ya pas
a de doute que, si d'autres corps s'étaient trouvés à la
a file de couxci, ils suraient tous fait la même chose et
par lo même motif. Tous ces mouvemens retrogrades
a curent lieu avant quo le premier pot influer sur les
sutres, et s'étendirent plus loin qu'il n'était possible

<sup>(1)</sup> Celui-ci avail remplace Hotze

quo son influence pot les atteindre. It est bien vrai que dans la plupart des eins, on fera bien mieux de quittes une position de bon gréque de s'y laisser réduire par la force, aurtout quand on risque de tout perdre on la tenant avec opiniatrete; mais c'est une inconséquence que d'abandonner des points influens avant que l'en enuin ne soit en état de les prendre, et par la seule vaire son qu'il en aura pent-être la faculté plus tard (1).

## S: V.

Nous avons vu que Suwarof se trouvait au pied du Saint-Gothard le 25 septembre au soir; il ne perdit pas un instant, le fit attaquer, pressé de pénétrer dans la vallée de la Reuss.

Son semée, à laquelle s'était momentanément réunie la brigade Straûch, fut formée en trois coloanes, dont deux de quatre mille hommes, sur les ailest pour tourner la position. Le général ruses se réserva d'enlever Airolo, et de marcher directement aut l'Hôpital avec la colonne, du centre, qui était la plus forte. Malgré la protection qu'ils empruntaient des lieux, les quatre bataillons de, Gadia ne pouvient pas opposer une bien longue résistance. Keamoins, peu habitués à comptet le nombre de lears adversaires, ils tiurent la promesse qu'ils s'étaiont faite de ne ééder qu'à la dernière extrémité.

Les Russes n'eurent pas de peine à emporter le poste d'Airolo; mais venant ensuite à s'enfoncer dans la montagne, ils eurent bientôt lieu de reconnaître qu'il est des circonstances ou le courage devient impuissant et ne tert

<sup>(1)</sup> Campagne de 1799, tome 11, page 180

qu'à augmenter la destruction en pure perte, s'il n'est guidé par la prudence et des méthodes. Ils trouvèrent partout la crête des rochers couronnée de nos adroits tirailleurs, et chaque pas qu'ils firent nécessita un nouvel, assaut. Leur général, qui les vit hésiter un instant, se coucha, dit-on, dans un fossé et leur déclara qu'il voulait être enterre la, où ses enfans reculaient pour la première fois. Le vieux guerrier, qui ne connaissait d'autre moyen d'action que la force ouverte et les attaques de front, acheta che ment de médiocres avantages. Rien n'annonçait encore qu'il s'ouvrirait un passage, quand, sur la fin du jour, sa colonne de droite apparut au sommet de la montagne. Avec sa poignée de braves, Gudin avait fait des prodiges , mais il n'avait pu se trouver partout : l'ennemi s'était glissé sur son flanc. Les Français se replièrent . lentement et sans cesser de combattre : ils allèrent s'établir sur le mont Furca, se promettant de redescendre dans la vallée de la Reuss, aussitôt que Suwarof les aurait dépassés. Toutefois, celui-ci avant prévu qu'ils ne manqueraient pas de harceler son arrière-garde, détacha la brigade Strauch à Réalp pour les contenir. Le maréchal bivouagua le 24 au soir entre l'Hôpital et Urseren.

Lecourbe remontait alors la vallée à la tête de la brigade Loison, pour reconnaître et arrêter l'armée rasse: il ne soupeannait pas que ce mouvement pût le compromettre; quand, à peine sorti d'Urseren, on vint lui annoncer que Rosenberg y aerivait avec tont son corps, et qu'Auffernberg avait paru aux environs d'Amsteg. Ges derniers, qui etaient partis de Dissentis; à un ou deux jours d'intervalle, avaient traversé les montagnes situées entre le libin antérieur et la Reuss, Pesseé de parer à un danger si imminent, et n'ayant pas l'espoir de rouvrir ses communications, do vive force, le général français canonira un

instant Suwarof pour lui imposer; puis jefant son artilerie dans la Reuss, et passant sur la rive gaúche, il escalada les rochers qui le séparaient du vallon de Geschenen; et regagna heureusennent Wasen (1).

D'Urseren', où il se réunit à Rosenberg, Suwarof continua de descendre la Reuss. Dans l'impossibilité de l'arrêter, les Français voulurent du moins retarder sa marche par tous les moyens possibles : ils détruisirent , à cet effet . la seule arche dont se compose le nont du Diable, et occupèrent les montagnes opposées de manière à en empêcher le rétablissement, et à couvrir de leurs seux l'entrée et le débouché du trou d'Uri (2). Mal inspirés parl'usage où ils étaient de toujours attaquer de front, les Russes se présentèrent audacieusement dans le défilé: mais ils y eprouverent pendant long-temps de nouvelles et inutiles pertes : beaucoup d'entre eux, qu'avaient épargnés les coups de leurs adversaires, furent précipités dans le lit de la rivière par ceux-là mêmes qui les suivaient, Exténués d'un rôle si dangereux, et convaincus qu'ils ne parviendraient pas à forcer l'obstacle, ils songèrent enfin à le tourner. Un gué qu'ils trouvèrent au-dessus du pont favorisa cette resolution tardive : ils y passerent la Reuss . et contraignirent les Français à la retraite. Le pont ayant été rétabli avec des corps d'arbres, Suwarof ne tarda pas à arriver à Wasen.

<sup>(</sup>t) Nous avons snivi la version de Jourini, mais nous tenons d'un témoin occulaire que Lecourbe repasse sur la rive droité entre Urseren et le pont du Diable.

<sup>(5)</sup> Il s'agit d'une espèce de piotene sombre, étroite et suillée dans le roc de quarre-vingts pieds de longueur, conduisant au point du Diable, jar une pente très-rapide. Ce pont, d'une seule arche, réunit les deux rives de la Reuss, qui se précipite fic de deux cents pieds aumilieu des rochers;

Pressé par des forces aussi supérieures, et jugeant qu'îl lui fallait abandonner la vallée de la Redss, Lecourbe so retira sur Amsteg, attaquant et culbutant Auffenherg qui lui harrait le chemin. De retour à Altorf, il y rellia deux mille hommes à la brigade Loison, et se porta le sé sur le flanc des montagnes à l'ouest du lac des Quatre - Cantons; là îl pouvait recevoir des renforts et des approvisionnemens à l'aide de sa flotille. Cetto retroite était excentrique, et l'on a pensé qu'îl edit mieux fait de s'approcher de Schwitz, pour couvrir les derrières de Masséun. Mais, outre qu'îl se plaçait sur le flanc de la marche de l'ennemi, il paraît qu'îl craignit de s'enfonçer dans les affreuses gorges du Schachenthal.

Suwarof ayant rallié Auffemberg à Amsteg, établit son quartier-général à Altorf le 26. Comme, d'après le plan arrêté de concert avec les généraux antrichiens, il avait lieu de supposer que Linken et Jellachich seraient à l'attendre dans les environs de Glaris, il donna l'ordre de marcher par la droite, sans beaucoup s'inquiéter de la présence de Lecourbe sur son flanc. Dès le lendemain, l'armée quitta Altorf; elle prit sa direction vers Mutten, à travers les montagnes qui séparent la vallée de ce nom du Schachenthal, et qu'aucune troupe jusqu'alors ne s'était hasardée de franchir. Jamais sa constance n'avait été mise à de plus rudes épreuves, et, cependant, d'autres plus rudes encore lui étaient réservées. Manquant de vivres, obligée de défiler sur un seul rang et de trainer, pour ainsi dire, les bêtes de somme, elle employa trois jours à faire quelques lieues. Ajoutez que l'intrépide et andacieux Lecourbe, qui épiait tous ses mouvemens, se jeta sur l'arrière-garde et ne cessa pas un instant de la harceler. Il fallut toute la docilité du soldat russe pour

qu'un aussi court trajet n'entraînat pas une entière désorganisation.

Ce ful le 29 seulement, et pendant qu'il laissait reposer ses troupes à Mutten, que la rumeur publique apprit à Sawarof la défaite de Korsakof et des généraux autrichiens. Stupéfait, et ne sachant quel parti prendre, il assembla un conseil de guerre. Tous furent d'avis de renoncer à marcher sur Schwitz et de gagner la Linth au plus vite. Le vainqueur de Novi hésita long-temps à se conformer à cette détermination qu'il regardait comme déshonorante pour ses armes; mais enfin, l'opinion générale l'ayant emporté, Auffemberg reçut l'ordre d'occuper le Mont-Brakel et d'ouvrir la route de Glaris.

Molitor, contre lequel se dirigeait le torrent, fit la défense la plus habile, disputa le terrain pied à pied, brûla le pont de Nettsthal, et se retira derrière celui de Nefels. Les Russes le suivirent, mais agiasant en homme qui n'appréciait pas moini l'importance que le danger de sa position, il neutralisa tous leurs efforts, et leur fit éprouver des pettes immenses: ses troupes les abordèrent huit fois à la baionnette. Ce général, il est varis, fut puis-samment secondé par Gazan, qui arriva à la tête d'un batsillon de grenadiers vers le milieu de cette lutte de quarante-huit heures (1 - 5 octobre).

Tandis que par leur résistance héroïque, ces derniers ravissaient à Suwarof tout espoir de gagner Wallenstadt, une essaire sanglante s'engageait sur les derrières. On n'a pas oublié qu'aussitôt après la victoire de Zurich, Massèna s'était porté au secours de sa droite : arrivétrop tard pour attaquer l'ennemi dans le Schachenthal, où il ne découvrit que les traces horribles de sa marche, il juigea que peut-étre il pourrait encore l'attendre à Mutten.

Ayant alors dirigé Loison par Brunnen (1), rers Schwitz, où se trouvait déjà Mortier avec une brigade, le général en che l'avança à la tête de leurs forces réunies. Les Russes serrés en masse sur deux lignes dans le fond de la vallée, reçurent le choc sans en être ébranlés; prenant au contraire l'offensive à leur tour, et ne se servant que de leur arme favorite, ils enfoncèrent les républicains, et les menèrent battant jusqu'à Schwitz, où une demibrigade de troupes fratches les arrêta. Cet échec, où nous perdimes heaucoup de monde et cinq pièces de canon, fut la conséquence d'une trop grande précipitation, et de la négligence que nous apportâmes à occuper les flanes de la vallée.

Masséna, renonçant à forcer le Mutteathal, y laissa quelques bataillons en observation, et perta en toute hâte le reste de la division Mortier au soutien de Molitor et de Gazan.

Suwarof n'attendit pas le résultat de cette mesure; et décidé des lors à opérer sa retraite sur le Rhin antérieur, il chargea Aussemberg d'ouvrir la marche par le val d'Engi.

Les Russes vensient d'éprouver des pertes immenses, et cependant ils n'étaient pas au terme de leurs maux; peut-être même leur armée cût-elle été détruite entièrement, si les Français profitant de leurs avantages eus sent lancé quelques détachemens à sa poursnite; mais satisfaits de recueillir tout son matériel et plusieurs mil-tiers de blessée et de tratheurs, ils ne la preseèrent un peu vivement que pendant les deux premiers jours.

<sup>(1)</sup> Lecourbe ayant été pommé général en chef de l'armée du Rhin à cette époque, Loison le remplaça, dans le commandement de sa division, et Soult, dans celui de toute l'aile droite.

Il n'est pas de termes pour exprimer ce qu'eut d'horrible la situation des Russes , lorsqu'il leur fallut passer de la vallée de la Linth dans celle du Rhin. Une neige récente de deux pieds, et qui cédait à chaque pas, couvrait les sentiers escarpes des montagnes et dérobait les précipices à leurs yeux. Là , sur ces cimes arides et glacées, point d'habitations, point de ressources, point d'espoir de trouver le moindre aliment, le plus petit morceau de bois pour allumer du feu. Durant cette marche de quarante-huit heures, la plus pénible peut-être qu'ait jamais faite une armée, la chute des hommes de l'avantgarde était comme un sinistre et continuel avertissement pour ceux qui suivaient ; mais , souvent malheureux dans le choix d'une nouvelle direction, ces derniers n'évitaient un pas dangereux que pour tomber dans un autre plus dangereux encore. Tant de maux achevèrent de dégoûter les Russes, et Sawarof n'était pas à Ilanz, où il arriva le 8 octobre, qu'il avait formé le projet d'entrer en cantounemens pour attendre les ordres ultérieurs de sa cour.

Cette espédition, où l'on reconnatt plus d'énergie que de comp d'eil et de calcul de la part de ce général, eu l'issue de tant d'autres entreprises basées sur des mouvemens coincidens. Les chauces deviennent d'autant moins favorables, dans ces projets toujours hasardés, que les distances à parcourir sont plus grandes, et que la nature du théstre se prête à plus d'évênemens imprévus, à plus d'actions morcelées et à plus de résistance sur les points où l'on veut se porter. Non-seulement les premiers revers s'opposent à leur réussite, mais aussi les succès partiels; car les uns et les autres détruisent l'harmonie des mouvemens, sans laquelle la concentration ne peut plus s'opéret. Bien que disséminés, les Français l'étaient moins

que leurs adversaires, et., par cela seul, ils avaient un grand avantage. La défaite d'une seule colonne ennemie, défaite dont les autres ne pouvaient être informées que très-tard, à couse des obstacles presque toujours insurmontables qui les séparaient, comprometait céles-ci et faisait nécessairement manquer tous les rendez-vous. Le seul moyen de parer à tous ces accidens, était de prendre la route un peu plus longue de Coire, par le lac de Como et le pied de l'Albula. Le projet de pénétrer par le Valais, qui ett amené les plus grands résultats avec une armée de trente à quarante mille hommes, n'eût été que téméraire avée dix-huit mille, et peut-être était-ce le dernice que Suwarof devait adopter.

L'archiduc Charles, après avoir rappelé que dans le court espace de dix huit ans, douze grandes batailles (1) ont été perdues par l'eflet de calculs ainsi fondés eur des manœuvres compliquées, et sur l'attaque simultanée de plusieurs colonnes éloignées, passe casuite aux réflexions suivantes :

Nous voyons cette faute, dit-il, reproduire si soutyent les mêmes désastres; nous la voyons toujours punie d'une manière si frappante, et cependant elle se retrouve si fréquemment dans les annales militaires le et les mêmes généraux s'y laissent prendre plus d'une foist c'est qu'on aime à se faire illusion. On attribue

## (1) Les voici :

| lurcoing,  | 1794-  | -    | Genola,      | 1799. |
|------------|--------|------|--------------|-------|
| Lonato,    | -1796. |      | Hohenlinden, | 1800. |
| Neresheim, | 1796.  | - 6  | Austerlitz,  | 1805. |
| Rivoli,    | 4 1799 |      | Pulstusk,    | 1806. |
| Stockach , | 1799.  | 0 20 | Talavera,    | 180g2 |
| La Trebia, | 1799.  | 100  | Salamanque,  | 1812. |

e los revers à des canses différentes; on se console par « l'énumération des grands résultats, que des dispositions si adroitement combinées auraient dà amener « sans faute, si l'exécution avait répondu à la sagesse du » plan, et l'on ne vent pas comprendre que c'est préci-» sément dans l'exécution où gtt le grand obstacle, im-» possible à vainere sur le champ de bataille.

« Plus un plan est compliqué, plus il y a de colonnes, « plus les points d'où elles partent sont éloignés les uns des autres , plus il y a de préparatifs à faire , et plus il a fant anticiper les dispositions. Or, comme de nouveaux « incidens se présentent sans cesse ; que plusieurs auront eu lieu avant le commencement de l'opération, ces « mêmes dispositions ne sont plus applicables aux circonstances du moment. Le connaisseur profond, l'habile praticien dont l'expérience est mûrie par la réflexion, « sera certainement convaincu que , dans la science de · la guerre comme dans toutes les autres, les moyens les « plus simples sont toujours les meilleurs , les plus sûrs . « les plus convenables. Ils conduisent au but par la voie a la plus courte et la plus décisive, et quand même le « sort leur serait contraire , ils entrainent les résultais les moins funestes (1). »

La délivance entière de la Suisse fut le résultat presque immédit de la bataille de Zurich et de la retraite de. Suwarof. A peine débarrassé de ce dernier, Masséna reporta virement ses masées de sa droite à sa ganche pour sassilir les débris de Korsskof. Gazan requi l'ordre de ac diriger sur Rhemeck et Constance; Oudinot, celui d'enlever la tête de pont de Busingen, où les Russes s'étaient refugiés. Motiers s'établit à Sargans pour observer Jellen.

<sup>(1)</sup> Campagne de 1799, tome 11, page 254.

chich : Loison fut chargé de reprendre le Saint-Gothard , et d'inquiéter tanken dans la vallée du Rhin antérieur.

Korsakof, dans l'ignorance de ce qui s'était passé sur la Linth , voulut tenter une diversion en faveur de Suwarof : il déboucha le 7 octobre de Busingen à la tête de quatorze mille hommes, et se porta contre Ménard et Lorges, qui, de leur côté, se préparaient à l'attaquer. La supériorité du nombre valut d'abord quelques avantages aux Russes : Ménard, contre lequel leurs efforts se dirigèrent principalement, perdit du terrain; mais la réserve étant alors arrivée de Winterthur, l'ennemi fut culbuté . et contraint de chercher un réfuge dans la tête de pont. Oudinot, qui s'était approché dans le dessein de s'emparer de ce débouché important, n'attendit que la chute du jour pour ordonner de l'enlever. La valeur républicaine se brisa contre les obstacles de l'art et l'opiniâtreté russe. L'ouvrage était d'un bon profil, et d'ailleurs flanqué par les batteries de la rive droite du Rhin. On se pressa trop ; les troupes étaient fatiguées, et l'on ne calcula pas assez que l'on avait affaire à des forces considérables.

Au moment même où ceci se passait, Gazan attaquait le prince de Condé à Constance. Les Français, si melheureusement opposés lès uns aux autres, combattirent dans cette occasion avec un égal courage, un égal acharmement. Trois fois la ville fut prise et reprise. Le corps de Condé qui se trouva un instant coupé, et exposé à être entièrement pris, se fit jour l'épée à la main; la ville resta au pouvoir des républicains.

Les Russes, à la nouvelle de cette échauffourée, et sans doute aussi par la crainte de se voir forcés dans la tête de pont de Busingen, d'où il n'oùt pas été facile de so retiere en cas d'échec, réplièrent leurs ponts et évacuèrent sans plus tarder ce poste, d'onnant ainsi à comnettre qu'ils désespéraient de pouvoir rentrer dans la Suisse septentrionale.-Comme, de son côté, L'oison privint à chasser les Autrichiens du Saint-Cohard et de la villée du Rhin antérieur; que Mortier les déloges des autres points qu'ils occupaient encore sur la rive gauche, le fleuve servit encore une fois de démarcation aux armées opposées : co qui donne lieu de remarquer qu'il n'y eut à proprement parler qu'en Italie où la campagne de 1799 fut désastreuse pour les Français.

Malgré la perte de Constance et de Busingen , les Alliés

eussent pu reprendre l'offensive avec avantage, s'ils avaient su disposer des ressources qui leur restaient. Au premier avis des succès de Masséna, l'archiduc était accouru de Manheim aux sources du Danube, à la tête de vingt-cinq mille hommes : le corps de Nauendorf, fort de dix mille. n'avait pas combattu et se trouvait toujours entre Schaffhouse et Bâle. Ces forces et les débris de Korsakof formajent un total de cinquante mille hommes à l'ouest du lac de Constance, D'Hanz, où nous avons vu qu'il établit son quartier-général, le 8, Suwarof descendit successivement à Coire et à Feldirch : la réunion de son corps à ceux de Linken, d'Aussemberg, de Jellachich et de Petrasch. composait une seconde masse de trente-cinq à quarante mille hommes, d'un côté où les Français n'en avaient pas vingt mille. Qui n'aurait cru que les Alliés affluant du nord et du midi, se retrouversient bientôt sur les bords do la Limmat? Ils entouraient leurs adversaires avec des forces supérieures. S'ils n'y parvinrent pas, c'est que ces forces appartenaient à deux armées, l'une et l'autre sous des chefs indépendans.

Suwarof se serait volontiers décidé à rentrer en Suisse, si les Autrichiens avaient voulu se conformer à ses plans; mais comme îls ne jugèrent pas à propos de les adopter,

le temps se passa en vaines discussions. Le maréchal russe trancha la question, en déclarant d'un ton piqué que ses troupes, d'ailleurs peu propres à la guerre de montagnes, avaient besoin de repos. Toutes les représentations de l'archiduc furent inutiles ; il rejeta même avec hauteur la proposition d'une entrevue, et ne consentit qu'après bien des disticultés à laisser Rosenberg à Bregenz jusqu'au 4 novembre. Les Russes allèrent prendre des cantonnemens en Bavière; pour ne plus rentrer dans la lice.

« L'alliance entre l'Autriche et la Russie, dit le prince

« Charles, se rompit comme la plupart des coalitions

« formées par les calculs de puissances égales en forces. « L'idée d'un avantage commun , le prestige d'une con-

« fiance basée sur les mêmes opinions, préparent les

« premiers rapprochemens; la différence des avis sur les

« moyens d'atteindre le but commun sème la mésintel-

« ligence, et ce sentiment perfide croit à mesure que les

« événemens changent les points de vue, dérangent les

a objets, et trompent les espérances. Il éclate enfin « quand des armées indépendantes doivent agir ensemble.

« Le désir naturel d'obtenir la prééminence dans le suc-

« cès comme dans la gloire, excite les passions rivales

des chess et des nations. L'orgueil et la jalousie, la

« tenacité et la présomption naissent du conflit de l'am-

a bition et des avis opposés. Les contradictions conti-

quelles aigrissent de plus en plus, et c'est un hasard

henreux, quand une pareille union se dissout sans que

a les deux parlis tournent les armes l'un contre l'au-« tre (1). »

L'approche de l'hiver suspendit les opérations. Les Français avaient besoin de se refaire, et Massena ne

(1) Campagne de 1799, tome it, page 273.

měřite aucun reproche d'avoir horné see entreprises à la possession de la Suisse. Il se fût en vain promis de bons résultats d'un mouvement sur le Vorarlberg et le Tyro! leur conquête, déjà si difficile au mois de novembre, eût exposé ses communications. Le parti, plus judicieux, de passer le Rhin au-dessous du lac de Gonstance n'edit amené de grands succès qu'autant qu'une diversion puissante de l'armée du Rhin edt rappelé l'archiduc à sa droite; mais cetto armée, composée de deux divisions sculement, et de quelques bataillous venus de l'intérieur, était loin de nouvoir agir avoc efficacité.

Muller, qui la commanda d'abord, avait passé le Rhin à Manheim le 26 août, poussant devant lui les troupes légères du corps de Starray. Son dessein était d'attirer l'attention de l'archiduc en se portant contro Philipsbourg. Arrivé devant cette place le 1er septombre, et sur le refus du gouverneur de l'évacuer, il en commença sans plus tarder le bombardement. Déjà la plupart des maisons se trouvaient réduites en cendres, lorsque les mouvemens de Starray vinront troubler l'entrepriso. Les Français se portèrent à sa rencontre, le battirent et le chassèrent jusqu'au-delà de Lauffen. Mais à peine entrés dans cette dernière ville, ils durent rétrograder à lour tour pour ne pas être écrasés par l'archiduc qui s'avançait en toute hâte. C'était la seconde fois, depuis l'ouverture de la campagne, que nous étions contraints de renoncer au blocus de Philipsbourg. L'armée repassa le Rhin le 14, à l'exception de la division Laroche, qui resta dans les retranchemens encore imparfaits de Manheim et de Neckereau. Cette division y fut attaquée le 17 par l'archiduc en personne. De sages dispositions et la supériorité du nombre procurèrent la victoire aux · Autrichiens; ils restèrent mattres des ouvrages', et nous peirent quinzo cents hommes, vingt piàces de canon et deux dràpeaux. Gependant, malgré cet échec, notre petito armée avait rempli le but qu'elle s'était proposé, d'opérer une diversion en faveur de Masséna. Ne pouvant plus rien lenter d'imporfant devant des forces triples, et obligée d'ailleurs d'envoyer des détachemens en llollande, elle prit des cantonnemens sur la rive gauche du Rhin. Le général Ney la commanda provisoirement en attendant l'arrivée de Lecourbe.

Rassuré par la victoire de Zurich et par les premiers avantages obtenus sur le duc d'York, le Directoire tourna toute son attention vers t'Alsace. Une partie des renforts destinés à marcher en Suisse et en Hollande farent dirigés sur l'armée du Rhin. Ney, que ces renforts autorissient à agir, ct qui avait à cœur de ne remettre le commandement à son général en chef que sur le territoire ennemi, passa le fleuve le 11 octobre, culbuta les avant-postes Autrichiens dans la direction de Francfort, leva des contributions autour de cette ville, enleva Heidelberg et Manheim, et se présenta devant Philipabourg. Trop faible cependant pour investir cette place, il a établit dans les anvirons de Manheim, où bientôt arriva Lecourbe avec quelques bataillons.

vors la Suisse. Bien qu'avec des forces supérieures; ce prince n'en était pas moins dans l'embarnas, car il devait faire face à la fois à Masséns victorieux, qui menacait sa gauche, et à Lecourbe qui pressait sa droite. «Si « une position centrale et saillante est avantageuse, dit « Jomini, ce n'est pas quand elle est bornée par un fleuve « qui interdit tout mouvement offensif contre l'une ou « l'autre des parties enpenies. Les Français etant mattres

« des deux côtés du grand angle formé par le Rhin; et

- « possédant des places qui offraient la faculté de débou-« cher sur les flancs des Impériaux, l'archiduc devait
- agir avec prudence et attendre ses adversaires sur na terrain où il pût les combattre avec moins de désa-
- « vantage. »

Lecourbe n'eut pas plus tôt rejoint son armée, qu'il résolut d'investir de nouveau Philipsbourg. On s'obstina, pendant toute la campagne, à accorder à cette place une importance qu'elle n'avait pas réellement, surtout depuis que nous possédions les têtes de pont de Cassel et de Kehl. Ney s'avança le 21 vers Heilbronn, et se saisit des débouchés du Necker. Le centre appuva ce mouvement, en se dirigeant sur Durlach et Graben ; pour la troisième fois la place se trouva bloquée. L'archiduc, alors en discussion avec Suwarof sur les moyens de rentrer en Suisse, chargea ses lieutenans d'arrêter les progrès de l'armée du Rhin. Ceux-ci, à l'aide d'un renfort de quatre mille hommes que leur fournit le duc de Wurtemberg, attaquèrent notre aile gauche à Erligheim, le 3 novembre, et la forcèrent de se replier après l'avoir débordée. Deux bataillons formés en carrés soutinrent la retraite et dounèrent le temps d'évacuer Lauffen. Les généraux Ney et Lorcet furent blessés en chargeant à la tête de la cavalerie. Notre aile droite, que cet échec laissait à découvert, se retira aux environs de Wisloch, ainsi que le reste de l'armée. Nous fûmes battus pour nous être laissé prévenir dans des positions trop étendues, au lieu de marcher à la rencontre de l'ennemi.

L'arrivée de nouveaux bataillons et l'hésitation des Autrichiens, qui n'avaient osé poursuivre leurs succès, décidèrent Lecourbe à investir Philipsbourg pour la quatrieine fois. L'entreprisor éussit complètement : une partie de la garnison, qui s'élait avancée au soutien du prince de Lorraine (1), fut conpée et prise avec quatre canons. Le général français occupa ses anciennes positions autour de la place, à cela près, copendant, qu'il s'étendit un peu moins que la première fois. Une attention qu'il négliges, et qui l'êtt dispensé de bordre le Necker, était de faire remonter son pont près de Philipabourg, au lieu de le laisser à Neckerenu.

Le prince Charles ayant renoncé à toute entreprise contre la Suisse, et ne voyant d'ailleurs rien de menacant dans les dispositions des Français de ce côté, dirigea Starray au secours de la place avec quelques renforts. Celui-ci rassembla quinze bataillons et cinquante et un escadrons sur l'Enz. d'où il s'ébranla au commencement de décembre pour attaquer notre centre et notre aile gauche. Son projet, bien qu'en l'obligeant à un long circuit, était judicieusement conçu, et d'abord parce qu'il tendait à nous séparer de Neckereau, et ensuite, parce que, de ce côté, le pays se prêtait au développement de la nombreuse cavalerie autrichienne. Lecourbe avait resserré ses postes; mais, obligé de tout couvrir, ses troupes étaient encore trop dispersées pour recevoir le combat avec avantage. Sa ligne, qui se prolongeait du Necker au Rhin, par Helmestadt, Sintzheim et Munzingen, présentait un développement de cinq à six lieues. Dans la circonstance où il se trouvait, le parti le plus sûr et le plus conforme à la règle, cût été de prévenir l'ennemi, et de saisir le moment où il défilait devant le front de l'armée pour l'attaquer. S'il ne crut pas devoir le prendre, c'est que sans doute il craignit qu'en s'éloignant du Rhin la cavalerie ennemie ne débouchât sur ses communications,

Une première affaire s'engagea le 2 décembre; Starray

(i) Il commandan en l'absence du prince Charles.

se bornant à faire observer nos ailes, diriges toutes ses masses contre Sintzheim et Munzingen. Ayant réussi à nome enlever ces positions, notre centre se trouva débordé des deux côtés, et sur le point d'être enveloppé. Lecourbe, qui le commandait en personne, effectus sa retraite sur Wisloch et sur le mamelon de Horrenberg. Désormais le salut de l'armée dépendait de l'occupation de ce point central l'ennemi, en s'en emparant, acquérait la ficulté de couper l'une ou l'autre de nos ailes, et peut-être toutes deux à la fois, s'il avoit et plus de forces.

L'action recommença le 5 au matin; les Français, appréciant l'importance d'un pareil poste, le défondirent avec leur valeur ordinaire; mais, pendant qu'on se disputait avec acharnement la possession de Horrenberg et de Wisloch, une colonne ennemic passait outre et s'emparait de la chaussée de Leimen à Heidelberg, sur les derrières de notre aile gauche. Dans ce péril extrême, jugeant combien il lui importait de gagner du temps, le général français usa de ruse, et proposa une suspension d'armes, sous prétexte que Berthier se rendait à Vicane pour traiter de la paix.

Starray, qui lui-mêmo n'était pas sans inquietudo pourson flanc droit, donna dans le piège, et conclut l'armistico sons réserve do la ratification de l'archiduc. Lecourbo n'en voulait pas davantege : et peu disposé, comine on peut la croire, à attendre la réponse du prince, qui ne devait arriver, qu'après trois jours, il replis ses troupes et regegna teanquillement la rive gauche du Rhin. Cet événement termina les opérations, qui déjà depuis long-temps n'avaient pas un luit dont on puisso se rendre compte.

## S. VI.

Il ne nous reste plus qu'un seul mot à dire sur l'expédition des Anglo-Russes en Hollande, pour avoir analysé toute la campagne de 1790.

Rétablir dans les Provinces - Unies la maison d'Orango et le stathouderat , favoriser par une puissante diversion les armées russe et autrichiennes , et, quelle que fut l'issue de l'entreprise , s'emparer des débris de la marine bateve : tels étaient , en résumé , le but et les motifs apparens ou cachés de cette expédition , pour laquelle l'Angleterre prodigua son or et ses soldats. C'est l'avantage d'une armée de debarquement de pouvoir se présenter sur un point de lle n'est pas attendue. La raison militaire cett voulu que l'on descendit aux bouches de la Meuse pour menacer la retraite des Français ; mais , impatiens de s'approcher du Texel où s'était réfugiée la flotte hollandaise , les Anglais résolurent de débarquer à la pointe du Helder, dont les attêrages sont d'ailleurs moins dangereux que sur tous autre partie de le ôtte.

Les forces républicaines consistaient en trente-cinq mille combattans, dont quinze mille Français. La division Vandamme était cantonnée de Nimègue à la côte; celle du général Desjardins, occupait la Zélande. Daendels, avec la première division batave, gardait la Nord-Hollande; Dumonceau, avec la seconde, la Frise et le pays de Greningue. Ces forces resièrent ainsi dispersées jusqu'au denier moment. La seule mesure prise à propos, fut de confière le commandement de l'armée française.

. Une avant garde de seize mille hommes anglais , aux

ordres du général Abercromby, débarqua le 27 août. Daendels eut le temps d'accourir au point menacé; mais au lieu de tomber en masse sur les premiers détachemens ennemis, il dissémina ses troupes, dans l'espoir chimérique de tout couvrir, et so fit battre. Moins en état de résister que jamais à la suite de cet échec, il abandonna aux Anglais la partie de la presqu'île appelée le Zyp, et vint prendre position la gauche à Alkmaer, la droite à Avenhoorn. Tout conspirait au succès de l'armée expéditionnaire. Les marins hollandais, qui déjà avaient montré leurs mauvaises dispositions, arborèrent le pavillon du stathouder à la vue des vaisseaux anglais et contraignirent leurs officiers à livrer la flotte. Cette capture importante, en assurant à l'ennemi la libre navigation du Zuyderzée, engageait Abercromby à pousser ses premiers avantages. Mais ne voulant rien hasarder avant l'arrivée du reste de l'armée qui était attendu pour le 12 septembre, il s'avança avec une extrême circonspection. Sa lenteur donna le temps à Bruno de concentrer ses forces, et dès le 8, vingt et un mille hommes se trouvaient réunis dans la position d'Alkmaer.

Ce dernier, par un motif tout opposé à celui qui arrêtait son alversaire, se décida à prendre sur-le-champ l'offensire. Les Anglais, qui devaient dépà se trouver rassurés par les difficultés mêmes du pays, sillonné en tous eans d'une foule de digues et de canaux, avaient eucore ajouté à sa défense naturelle par des redoutes et des compures; ils s'étaient surtout attachés à fortifrer les villagés de Petten et d'Oude Sluys qui servaient d'apputs à leurs ailes. Tant d'obstacles réunis laissaient peu de chances aux assaillans; unais comme un revers ne pouvait entraîner des conséquences bien ficheuses, et qu'un seccés signalé devait au contraire placer Abercroinby dans la situation la plus critique, le général français n'hésita pas à ordonner l'attaque. L'armée gallo-batava s'ébranla en trois colonnes, le 10 au matin. Vandamme, à gauche, dut longer les dunes et se rendre mattre de Petten qui était la clé de la position ennemie. Dumoneau, au centre, fut chârgé d'emporter le pont de Krabbendam et de forcer la tête des retranchemens, tandis qu'avec la droite Daendels s'emparerait d'Ennigenbrey.

Toutes ces différentes attaques échouèrent : les gardes anglaises qui avaient à se créer une réputation, combattirent en troupe d'élite et arrêtèrent la colonne de gauche. Après d'inutiles efforts, qui coûtèrent la vie au général David, Vandamme, pris en flanc par l'artillerie de quatre bâtimens embossés près du rivage, effectua sa retraîte sur Alkmaar. Une des brigades de Dumonceau s'ébranla trop tard; l'autre prit une fausse direction, croisa la colonnede Daendels, et donna contre Ennigenbrug au lieu de se porter sur Krabbendam. Les troupes de celui-ci se comportèrent mollement, et saisirent le prétexte de l'apparition d'un détachement ennemi sur leur flanc droit pour se retirer. Brune n'ayant plus l'espoir de s'opposer au débarquement des autres divisions, abandonna prudemment l'offensive, et ne songea plus qu'à couvrir Amsterdam et Haarlem. Il fit des coupures sur tous les chemins, construisit des redoutes sur les têtes des digues, et multiplia partout les obstacles.

Le prince d'Orange essaya de pénétrer dans l'Overyssel où il avait des partissans : sa présence ne produisit pas un effet favorable à sa cause; plus exaspérés que jamais, les paysans coururent aux armes et le contraignirent à s'embarquer pour rejoindre le quartier-général anglais.

Le débarquement du corps auxiliaire russe et celui d'une nouvelle division anglaise, portèrent l'armée ennemie à

20

trente-six mille hommes. Le duc d'York, qui la commandait, ne se donna que le temps de prendre connaissance de l'état des choses pour ordonner un effort décisif. · Il partagea ses forces en quatre colonnes : deux de dix mille hommes chacune, aux extrémités de sa ligne, devaient enfoncer et tourner nos ailes. Les Russes eurent la mission difficile de déboucher entre Alkmaar et la mer pour ouvrir le chemin d'Haarlem et de Leyde. Les deux autres colonnes furent chargées d'attaquer de front et de fournir des renforts aux premières, sur lesquelles on comptait principalement pour fixer la victoire. Si l'on considère qu'il s'agissait de déboucher de la presqu'île, et que le seul moyen d'y parvenir était de culbuter l'aile gauche des républicains, on sera conduit à trouver ces dispositions des plus vicieuses. Que pouvait espérer le duc d'York de la colonne de gauche, qu'un succès conduisait à s'enfoncer de plus en plus dans le cul-de-sac du Zuyderzée? Encore s'il eût eu la certitude que les Russes suffiraient pour forcer Bergen et Alkmaar; mais il devait lui rester d'autant plus de doute à ce sujet, que le général français ne pouvait manquer de rassembler l'élite de son armée pour la défense de ces points capitaux. S'il est des circonstances où l'on doive profiter de la supériorité du nombre pour agir sur les deux ailes de l'adversaire en même temps, comme il est rare que l'attaque de l'une ne présente pas plus de chances que celle de l'autre, ce n'est jamais qu'après s'être assuré la supériorité d'action au point décisif qu'il convient de l'entreprendre, et seulement avec l'excédant de ses forces disponibles. L'oubli de cette règle essentielle, et un défaut d'accord dans le mouvement des colonnes, qui s'engagèrent à des heures différentes, firent échouer l'entreprise.

Les Russes sortirent de Petten le 19 septembre à trois

heures du matin, et attaquèrent avec la plus grande impétuosité, Rien ne leur résista d'abord : s'emparer de nos premiers postes et des villages de Kamp et de Groët fut pour eux l'affaire d'un moment. Les troupes de l'avantgarde réunies à Schoorl par les soins du général Rostolland, les arrêtèrent, il est vrai, pendant plus de deux heures; mais ce retard n'ayant fait qu'ajouter à leur impulsion . ils atteignirent bientôt Bergen. Ce fut vainement que Gouvion et Rostolland entreprirent de s'y défendre. Une colonne ennemie menaça leur flanc et les obligea de. prendre position en arrière. Le torrent, cependant, allait rencontrer une digue : la réserve accourait d'Alkmaar ainsi que plusieurs renforts tirés du centre. Vandamme les réunit à sa division, et se porta en trois colonnes sur Bergen. Les Russes ne purent résister à ce triple choc : tonrnés d'un côté par Gouvion, de l'autre par Rostolland, chargés à la baionnette par la réserve, ils furent mis dans la plus complète déroute; peu so sauvèrent, une partie resta sur le champ de bataille, le reste fut pris avec le général en chef Hermann. Le duc d'York essava de réparer cet échec : deux brigades qu'il envoya pour arrêter la poursuite et donner aux Russes le temps de se rallier, reprirent le village de Schoorl; mais comme elles n'étaient pas soutenues et que la masse des Français ne tarda pas à se montrer sur ce point, elles furent contraintes de l'évacuer et de regagner Petten au plus vite. Victoricux à la gauche, les Gallo-Bataves perdaient du terrain au centre et à la droite. Mais telle est l'influence d'un succès remporté an point décisif; les Anglais n'eurent pas plus tôt appris le sort des Russes, qu'ils hésitèrent à s'avancer, dans la crainte d'être assaillis et débordés par l'aile victorieuse. Dumonceau et Daendels reprirent leurs premières positions.

Cette journée, dans laquelle l'armée combinée perdit cinq mille hommes, sept drapeaux et vingt-six bouches à feu, cut pour résultat de semer la mésintelligence entre les Russes et les Anglais, et de doubler la confisnec de la nation hollandoise.

Au lieu de renouveler immédiatement la lutte en profitant de l'expérience acquise à un si haut prix, le duc d'York attendit jusqu'au 2 octobre. Cette fois, du moins, les attaques furent combinées d'une manière plus judicicuse. Le prince forma quatre colonnes, comme précédemment, mais il ne fut plus question de diriger la plus forte sur Hoorn et Purmerend. Les deux principales recurent l'ordre de s'avancer par les Dunes et sur Bergen , de sorte que près de vingt mille hommes menaçaient l'aile gauche des Gallo-Bataves : on combattit tout le jour et jusque dans la nuit. L'avantage resta aux Anglais qui bivouaquèrent sur le champ de bataille; ils étaient parvenus à pénétrer entre Bergen et la mer. Ce village n'étant plus tenable, Brune l'évacua le 3, ainsi que la petite ville d'Alkmaar, et vint s'établir en arrière à la hauteur de Limen et de Kastrikum. La division Daendels se retira sur Purmerend et Monikendam, pour couvrir les débouchés des polders. Cette journée coûta environ deux mille hommes à chaque parti.

Dès le 6 au matin, le duc d'York fit attaquer tout le front de la nouvelle position. Un accès qu'il obtint d'abord au centre lui permit de s'avancer jusqu'à Kastrikum: mais l'action devenant générale, le sort des armes changes tout à coup. Les républicains prirent l'offensive à leur ur. Brunes emit à la tête de la cavalerie, et, saississant un monent favorable pour charger, il enfonça la ligne anglo-russe, et la contraignit de se replier avec perte. Les deux armées rentrèrent dans leurs positions respec-

tives. Daendels avait également réussi à se maintenir au milieu des polders.

Le résultat de cette seconde bataille, peu décisive en apparence, était pourtant entièrement à l'avantage des républicains; car pour eux, et l'événement ne tarda pas à le prouver, c'était avoir vaincu que do n'avoir pas été obligés de rétrograder. Effectivement, le duc d'York y vit l'impossibilité absolue de parveuir à déposter son adversaire. Ce prince, plutôt pour mettre sa responsabilité à couvert que pour recueillir des avis dans l'intérêt d'une entreprise qu'il considérait avec raison comme manquée, réunit dès le lendemain ses officiers généraux en conscil de guerre. Leur décision unanime fut que l'armée ne pouvait tenir plus long-temps cette position avancée, ot qu'il fallait regagner le Zyp, pour y attendre des renforts ou de nouveaux ordres du gouvernement. Cette mesure, exécutée le jour même (8 octobre), replaça les deux partis sur le terrain qu'ils occupaient avant la bataille de Bergen; c'est-à-dire que Brune transporta de nouveau son quartier-général à Alkmaar, que Vandamnio reprit ses anciens postes vis-à-vis de Petten, et que Daondels rétablit ses communications avec Dumonceau.

Retirée derrière les retranchemens du Zyp, l'armén enuemie n'avait pas à craindro de s'y voir sérieusement inquiétée; mais sa situation n'en était pas moins critiques ses ressources s'épuissient de plus en plus, et déjà la saison s'oppossit à l'arrivage des convois. La langue de terre qu'elle couvrait tout entière de ses bivoucce ent à peine fourrit à sa subsistance d'un seul jour s'ajontez que les combats et le nombre toujours croissant des malades, l'avaient réduite à moins de vingt mille hommes. En persistant à restier plus long-temps sur cette péninsule funcste, os s'expossit à être forcé ou de uctrier basles armes, ou s'expossit à être forcé ou de uctrie basles armes, ou

de se rembarquer à la rue d'un ennemi victorieux et entreprenant. Ces considérations, et pent-être sussi la nouvelle de la défaite des Russes à Zurich, engagèrent le due d'York à devancer les ordres de son gouvernement et à hâter le dénouement d'une expédition qui ne devait produire que des regrets. Il envoya un parlementaire au quartier-général français pour traiter de l'évacuation. La restitution de la flotte hollandaise, sur laquelle insista Brune, empécha d'aberd les négociateurs de s'entendre. Mais enfin ce général se départit de ces prétentions, et signa, le 18 octobre, le traité définitif de l'évacuation, qui devait être effectuée avant le 1º décembre.

On a attribué la mauvaise issue de cette expédition : 1° au choix du point de débarquement; 3° à l'hésitation d'Abercomby qui ne profitt pas du seul moment favorable pour pousser jusqu'à Haarlem; 5° à l'arrivée successive des divisions de l'armée combinée; 4° aux mesures aussi ages que vigoureuses de Brune. Alors même qu'îl cût perdu sa position de Kastrikum , il lui en restait plusieurs autres aussi fortes en arrière, dont l'ennemi n'ent pus 'emparer qu'après de longs efforts, et en laissant la division Daendels sur son flanc gauche.

Aucune période ne fournit matière à autant de réflexions que la campagne de 1799. Célèbre dans les annales militaires, à la fois glorieuse et désastreuse pour la France, elle surpassa toutes celles qui l'avaient précédées, tant par la multiplicité des combats, que par la complication des événemens et des marches. A part Schérer, dont lés titres au commandement en chef n'étaient point suffisamment constatés, on ne vit figurer que d'habiles généraux à la tête des armées. Mais si l'on ne peut qu'applaudir à un choix d'hommes de la trempe de Jourdan, de Moreau, de Masséns, de Joubert, il est certain néamoins que le

Directoire n'assigna pas à chacun la destination que semblaient lui départir ses services antérieurs et le souvenir des guerres précédentes. N'était-ce pas au lieutenant de Bonaparte en of, à défendre une conquête à laquelle il avait pris une part si active et si glorieuse? Qui, mieux que Moreau, pouvait diriger les opérations dans la vallée du Danube, lui, qui s'y était fait naguère une réputation méritée? Outre qu'il fallait éviter d'opposer une seconde fois Jourdan au vainqueur de Wurtzbourg, et puisque son expérience et son ancienneté l'appelaient à coordonner les mouvemens des trois armées, ne convensit-il pas de lui donner le commandement de celle du centre? Nos ressources, à l'ouverture de la campagne, étaient assurément trop au-dessous de celles de nos adversaires pour que cet arrangement pût changer le cours de nos destinées, mais encore est-il à croire qu'il eût contribué à diminuer nos revers.

Les armées, qui jusqu'alors s'étaient bornées à traverser la chaîne des Alpes pour porter la guerre d'un versant sur l'autre, entreprirent de la parcourir dans toute sa longueur, attachant une importance chimérique à la possession des points les plus élevés. Une erreur dont le principe se rattache à l'occupation du territoire Suisse, et que nous partageâmes avec nos adversaires, détermina cette manière de constituer la guerre. On voulait que les montagnes eussent, sur les plaines qui les entourent, en quelque sorte la même influence qu'un bastion sur sou glacis, sans cousidérer que les avantages du commandement sont dépendans de la portée des armes qui, dans tous les cas, reste invariable. La défaite de nos armées du Danube et d'Italie fit cesser l'illusion; mais, comme il n'était plus temps de changer de théâtre, on continua de se disputer la région des sources, et'de se livrer des

combats au milieu des précipices. Dans cette lutte extraordinaire, et pour ainsi dire surhumaine, les deux partis ne pouvaient s'épuiser qu'en vaius efforts, parce qu'à chaque pas le vaincu trouvait de nouveaux moyens do défense dans les rochers et les escarpemens, tandis que les vallées lui facilitaient les retours offensifs. Il devenait d'ailleurs d'autant plus difficile de tirer parti d'un succès et do parvenir à un résultat, que l'usage de la cavalerio était presque entièrement interdit. Ce genro d'opérations, pour être contraire aux vues de la politique, dont il trompa l'attente, n'en contribua pas moins au développement de certaines parties de la science : c'est alors que l'on fut convaincu de toute l'importance de l'étude du terrain, de touto la nécessité de le décrire et de le figurer dans ses plus petits détails ; c'est alors quo l'on découvrit entre la tactique et la topographie, uno liaison et des rapports que cette guerre seule pouvait révéler. Les stations des armées, dans la rivière de Gênes, au sommet du Saint-Gothard et autour du lac de Zurich . en donnant occasion d'explorer plusieurs fois les mêmes terrains, de les défendre ou de les attaquer à plusieurs reprises, furent comme autant d'écoles pratiques pour les ingénieurs-géographes et les officiers d'état-major.

Le théâtre était devenu immense, et toutes les anciennes données aft. la défense des états se trouvaient changées. Il ne s'agrissait plus d'arrêter l'ennemi par des lignes ou des forteresses, quand des obstacles tels que le Rhin et les Alpes étaient tournés et traversés sur vingt points différens. Il n'y cut que les places appelées à favoriser l'offensive par leur position géographique, qui ourent une influence réellesur les combinaisons; de ce nombre furent Mayence, Kolt et Vigeux-Brisser, sur le Rhin; Tortone, Alexandrie, Ggnes et Coni, en Italie: les autres se trou-

verent, pour ainsi dire, effacées de la nouvelle topographie militaire.

Ici se terminent nos réflexions: nous ne pourrions les continuer sans dépasser de beaucoup notre cadre. Notre objet n'est pas d'écrire l'histoire des guerres, et l'on ne saurait se méprendre sur le but de ces essais; nous n'avons voulu que préparer nos jeunes lecteurs à une étude plus approfondie des derniers érénemens militaires. Convaincu que leur zèle les portera vers cette étude aussi intéressante qu'instructive, nous leur indiquerons les ouvrages justement appréciés de l'archiduc Charles, du maréchal Gouvion Saint-Cyr et des généraux Jomini et Mathieu Dumas: ils nous ont servi de guides à nousmemes.

La prochaine leçon complètera l'analyse de cette période de nos guerres : nous y débuterons par rendre compte des étonnantes combinaisons qui arrachèrent l'Italie aux Autrichiens, et les contraignirent à accepter une seconde fois les conditions que leur dicta la France,

## VINGTIÈME LECON.

## RÉPUBLIQUE.

S. I. Etat de l'Eorope au commencement de 1800. - L'Angleterre décide l'Autriche à continuer la guerre. - Plans et préparatifs des pniasances belligérantes. - Positions respectives des arméea. - S. II. Masséna est attaqué dans la rivière de Gênes. - Il est séparé de son aile gauche. - Vains efforts pour la rallier. -Blocus de Gênes. - Suchet se replie sor le Var. - S. III. Ouverture de la campagne en Allemagne. - Les Françaia passent le Rhin et se dirigent sor la Wuttach. - Lecourhe manœuvre sans relache contre la gaoche ennemie, et parvient à la tourner vers Stokach. - Batailles d'Engen, de Mosskirch et de Biberach. -S. IV. Kray ae réfugie dans la position d'Ulm. - Manœuvres et combats autour de cette place. - Les démonstrations de Moreau sur Augsbourg n'imposent point au général autrichien. - Vaines attagoes contre la gauche des Français. - Moreau se décide à menacer sérieusement les commonications de son adversaire. -Il se porte par Augsbonrg aur Hochstett. - Il y passe le Danube. - Combat de Dillingen. - Retraite de Kray. - Retour des armées sor la rive droite do Danube. - Entrée des Français à Munich. - Affaires d'Oberhausen et de Landshot. - Les Autrichiens se retirent derrière l'Inn. - Lecourhe est détaché dans les Grisons. - Il a'empare de Foessen, de l'eldkirch et de Coire. -Premiers engagemens sur le Mein. - Armistice de Parsdorf.

S. I.

Les derniers événemens de la campagne de 1799 ont relevé les affaires de la république, et déjà Bonaparte a saisi les rênes du gouvernement. Privée de l'assistance des Russes et d'une partie des petits états qui naguère se groupaient autour d'elle, l'Autriche ne compte plus pour alliés que l'Angleterre et quelques princes de l'Empire. La Prusse se tient immobile, aimant mieux conserver ce qui lui reste de force d'opinion que d'aventurer sa force réelle. Les autres puissances du Nord qu'intéresse moins que jamais cette guerre, persistent à se renfermer dans un système de neutralité d'où ne pourront les faire sortir les incitations réitérées de la coalition. Si le Portugal continue de suivre l'impulsion du cabinet britannique, l'Espagne nous en sépare et nous est attachée. Cette situation de l'Europe, en établissant une sorte d'équilibre entre la force numérique des armées, à l'ouverture de la campagne de 1800, était un présage presque certain des succès ultérieurs de la France. Désormais sans inquiétude pour son territoire, elle pourra changer de rôle et reprendre l'offensive avec confiance.

C'est en vain que, dans l'intérêt de ses vues secrètes et aussi pour répondre au vœu unanime de la nation, le Consul s'est décidé à proposer la paix : toutes ses avances ont été repoussées avec dédain par la cour de Londres. La vieille politique insulaire se relues absolument à nous laisser en possession de la Belgique et des ressources maritimes de la Hollande. Dans la résolution qu'il s'formée de ne tratier jamanis avec Bonaparte, le ministre Pitt est resté insensible aux clameurs de l'opposition et à la détresse du peuple anglais. Il se flaite qu'épuisée par une lutte devenue chaque jour plus opinistre et plus onéreuse, cette république humiliée, et toute couverte de blessures, se verra enfin contrainte de renoncer à ses conquêtes, et peut-être effacée de la liste des puissances.

Il n'était pas moins difficile de s'entendre avec la cour d'Autriche : car l'honneur national et le souvenir des premières campagnes d'Italie interdissient au Consul de so départir du traité de Campo-Formio, et ce traité ne pouvait plus se concilier avec les prétentions de cette cour, alors que ses armées victorieuses inondaient le Piémont, et que l'Angleterre la conjurait de disposer de ses trésors. Il y avait toutefois d'autant moins de solidarité entre ces deux puissances, qu'elles avaient des intérêts très -différens et des chances toutà-fait intégales en cas de revers. L'Angleterre ne pouvait être atteinte, et l'Autriche, au contraire, pouvait encore revoir une fois les républicaiss aux portes de sa capitale. Ainsi s'évanouissaient les dernières espérances de la paix. Bonaparte l'avait sollicitée avec d'autant plus de sincérité qu'elle lui était nécessaire pour affermir son pouvoir et a'approprier les résultats de la journée du 18 brumaire.

On doit croire, au surplus, qu'il ne s'était pas fait illusion sur le succès de ses démarches; mais, si elles ne devaient pas aboutir à un rapprochement, la nation lui saurait gré de les avoir faites; on vanterait sa modération, sa sollicitude pour les rais inférêts de sa partie; tout l'odieux de la guerre retomberait sur la coalition : chacus appréciant la nécessité de recourir encere aux armes, l'exoltation serait universelle et la victoire assurée.

Telles furent en ellet les sensations éprouvées par la très-grande majorité des Français à la nouvelle de la rupture des négociations. Le gouvernement se servit d'abord de cet enthousiasme pour étouffer les derniers restes du l'anarchie et rétablir la confiance et le crédit. Les insplies du Directoire et les revers de la campagne précédents avaient encouragé les anciens chefs vendéens, et de nouvelles résistances s'étaient organisées dans les départemens de l'Ouest. Hédouville et Brune y furent envoyés avecl'appareil d'une force militaire imposante. Les paroles de paix qu'ils étaient chargés de porter furent entendues, et la tranquillité rétablie avec une telle promptitude que l'on soupçonna la bonne foi réciproque des deux partis.

Long-temps inquiète et flottante, affaissée sous le poids de ses maux, la nation se tourna tout entière vers l'heureux général; 'il lui sembla qu'il devait y avoir de l'avenir là où il y avait tant d'énergie et de talent. Désormais convaincue de la nécessité de nouveaux sacrifices, elle alla au-devant des besoins et des exigences du gouvernement. Les caisses publiques se remplirent, et plus de cent cinquante mille hommes furent levés sans opposition. Le Consul en destina trente mille à entrer immédiatement dans la composition de l'armée de réserve , dont le rassemblement était indiqué à Dijon, mais dont l'emploi ultérieur devait être un mystère, même pour les généraux français. Le choix de ce point de rassemblement était d'autant plus propre à tromper les suppositions et à déjouer les hypothèses, qu'il permettait d'agir indifféremment sur le Rhin , en Suisse on en Italie.

Rentrons dans le cercle des considérations purement militaires, en commençant par donner un aperçu de la force et des positions respectives des armées, à l'ouverture de la campagne (1-20 avril ).

. L'armée française du Rhin, par son amalgame avec celle d'Helvétie, forme une masse disponible de plus de cent mille conbattans, sous le commandement de Moreau. Elle horie, du côté de l'Alsace et de la Suisse, les deux coudes du Rhin de Haguenau à Bâle, de Bâle au lac de Constance.

L'aile gauche, aux ordres de Sainte-Suzanne, est composée des divisions Collaud, Souham et Legrand: au plus douze mille hommes d'infanterie et trois mille de cavalerie. Elle étend ses cantonnemens de Haguenau à Strasbourg, et occupe le camp de Kehl.

Les divisions sont de force variable, et composées. comme par le passé, de troupes de toutes armes.

Le centre, sous Saint-Cyr, est formé des divisions Baraguay - d'Hilliers . Tarreau et Ney . soutenues d'une réserve de cavalerie : sa force est de trente mille combattans dont un dixième à cheval. Il est placé à Vieux-Brisach et en deça sur la rive gauche du Rhin.

Un corps de vingt et un mille hommes d'infanterie et de cinq mille chevaux, dont Moreau s'est réservé le commandement immédiat, occupe Bâle et son camp retranché. sur la rive droite: il comprend les divisions Delmas . Leclerc, Richepanse, et la réserve de cavalerie du général d'Ilautpoul.

L'aile droite ; commandée par Lecourbe et , sous lui , par les généraux Vandamme, Lorges, Montrichard et Nansouty, est forte de vingt-quatre mille fantassins et de deux mille cavaliers : elle s'étend de Schaffhouse à Constance.

Ne figurent point dans cette revue les garnisons des places du Rhin, ni la division Montehoisi, exclusivement chargée de la garde de l'Helvétie et du Valais.

En arrière, et dans la direction de Dijon à Genève. est échelonnée l'armée de réserve, sous le commandement provisoire de Berthier, qui a cédé à Carnot le porte feuille de la guerre. Cette armée, dont la composition sera indiquée en son temps, ne tardera pas à être portée à soixante mille hommes (1).

<sup>(1) «</sup> Il n'y avait pas un correspondant diplomatique, dit M. de . Nisas (Mémorial du dépôt de la guerre, Campagne de 1800,

<sup>·</sup> page 42), qui ne se donnât le plaisir de chiffrer journellement

<sup>·</sup> pour sa cour, que le Premier Consul faisait grand bruit de son . armée de réserve, mais qu'il n'y avait à Dijon qu'une poignée

e d'hommes mal armés, mal équipés, point exerces; et que, de

L'armée impériale d'Allemagne, dans le commandement de laquelle le baron de Kray a succédé à l'archiduc Charles, étend ose cantonnemens sur une ligne intérieure et à peu près parallèle à celle de l'armée française : sa droite est appuyée au confluent du Necker et du Rhin , sa gauche, au lac de Constance.

L'aile droite, sous Starray, compte environ seize mille hommes; elle borde la partie du cours du Rhin depuis la Renchen jusqu'au Mein, où elle se lie au corps de milices du baron Albini.

Quinze mille hommes, aux ordres du général Kienmayer, garnissent les débouchés entre la Renchen et le val d'Enfer: une brigade observe Vieux-Brisach.

Le quartier-général est à Donaueschingen ainsi que le corps de bataille, fort de quarante mille hommes au moins.

Trois avant-gardes se détachent de cette masse pour la courrir; celle de l'archiduc Ferdinand observe Baié et le cours du Rhin jusqu'à Schaffhouse où elle se lie à celles du prince de Lorraine et du général Sporck, qui se prolongent jusqu'au lac de Constance.

L'aile gauche, que commande le prince de Reuss, est détachée dans le Vorarlberg et les Grisons; sa force est

- quelque côté que se portât un pareil renfort, il serait à coup
   sûr, d'un faible secours pour l'armée qui le recevrait.
- Cea notiona étaient exactea, coutinue notre auteur; mais, ce
   qu'on ne savait pas, et ce qui allait constituer la véritable armée de
- · réserve, c'est que, par des ordres directement expédiés du cabinet
- du Premier Consul aux chefa dea corpa, et qui ne passaient pas
   même par lea bureaux de la guerre, tout ce qui était diaponible
- · arrivait à Genève eu même temps. Moreau lui-même crut, pen-
- daut quelque tempa, que le corpa qui se rassemblaît à Dijon éssit
   en graude partie destiué à reuforcer directement son armée.....
- en grade parte destate a realorest differencia son armeening

de vingt-huit mille combattans de ligne et de buit à dix mille hommes de milices tyroliennes : ce corps , quoique se liant à l'armée par sa droite, doit être considéré comme indépendant , et tient une flotille armée sur le lac de -Constance.

La totalité de l'armée est de cent vingt mille hommes environ; elle est pourvue d'un matériel de cinq cents bouches à seu, dans le meilleur état.

Ne sont point comprises, dans cette énumération, les garnisons d'Ulm, Philipsbourg, Ingolstadt, Wurtzbourg et Kuffstein, formant au moins trente mille hommes.

Masséna, qui de l'armée d'Heivétie est venu remplacer Championnet dans la rivière de Gênes, compte environ trente-cinq mille hommes sous son commandement. Par ses soins et son empressement à assurer la solde et les distributions journalières, le vainqueur de Zurich, est parvenu à réveiller l'honneur militaire au sein de cette armée que menaçait naguère une désorganisation générale. Comme le Consul ne la destine pas à agir d'abord offensivement, et qu'elle doit se borner à la défense de la Ligurie, elle n'a reçu d'autres renforts que six bataillons anneés d'Illefvétie par son nouveau chef. Ses positions sont encore celles qu'elle occupait à l'issue du siège de Coni; mais elle a perdu une partie de ses anciens généraux.

L'aile droite, forte de dix huit mille hommes est commandée par Soult, et sous lui, par les généraux de division Miollis, Gazan et Gardanne, elle forme une demi-circonférence autour de Génes, occupant Gavi, la Bocchetta et tous les défilés jusqu'à Savone.

Le centre, aux ordres de Suchet, est composé des trois faibles divisions, Clausel, Pouget et Lesuire formant au plus douze mille hommes ; il s'étend de Savone au col de Tende.

L'aile gauche sons Thurreau, occupe les défilés des Alpes depuis les sources du Var jusqu'au las de Genère; elle compte à peine six mille cinq cents hommes, répartis en deux divisions aux ordres des généraux Liébaud et Valette.

Mélas, à qui la faiblesse de l'armée française avait permis d'étendre ses cantonnemens en Prémont, en Lombardie, dans la Tocanne et le Bolonais, se dispose à s'emparer de Gênes et de la Ligurie. Ses forces qu'il vient de concentrer à cet effet, s'étèvent à près de cent mille comhattans.

Le gros de la cavalerie, la majeure partie de l'artillerie et vingt-cinq mille hommes d'infanterie doivent rester en Lombardie et en Piémont, sous les ordres de Kaim.

Le général Ott est en avant de Bobbio d'où il s'apprête à marcher sur Gênes à la tête de quinze mille combattans.

Un corps de cinq à six mille fantassins et de trois mille chevaux, sous le comte de Hohenzollern, est réuni entre Tortone et Pozzolo-Formigaro.

Le corps de bataille, fort de trente-deux mille hommes d'infanterie et de deux mille de cavalerie, avec douxe pièces de trois, établi près d'Acqui, sous la conduite immédiate de Mélas, a reçu l'ordre de remonter la valtée de la Bormida, et de venir occuper le revers occidental des Apennins entre Malare et Gercare.

L'aile droite, sous Einitz, est réunie à Céva au nombre de vingt-huit mille combattans dont mille de cavalerie, avec huit pièces de montagne; elle doit se diriger par Carcare sur Altare, en même temps que Mélas fera sésaillir Montenotte, afin d'accabler le centre des Français, et de s'ouvrir une communication avec l'escadre anglaise par la rade de Vado.

Les plans ne sont pre moins vastes que dans la campagne précédente, mais toutes les parties en sont bien autrement coordonnées entre elles. Si chacune des trois armées de la république paraît avoir encore une sphère d'action distincte et séparée, elles ont à remplir tout d'abord un grand but en commun, et ce but est de tourner et d'isoler de plus en plus les deux armées impériales.

L'armée d'Italie, que l'on semble offrir en holocauste à un ennemi trois fois plus nombreux, est destinée à un de ces rôles passifs et difficiles que les grands capitaines assignent quelquesois à une partie de leurs forces pour assurer de grands succès sur d'autres points. En effet, alors même que l'on cût pu prévoir que Masséna se montreraît supériour à lui-même, et que les troupes passeraient comme elles passèrent en quelque sorte, du découragement à l'enthousiasme, l'on n'eût pas encore été fondé à attendre de bons résultats de l'action directe et immédiate d'une aussi faible armée. Mais si l'on ne devait pas se flatter que trente mille hommes ainsi répartis depuis le col de Tende jusqu'au golfe du Levant, entre la mer et l'Apennin , n'ayant qu'une scule communication avec leur base, résisteraient indéfiniment à l'armée autrichienne, encore pouvait-on espérer qu'une désensive. opiniatre et habilement concertée la retiendrait et l'occuperait assez long-temps, pour faciliter les entreprises offensives des deux autres armées. Indépendamment de ce but qu'il était donné à Masséna d'accomplir, et qu'il accomplit en effet, il lui était prescrit, quelque fût le résultat des premières opérations dans l'Apennin, de

pourvoir à la défense de Gênes, et de la portion de nos frontières centigue à la Ligurie.

Opèrer sur deux directions intérieures, entre le Danube et les Alpes, pour envahir à la fois l'Autriche et l'Italie : tels furent alors l'idéc-mère et le principe fondamental de tous les plans successivement conçus, ou modifiés par le Consul. Dans un premier projet, arrêté à ce qu'il paraît des le commencement de mars, l'armée du Rhin se sérait massée à sa droite pour se porter sur l'extrême gauche de l'armée impériale entre le Danube et le lac de Constance, afin de la séparer de l'Italie et du corps du prince de Rouss. L'armée de réserve aurait attendu lo résultat des premières opérations de Moreau pour décider son mouvement; elle se serait avancée vivement dans la direction de Coire et de Feldkirck, aussitôt que l'armée du Rhin, avant tourné et repoussé Kray, déboucherait sur Ulm et Donaneschingen. Deux cent mille hommes, dit Jomini, ainsi concentrés dans la Souabe, le Vorarlberg et les Grisons sous le vainqueur de Rivoli (car « Bonaparte se proposait d'en prendre le commandement), devaient aisément accabler Kray, ramener la Bavière dans les intérêts de la France, et dicter sur a l'Inn et l'Adige la restitution de l'Italie, dont la prise « cut exigé tant d'efforts et de movens de siège. »

Bien qu'il nécessitat l'établissement de ponts vers-Schaffhonse, sucun plan ne pouvait convenir mieux. Il calcrait à Kray une partie des avantages de sa position centrale de-Donauseschingen, et conduisait les Français sar le Danube à la suite du moindre succès de l'eur d'roite. Il est vrai que, par cette concentration de l'armée en Suisse, on laissait l'Alsaco dégarnie; mais le danger d'une invasion étaiteil aussi déricuement à craignée que l'ont exprime quelques écrivaius? C'est ce que nous ne sourions croire.

Au demeurant, le plan dont il s'agit n'est pas celui auquel on s'arrêta : des difficultés qui s'élevèrent alors entre le Consul et Moreau, et dont le même plan fut, dit on. le motif, en empêchèrent l'exécution. Soit que celui-ci y vit effectivement des inconvéniens réels, soit qu'il lui répugnât de servir en sous ordre, ce qui ne paraît que très-vraisemblable, il sit entendre que plutôt d'y adhèrer, il préférerait remettre son commandement (1). Bonaparte mesurant les conséquences d'une rupture avec nn général que son caractère et ses services avaient mis en possession de l'estime et de l'affection des troupes , dissimula son mécontentement, et se départit jusqu'à un certain point de ses premiers projets. Abandonnant l'idéa de réunir les deux armées du Rhin et de réserve, il laissa à son émule de gloire le soin de porter la première au centre de l'Allemagne, et ne conserva pour lui que le commandement plus modeste de la seconde. Moreau n'abusa point de la latitude qu'on lui accordait; car s'il changea quelque chose au mode d'exécution du plan primitivement arrêté, il en adopta, pour ainsi dire sans restriction , toutes les vues et intentions (2).

L'armée de réserve, au lieu de s'élover jusqu'aux sources de l'Inn et de l'Adige, fut destinée à descendre en Lombardie par le Saint-Gothard et le Simplon, afin d'intercepter, sur le Tésin et le Pè, les communications de Mélas. Le corps de Lecourbe devait s'y réunir, après avoir pris part aux premières opérations de l'armée du Rhin. On comptait que Masséna, ayant ressemblé toutes

<sup>(1)</sup> Voyez Jomini et l'ouvrage déjà cité de M. de Carrion-Nisas.

<sup>(</sup>a) Voyez le S. III. S

ses forces disponibles, pourrait passer de la défensive à l'offensive, aussitôt que, par son apparition en Lombardie, l'armée de réserve aurait rappelé les Autrichiens à la défense de leurs communications.

La direction qu'assignait à l'armée de réserve ce nouveau projet n'est pas encore celle qu'elle auvit : car force lui fut de raccourcir as ligne d'opérations pour voler au secours de Masséna, qui bientât se trouva resserré dans Gênes. D'un autre câté. Moreau ayant insisté pour garder Lecourbe, en qui il avait une coufiance sans bornes, le commandement du corps sutilisire détaché de l'armée du Rhin fut donné au général Moncey. Il advint de toutes ces modifications que Bonaparte se mit à la tête de l'armée de réserre, et que le gros de cette armée pénétra en Italie par le Grand-Saint-Bernard (1).

De telles combinaisons ne commandent-elles pas l'admiration? « Un général ordinaire, a dit Jomini (a), effrayé de l'attitude rictorieuse des Autrichiens en Préement, se serait porté en toute hâte par le Dauphiné s vers la Provence, pour établir le théâtre de la guerre, dans les Alpess, mais Bonaparte appréciait trop les difficultés d'une attaque de front. Il préféra franchir les montagnes sur les derrières des Impériaux et arriver sans obstactes our le Tésin, où sa présence ne manquerait pas-de les rappeler pour y livrer une bstaille avec toutes les chances contre eux; car, en supposant qu'ils remportassent la victoire, chose difficie, puisque les forces qu'ils pourraient amener sur ce point balance raient à peine les siennes, l'armée de réserve n'en aurait par moiss au retriei libre sur les Alpes par la vallée

<sup>(1)</sup> Voyez le S. IV.

<sup>(2)</sup> Guerres de la révolution , tome zus , page 39.

d'Aoste, et l'avantage d'avoir transporté le théaire de la guerre en Lombardie; ob l'arrivée des troupes de Masséna lui permetrait de conserver probablement une attitude imposante. Si Bonsparte, au contraire, était vainqueur sur les rives du Pê, l'aranée impériale, coupée de ses communications directes, n'avait de salut que dans une retraite assez prempte pour gagner la eligne du Mincio par Cremono ou Borgoforte, abandonn nant d'un seul coup l'Italie entière au pouvoir des Français.

La Cour de Vionne ne nourrissait pas de moins vastes et de moins hardis desseins; mais il s'en faut de beaucoup qu'ils présentassent des chances aussi favorables. Les deux armées impérisles, à qui leur éloignement ne permettait, déjà plus de lier leurs opérations, allaient sa trouver de plus en plus siolées par l'interposition entre elles de la très-grande majorité des forces républicaines.

En esset, tout annonce que Mélas (1) reçut pour instruction de consolider d'abord la possession de l'Italie por la conquête de Génes, puis ensuite de pénétrer en Provence et de pousser l'invasion jusqu'où elle pourrait alter. Un corps anglais qui se rassemblait à Minorque viendrait le joindre, et ils achèversient de concert la ruine de nos établissemens maritimes de la Méditerranée.

L'arméo impériale d'Allemagoo devait rester sur une défensive absolue jusqu'au moment où rappetée vers le Midi par les progrès de Mélas, les Français dégaritrisent les bords du Rhin. Kray, esisissant alors un moment aussi favorable, porteraît la guerre en Alsace ou en

<sup>(1)</sup> Aucun cerivain à aotre connaissance, pas même Jomini, à qui les cartons de la chancellerie de Vienne out été ouverts, n'a rendu un compte bieu satifaisant des projets de Couseil autique.

Suisse, peut-être inéme jusque dant la vallée du la Sabus, oir, de son côtés, so sersit dirigé Mélas. Réunies au milieu des riches plaines de la Bourgegne, sur un terrain favorable à l'entreitien et au développement de leur nombroise cavalerie, les armées impériales acquerraient une écorgie et une impulsion qu'elles ac pouvaient avoir dans les pays de montagnes, et dont on se promettait des révaltats déciaifs.

Que la cour de Vienne se sut flattée de s'emparer de Gênes, et de porter, jusque devant Toulon, son armée d'Italie, en cela, rien d'impossible. Il y avait même en faveur de ce projet une circonstance qu'elle ne prévoyait pas, et qui, au surplus, l'en eût à coup sûr détournée, si elle eut pu sonder toutes les conséquences qui s'y rattachaient : c'est que les Français avaient un intérêt réel à attirer Mélas sur le Var, et à le laisser même dépasser momentanément cette barrière. Mais, n'était-ce pas, de la part de cette cour, un singulier mécompte que de supposer que ses adversaires resteraient inactifs sur le Rhin . ou du moins qu'ils ne tenteraient rien de sérieux contre Kray? et d'ailleurs, que pouvait-elle se promettre d'une pointe en Provence et même sur Lyon? la destruction de Toulon lui importait peu, et sans doute qu'elle ne devait pas espérer de porter ainsi le coup de mort à la république.

Un auteur allemand lui attribue le projet, imaginé; suivant toute vraisemblance, depuis l'événement, de faire remonter Mélas vers la Suisse, après qu'il se servit rendu matire de Nice, pour opérer, de concert avec Kray, l'invasion sur une seule ligne. Mais ce projet, dans lequel les armées françaises sont encore comptées pour peu de chose, eût demandé un temps et une première

série de succès sur lesquels il n'était rien moins que prudent de se fonder.

Maintenant que nous avons fait connaître les supputations et les espérances de chaque parti, nous allons passer au précis des événemens, et de ceux d'abord dont la Ligurie fut le théâtre.

## S. II.

Les neiges et la leuteur habituelle des Autrichiens leur firent différer, jusqu'au 6 avril, l'ouverture de la campagon. Ce retard, qu'il leur était amplement loisible d'ahréger de quinze jours, devint, pour eux, une source de revers et de maux: car il nous sera facile de constater qu'en attaquant Masséma dès le 20 mars, Mélas se fix trouvé en mesure de "opposer à la descente de Bonaparte par le Saint-Bernard, et de neutraliser, par conséquent, tous ses projets.

Mais cette première remarque, tant soit peu préjudiciable à la renommée de l'état-major autrichien, ne nous dispense pas de reconsatire et de faire observer que, pour avoir été mis à exécution quinze jours trop tard, le plan particulier de l'invasion de la Ligurie n'en fut pas moins conçu et préparé avec beaucoup d'intelligence et d'art.

"N'étai-ce pas, en effet, de la part de Mélas, une preuve certaine de coup-d'oil et de jugement que de porter le gros de ses forces aux sources de la Bormida, pour, de la, déboucher sur le ceutre des Français A'uda et à Savone, pendent qu'une attaque dirigée contre la rivière du Levant reticadrait, autour de Génes, leur aile droite tout entère? a étair ce pas prendre ainsi l'adversire au défaut de la cnirasse, et profiter de la faute qu'il avait commiss en disseminant ses fisibles bataillons, dans le chimérique espoir de tont couvrir. Car il est de fait que les dispositions de l'assenan rétaient point exemptes de blâme; et nous ne craindrons pas d'être redressé en avançant que le plus sûr parti qu'il est à prendre était de concentre res forces vers Savone, après avoir largement pourrn à la défense de Gênes. Au surplus, les faits, mieux encore que les raisonnemes, attesteront la solidité des combinaisons du général autrichies.

Dès le matin du 6 avril, une multitude de petites colonnes apparurent sur les hauteurs de Gènes: les unes, à l'est, pour s'emparer du Monte-Gorous et des points environnans; les autres, au nord, pour nous enlevre la Bocchetta et nous intercepterla communication avec Gari. Masséna, qui se crut plus sérieusement menacé qu'il ne l'était effectivement, employa la majeure partie du corps de Soult 8 repousser ces différentes attaques. Forcé dans quelques-unes de ses positions. Il parvint à les réoccuper le lendemain à la suite d'une brillante affaire où il fit prisonniers un général et quince cents hommes.

Malheureusement ce succès ne compensait pas l'échec, essuyé su point décisif : car Mélas et Elniz, débouchant, ce jour même, le premier, par Montenotte et Gadibona, sur Savone, le second, par San-Giacomo, sur Vado, avaient culbuté Gardanne et contraint Suchet à se retirer à Borghette. L'armée française se trouvait ainsi séparée, en deux, et dans une situation d'autant plus critique qu'il lui restait peu de chances de rétablir la communication de son contre avec sa droite.

Cependant Masséna ne désespéra pas d'y parvenir. Il'-

fit, on conséquence, adresser à Suchet (3) l'ordes de reprendre San-fliescome et de pousser aussi loin qu'il le pourroit dans la direction de Savone, où il s'avancersit lui-mêmio, à rec toutes ses forces disponibles. Comme il importait de ne pas laises à l'ennemi te temps de s'affectimir dans ses positions, il fut convenu que l'attaque aurait lieu le 9 avril. Toutefois ce projet, à l'exécution duquel concourrent, pour la part de l'sile droite, les divisions. Gardanne et Gazan, n'eut point, comme où va le voir, le succès que l'on s'en était promis. Et d'abord, parce que ces divisions, que le gâcéral avait cur pouvoir faire arriver par des chemins différens sur les hauteurs de Montenotte, se trouvèrent engagées indépendamment l'une de l'autre, et dans une impossibilité absolue d'effectuer leur jonction,

Masséna, qui dirigeatten personnel a dirision Gardanne, suivit le littoral avec la gaucho, flanquée à mi-cète par la brigade Sarqueleu, spécialement chargée de s'assurer des huteurs et de prendre l'ennemi à revers. En un instant les colonnes opposées furent aux prises; car il advint que, pressé de se joindre à Hohenzollern, qui vennit de chasser. Miollis de la Bocchetta, Mélas s'avançait vers le Mont-Fayole et le poste de Varaggio. On combattit chaudement sur ce dernier point: Gardanne et la plupart des officiors d'état-major français y furent blessés. Un premier avantage qu'obtint Masséna ne servit qu'à le compromettre de plus en plus, quand, sur la fin de l'action, deux brigades ennemies menacèrent de l'envelopper. Sarqueleu, qui s'était égaré dans les montagoes, et dont en n'avait pas plus de nouvelles que de la division Gazan, rejoigait.

<sup>(</sup>i) La vigilance des Auglais, ear il ne restait que la voir fort dangereuse de la mer, ne put empécher que cet ordre et un autre expédié plus tard ne paryinssent à Suchet.

néanmoins assez à temps pour soutenir la retraite, qui, toutefois, ne s'effectue pas sans une extrême confusion. La colonne ae se rallia qu'à Gogoletto. Quatre batsillons y prirent position tandis qu'à la tête de six autres, Fressinet fut expédié au soutien de la division Gazan.

Celle-ci était conduite par Soult. Elle avait pour instruction de s'avancer en toute hâte, et dès le premier jour, de Campofredde à Sassello; mais elle fut retenue par la présence de Hohenzollern à la Bocchetta, et ne se mit en marche que le londemain. Soult jugea qu'avant de passer outre; il fallait d'abord réoccuper ce poste, abandonné la veille par Miollis. Il n'y réussit pas, et perdit ainsi vingt-quatre heures. Cet incident, en achevant de détruire tout accord entre nos divisions, déjs séparées par la créte des montagnes, rendit le succès de plus en plus incertain.

Plus heureux néanmoins que le général en chef, Souls fit éprouver à l'ennemi des pertes considérables. Un premier corps qu'il rencontra vers Sassello le 10 avril, fut presque entièrement détruit ou pris. Le lendemain, même succès sur la montagne de l'Ormotta. Les six bataillons de Fressiuet arrivèrent pendant l'action; ils tournèrent l'ennemi et le contraignirent à la setraite.

Cependant Mélas avait forcé Cogoletto, et rejeté dans un de désordre les républicains sur Voltir, qu'il ne lui fallait qu'un peu de vigouer jour s'on emporer. Mais'; toujours circonspect à l'excès, il avait prétéré ramenér sa droite à Albisola pour l'y laïssér aur une défensive absolue, tundis que, après avoir hattu et refoulé Soult, sar gauche renforcée (r) iroit se joindre à Holtenzollern et à

<sup>(1)</sup> Les termes de droite et de eauche, ne s'appliquent fet qu'au-

Ott, pour se précipier de concert sur Gênes. Cette circonstance et l'arrivée d'une brigade envoyée par Miollis permirent à Masséna de s'établir solidement à Voltri, et d'y attendre la division Gazan sur laquelle on n'éteit passaus inquiétude, quoique déjà n'en est vu arriver deux mille prisonnier qu'elle aviai l'an est vu arriver deux mille prisonnier qu'elle aviai faits.

Cette division allait effectivement se trouver en prosence de forces très-supérieures, et, dans un imminent danger d'être enveloppée. Soult, aussi peu instruit de la retraite du général en chef, que de l'inutilité des efforts de Suchet dont nous parlerons ci-après ; persistait, quoique privé de vivres et de munitions, à faire face à ses adversaires avec une rare intrépidité; l'espoir qu'il n'avait pas perdu de se joindre à ce dernier, par la vallée de la Bormida, l'excitait à étendre sa droite; mais conment s'y hasarder, alors que l'ennemi, établi sur le Mont-Fayole, menagait sa gauche et ses derrières? convaincu de la nécessité d'enlever d'abord cette position de laquelle il espérait d'ailleurs communiquer avec Masséna ( qu'il supposait dans les environs de Savone ), il la fit assaillir le 12 au matin. L'attaque ne réussit qu'à demi . car il fallait aussi s'emparer du camp de Santa-Giustina; et c'est à quoi ne purent aboutir les efforts réitérés do toute la division

Soult ne se rebuia pas, et manœuvrant tout à coup par sa droite, il entreprit de s'ouvrir un passage par la Moglia et Ponte-d'Yvrea. Malhenreusement il n'était dèja plus temps! Melas que nous avons vu porter des renforts considérables à sa gauche, dans la ferme intention de se lier avec le corps de Hohenzollera, arrivait sur ces mêmes

corps de bassille conduit par Mélas en personne, et qui, opérant dans un ordre renversé, tournait le dos à la France et à Suchet. points à la tête de cinq brigades. La lutte s'engagea le 15 et ne finit que le lendemain. Les républicains combattirent en désespérés, jusqu'au moment ou l'apparition de 
deux brigades ennemies sur l'Ormetta leur apprit qu'ils 
devaient enfin songer à la retraite. Elle devenait d'autant 
plus difficile que déjà le Mont-Fayole d'ait occupé par un 
détachement du corps de Hohenzollern. Groisé et presque enveloppé par la colonne du général Bellegarde, 
Soult répondit par des mences à la proposition qui lui 
fut faite de se rendre. Toutefois, il ne perdit pas un instant pour sortir d'un pas sussi dangereux : marchant à la 
faveur d'un épais brouilfard, il fut assex heureux pour 
derancer l'ennemi sur tous les points où il pouvait être 
prévenu, et pour regagner Voltri sans être inquiété (17 
avril).

Suchet, que nous avons vu se retirer dans la position retranchée de Borghetto, à la suite des événemens du 6, se disposs à en sortir le 9 au soir pour réunir ses efforts à ceux de l'aile droite. Jugeant qu'il ini importait de chasset d'abord l'ennemi des hauteurs, il dirigie Clausel sur Bardinette, avec ordre de tourner et d'enlever la mont Settepani avec une de ses brigades, tandis que l'autre, poste à Calissano, couvrirait les débuchées de la Bormida. Cette entreprise que favorisèrent les brouillards et l'obscurité de la nuit, eut un succès complot. Malgré sa difigence extrême à concentrerses forces à Sam-Giacomo, Eluitz n'eût pas le temps de porter secours à sa brigade de droite, que le brave Compans culbute sur Biestro avec perte de quince cents prisonniers.

Peut-être, eût-on pu profiter de ce premier avantage pour s'avancer tête baissée dans la direction de Sassello, où le bruit répété du canon annonçait la présence de Soult. Au surplus la manœuvre était délicate, car il fallait prêter le flanc à l'ennemi, et défiér pour sinsi dire à sa vue. Suchet préférs s'en tenir à l'ordre qu'il avaisreçe d'enlevre la position du Sam Giacomo, sin de descendre ensuite sur Sarone. L'attaque exécutée en trois colonnes, fut si vivenent repotasée que les Français n'eurent d'autre parti à prendre que de regamer Settepani. Le lendemain 15, Suchet étendit sa ligne de la mer à Garessio afin d'observer la vallée du Tanaro par chi il était à raindre que l'emmi ne toquata sa gueube.

Gependant Masséns, à la première nouvelle du succès de Soult, avait expédié à Suchet l'ordre de tout tenter pour arriver jusqu'à Sarone. Cet ordre, dont fut charge Oudinot et qu'il n'apports qu'à travers mille dangera, donns lieu le 17, à une seconde attaque du mont Sans. Giacome. Mais, aussi infructueuse et nou moins sanglante que la première, elle cût cutrainé la ruine de nos colonnes, si, plus entreprenant, Elnitz avait us profiter de leur fausse direction pour leur couper la retraite. Ce général est d'autant moins excassable de ne l'avoir pas tenté qu'il avait la certified de neceroir prochaisement un reaffort de trois brigades. Suchet se retira dans sa position de Borghetto, où tout fut disposé pour une résistance opinitatre.

Uno destinée cruelle présidais à tous les mouvemens de nos deux cops d'armée, depuis l'instant de leur sépatration. Quand l'un s'apprétait à frapper, l'autre était encore loin d'être en mesure, si déjà il n'avait été mis hors de la lice à la suite de quelque engagement prématuré. Cetie invincible fataité à laquelle oblissaient nos malheureuses colonnes et qu'avaient endurée nos adversaires dans maintes circonstances, est réservée à toute armée que les circonstances ambarent à combattre dans des directions convergences sur un théâtre coupé et acci-

denté. Si Suchet satisfit à l'honneur et au devoir en atta, quant pour la seconde fois l'inexpugnable position do San-Giacomo, son dévonement, dans l'état actuel des, choses, ne devait entraîner que des regrets et d'inutiles sacrifices.

Comme on se le rappelle . Masséna était demeuré à Voltri; ce n'est point qu'il conservat le plus léger espoie. de se joindre à son lientenant, et tout annonce qu'il n'avait pour but, en prolongeant son séjour dans ce poste avanco, que de donner le temps de sauver les magasins qui s'y trouvaient. Jusqu'alors la position n'avait présenté aucun danger qui dût le faire abandonner, mais dopuis la jonetion des corps ennemis le moment de la . retraite était arrivé. Cependant Masséna en ayant jugé autrement, faillit se trouver compromis de la manière la plus fâcheuse. Son adversaire qui, du sommet du Mont-Fayole, plongeait sur tous les points de sa ligne, avait résolu de lui porter un coup décisif et d'opérer cufin le blocus de Gênes. Le 18, deux colonnes descendues , l'une de Campofreddo , l'autre du Mont-Favole ! assaillirent l'aile droite et le centre des Français , tandis que sur la route de la Coruiche une troisième pressait leur gauche. Rien n'eût été plus facile au général autrichien que de porter le corps de Campofreddo à Sestridi-Ponento, et de nous y couper la retraite sur Gênes. mais il n'apprécia pas l'importance de ce point, et sa contenta d'y faire marcher un faible détachement qui n'osa nous barrer le passage; cette faute ne fut toutefois qu'une légère compensation à celle que nous avions commise en nous obstinant à rester à Voltri, car l'ennemi. pour nous avoir laissé le chemin libre, ne nous en fit pas moins éprouver de cruelles et inutiles pertes.

Si les républicains durent alors chercher la protection

des remparts de Gênes , l'ennemi ne pût de sitôt les contraindre à s'y renfermer. Campés en dehors de la forteresse, et habiles à assist routes les ressources d'un terrain hériasé d'obstacles , ils s'y couvrirent d'une gloire immortelle, en accréditant le principe de d'Arçon, que la véritable défense des places est dans une offensive sans cesso répétée.

Comme il n'est pas de notre objet d'entrer dans le détail des opérations du siège de Gênes (1), l'un des plus célèbres dont fassent mention les annales militaires, nous allons nous reporter vers Suchet, que le revirement d'une partie des forces autrichiennes contre son corps a mis dans la situation la plus critique.

La position de Borghetto et toutes celles que l'on peut prendre en arrière sur la Roya et les autres torrens, bien que fortes par elles-mêmes, ne présentent bientôt plus qu'une défense illusoire et dangereuse, lorsque l'ennemi vient à s'élever vers les sources pour en tourner la gauche. Cette circonstance qui eût dû précipiter la retraite de Suchet, ne fut qu'imparfaitement saisie par Mélas, lequel, après avoir consié à Ott le soin de bloquer Gênes, était venu se mettre de sa personne à la tête de son aile droite. Ce fut donc à déposter et à refouler les Français, et non à les déborder sans cesse, que se réduisirent principalement les spéculations du général autrichien. L'ennemi , à qui il eût été facile de forcer les retranchemens de Borghetto dès le 25 avril, en différa l'attaque jusqu'au 2 mai. La grande supériorité de ses moyens ne laissait aucun doute sur le succès de l'entreprise; mais ce succès eût été plus décisif et plus facilement obtenu, si au lieu

<sup>(1)</sup> Voyes la relation qui en a été donnée par le général Thiébault.

de se porter sur tous les points à la fois, il cut concentré ses efforts contre la gauche des Français en évitant d'inquiéter leur droite qu'il avait intérêt de retenir dans la position. Cette remarque est d'autant moins hasardée que l'appacition d'une seule de ses colonnes sur le Monte-Lingo, suffit pour mettre Suchet dans un extrême embarras, bien que déjà les progrès des attaques directes l'eussent décidé à se retier.

Les Français étant venus prendre la position d'Oncille au col. Ardente, à la suite de cette affaire, la lutte s'y rouvril le 7, avec un nouvel acharnement, mais toujours avec les mêmes circonstances; seulement les Autrichiens mirent un peu plus de vigueur dans leurs manœuvres contre notre alle gauche. Mattres de Tende et de Saorgio à la fin de la journée, ils nous eussent peut-être coupé le chemin de Nice, si, par son obstination à s'emparér d'Oneille, qu'elle, eût du se garder d'attaquer, leur aile gauche ne nous avait encore avertis de songer à la retraite, belle se continus sans évanemens jusqu'au Var, où devaient enfin s'arrêter les progrès du vainqueur. En effet, tous ses efforts vincent se briser contre cette barrêre qu'avaient rendue inexpugnable le zèle et les talens du général Campredon.

Melas en était à ce point où Bonaparte avait dû désirer qu'il arrivat avant de dévoiler ses vastes projets. Aussi allons nous voir s'ouvrir la scène des grands évênemens, de ceux qui décident du sort des empires, et d'abord en nous transportant en Allemagne où déjà la victoire est fixée dans nos rangs.

## S. III.

Bien qu'en accédant aux intentions du plan minuté par le gouvernement. Moreau crut devoir s'en écarter à quelques égards secondaires, et notamment pour ce qui regardait le rassemblement de l'armée vers Schaffhouse. Supputant non sans raison que ce rassemblement ne manquerait pas de donner l'éveil à l'ennemi, et de l'éclairer sur le véritable point du passage du Rhin qui, par cela même, deviendrait d'une exécution difficile, il prit une détermination mixte, et remit à opérer la concentration de ses forces sur la rive gauche, après avoir débouché par les ponts de Brisach et de Bâle dont nous étions en possession; l'on avait ainsi le double avantage de laisser l'adversaire dans une plus grande incertitude et de s'épargner la construction de ponts qu'il eût fallu, suivant toute probabilité, passer de vive force; mais; outre que l'on ne se portait plus aussi directement sur sa . gauche et ses communications, l'on courait encore l'immense danger de le voir se jeter entre les colonnes, s'il venait à être informé à temps.

Moreau ne se fit point illusion sur la réalité de ce danger, et peu ressuré par la protection que devait nécessairement lui offiri cette masse de montagnes, de bois, de profondes vallées, qui allaient servir de théâtre anx premières opérations, il imagina de recourir à une ruse qui, pour n'être pas neuve, n'en remplit pas moins son objet.

Quand vint l'instant d'agir, il transporta avec grand appareil son quartier-général à Strasbourg, comme dans le dessein de déboucher par Kehl. Cependant il n'avait



d'autre but que d'attirer par des démonstrations les forces ennemies à leur droite, tandis qu'il imprimerait aux siennes une direction contraire. Le baron de Kray fut bientit averti, car, malgré la surreillance des postes, ses espions passion et repassaient le Rhin aussi facilement que les nôtres. Trompé par les apparences, et frappé de l'idée que Moreau se disposait à forcer la vallée de la Kintzig pour reprendre sa ligne d'opérations de 1796, il porta une partie de ses réserres à sa droite, et donna ainsi dans le piége.

Le să avril avant le jour, le genéral Sainte-Suzanne passa le pont de Kehl à la tête de set tois divisions, et s'avança sur la route de Rastatt et d'Appenweier, poussant devant lui les troupes legères de Kiennayer. Mattre de Griesheim à la suite d'un engagement assez vif, il établit sa gauche à Liux, et sa droite su-delà de la Kintzig. Le meme iour. Saint-Civr débouch a d'vieuz. Brisach

Le meme jour, Saint-Lyr deboucha de Vieux-Brisach sur Fribourg; sa première division, commandée par Ney, poussa dans la direction de Burkheim et d'Eichstetten, comme pour donner la main à Sainte-Suzanne.

Ces deux corps restèrent en position le 26.

Une seule division de la réserve (1) avait passé le Rhin à Bâle; mais elle fut bientôt suivie des deux autres et de la grosse cavalerie.

(1) Cest ainsi que l'on désignait le corps commandé immédiatement par Morsan. Rien, cependant, dans la composition et la detination ultérieure de ce corps, no justifie une telle dénomination: les troupes d'élite ne s'y trouvaient pas en plus grande proportion que dans le reade de Jamée; et il est vrai qu'il Compât une division enière de cavalerie, elle en fut presque toujours détachée pour renforcer Leconné. Duns sutre chôc éctle prétenden réserre, cut le nom n'est pas la chose, ent presque toujours as place en première ligne. Non que la réserve ne doire s'y trouver quelquefois, mais seulement par exception. L'armée n'avait réellement pas de réserve.

50

Le 27, à l'entrée de la nuit, Sainte-Suzanne se replia lestement sur Kehl, pour revenir, par la rivé gauche du Rhin, sur Brisach, et de là sur Fribourg, où il arriva le 1<sup>st</sup> mai.

Saint - Cyr n'y était plus : son corps, participant au mouvement général de la ganche vers la droite, s'avançait alors de Saint-Blaise à Stüblingen.

De retour à la tête de la réserre, Moreau en avait momentanément détaché la division Richepanse vers Saint-Blaise, pour assurer la jonction de Saint-Cyr et couvrir, dans leur marche sur la Wutach, les divisions Delmas et Leclerc.

Lecourbe, pour qui l'instant d'agir était arrivé, franchit le Rhin le 1<sup>er</sup> mai, entre Schaffhouse et Stein. Ce passage mérite d'être cité: en moins de trois heures tout son corps fut établi sur la rive droite.

Ainsi, à l'exception de l'aile gauche qui observait la droite at le centre ennemis en avant de Fribourg, toute l'armée française se trouvait réunie et en mesure de livrer bataille.

Auun grand combat n'avait eu lieu, et cependant les pertes des Impériaux s'élevaient déjà à quinze cents prisonniers et six pièces de canon. De plus, Kray, à qui les arantages de la concentration paraissaient assurés par la position même de ses cantonnemens, les avait cédés à son adversaire, qui, dès-lors, dispossit de soixante mille hommes contre sa gauche affaiblie.

Pressé de continuer sa manœuvro oblique, Moreau pres-

à qui l'on puisse donner ce nom, et c'était peut-être un des plus grands vices des on organisation settles. L'existence d'an pareil corpa eut donné plus d'ascendant et de caractère aux manouvres, et nul doute qu'il n'est readu plus déciafs et moins difficiles les succès contestés d'Engen et de Mossiktoh, (Voyrx plus loin.)

crivit à Lecourbe de se diriger incontinent sur Stokach, afin de séparer pour toujours Reuss de Kray. Saint-Cyr et la réserve appuyèrent ce mouveinent en s'avançant vers Blumberg et Engen.

Mais que se passait-il au quartier-général ennemi? Chaque rapport y redoublait les incertitudes, et devenait l'occasion d'une foule d'ordres inopportuns ou contradictoires. Kray, que les premières nouvelles arrivées de Fribourg et de Bâle auraient dû éclairer sur l'imminence du danger que courait sa gauche, s'imagina voir les Français sur toutes les routes, et ne prescrivit que de tardives et impuissantes mesures. S'il fit rétrograder , pour les porter sur Engen, les troupes envoyées d'abord au secours de sa droite, il laissa Reuss et Starray dans la plus complète inertie : en les attirant à lui par des marches forcées, il pouvait encore déjouer tous nos projets, ou du moins en rendre l'exécution fort douteuse. Les distances que ces deux généraux avaient à parcourir étaient, il est vrai, considérables, mais encore lui suffisait-il d'avoir la certitude qu'ils arriveraient pour se jeter, avec le gros de ses forces, ou sur Saint Cyr ou sur Moreau. Ses lenteurs et son-manque de pénétration l'avaient ainsi réduit à n'avoir que quarante mille hommes au point décisif, alors que son adversaire s'y présentait avec soixante mille, soutenus par tous les avautages moraux qui résultent de l'initiative et de premiers succès (1).

Lecourbe, agissant en conformité de l'ordre de manœuvrer sans relièche par la droite, arriva dovant Stokach le 3 mai , hattn et poursuivant le prince de Lorraine et les généraux Sporck et Kospoth. Cette ville renfermait d'im-

(1) Peut-être faut-il moins attribner à un manque de capacité de la part de Kray, qu'à l'influence quelquefois impérative et plus souvent méticuleuse du Conseil aulique, ces premiers revers de l'armée menses magasins, et présentait, sous le rapport des communications, une position de la dernière importance pour l'un comme pour l'autre parti. L'ennemi avait résolu de la défendre.

Le général français, qui s'y était attendu, avait dirigé dès le matin, par Wahliwick et Sernadingen; a division Vandamme sur son flanc gauche. Cette précaution, et la vigueur des attaques de Montrichard et de Nansouty dont les husards culhutèrent la cavalurie impériale, valurent aux Français une victoire signalée. Quatre mille prisonniers, cinq cents chevaux et huit pièces de canon restèrent entre leurs mains, sinsi que la ville et les megasins de Stokach. Mais un plus grand résultat encore, C'est que désormais la jonction de Reuss avec la grande armée, devensit au moins problématique. L'ennemi se retira dans les deux directions de Pfullendorf et de Mosskirch.

Pendant que l'aile droite obtenait ces brillans succès, la réservo abordait le corps de bataille eunemi en avant du défilé d'Engen. L'intention de Kray n'était pas d'accepter le combat, mais il s'y vit comme forcé par la rapidité de nos manœuvres et par la mécessité de soutenir l'archiduc Ferdinand, déjà engagé avec le corps de Saint-Cyr.

La bataille dura depuis midi jusqu'au soir. Elle fut livrée sur un terrain accidenté et tout couvert de villages et de hois. Les Autrichiens tirèrent parti de ces obstacles et les défendirent avec une rare opinitâtreté; c'est au point que, sans l'arrivée d'une des brigades de Soint-Cyr qui se jeta sur leur droite, la victoire réstait indécise. Agissant de concert avec Richepanse, qui depuis trois heures s'épuisait en vains efforts, cette brigade enleva lo plateau d'Éen-

autrichienne. Tel est le jugement que semblent en porter, avec Jomini, plusieurs autres écrivains estimables. gen et tourna le pic fortifé de Hohenhewen. On ne dut le succès qu'à ce mouvement combiné. À l'aîle droite combatiti aussi fort utilement une partie de la division Lorges, du corps de Lecourbe; elle en avait été détachée le matin même pour observer l'ennemi entre Engen et Stokach. Dans ce second acte de la journée du 5 mai, les Français rocueillirent sept mille prisonniers, trois drapeaux et neuf pièces de canon (1).

La retraite de Kray, accélérée par la nouvelle du succès de Lecourbe, s'effectua sur Liptingen et Mosskirch. C'est sur ce dornier point que se dirigèrent aussi l'archiduc et le prince de Lorrsine.

Jomini a remarqué, et nous sommes entièrement de son avis, 1º que loin d'affaiblir l'aile droite d'une des brigades do Lorges, il eût été plus convenable d'agir en sens inverse, en prescrivant à Saiut-Cyr de doubler de marche pour se lier de plus près au centre, lequel cût alors appuyé sur Mulhausen et Aach afin de sontenir Lecourbe; 2º que, pour ne pas dévier du systême général d'opérations qui tendait à une manœuvre constante par la droite renforcee, Saiut-Cyr et Richepanse, au lieu de figurer en première ligne, auraient dû former les derniers échelons. On peut encore trouver, quant au fait même de la bataillo, que les divisions y combattirent avec peu d'ensemble, et, pour ainsi dire, contrairement aux vues stratégiques ; que, faute de prévisions et de mesures suffisantes, Moreau fut heureux d'obtenir de sa gauche une victoire qu'il n'eût dû domander qu'à sa droite. Avec une réserve proportionnée à sa force , une aussi grande armée n'eût pas été réduite à ne devoir qu'à la coopération incertaine de deux briga-

<sup>(1)</sup> Voyez, au tome v du Mémorial du dépôt de la guerre, le plan et la relation officielle de cette bataille.

des un succès nécessaire à l'accomplissement de ses desseins ultérieurs.

Le 4, toute l'armée continua d'appuyer sur sa droite c Saint-Cyr remplace dans ses positions le corps de réserve qui se diriges sur Liptingen; la division Lorges rejoignit l'aile droite à Stokach, où la cavalerie de d'Hautpoul cut également l'ordre de se rendre, pour être mise à la disposition de Lecourbe.

Sainte-Suzanne se porta de Neustadt sur Donaueschingen, où il s'empara du reste des magasins ennemis de première ligne. Son corps, destiné à rester provisoirement sur la rive gauche du Danube, marcha sans plus, tarder vers Geisingen.

Tous ces mouvemens étaient parfaitement combinés. Mais s'il faut voir dans l'idée d'attacher la cavalerie à l'aile droite une grande justesse de coup-d'oril, il faut aussi reconnaître que cela ne suffisait pas, et que le rôle de cetto aile exigeait pour le moins un renfort de deux divisions. Le lendemant 5 eut lieu la bataille de Mosskirch.

Lecourbe s'ébranla dès quatre heures du matin. Son lieutenant Vandamme, après avoir chargé la première brigade d'éclairer les bords du lac de Constance et de flanquer les troupes qui marcheraient à l'ennemi, s'avança, par Klosterwald, a rec le reste de sa dirision.

Montrichard et, derrière lui, Lorges et d'Hautpoul, formèrent une seule colonne sur la route de Stokach à à Mosskirch, passant par Krumbach. Ici, Lorges prit à gauche, pour étendre ses attaques sur le flanc droit do l'ennemi.

La réserre, toujours sous les ordres immédiats du général en chef, marcha en seconde ligne de l'aile droite L'ennemi, qu'allait bientôt rejoindre l'archiduc Ferdinand avec vingt mille hommes, occupait avec trente mille le plateau en avant de Mosskirch. Ses formidables battories plongeaient et enfliaient au loin la chaussée qui, depuis Krumbach, est resserrée entre des taillis très-épais, Sa ligne s'étendait de l'Ablach à Heudorf et à Altheim où appuyait sa droite. Les bois et les accidens du terrain rendaient cette position d'un abord difficile.

Montrichard déboucha rapidement avec la cavalorie et l'artillerie; mais l'ennemi. » par l'écorne supériorité de ses hatteries, démonta la majeure partie de nos pièces et rendit vaines toutes nos tentatives contre le plateau. Lecourbe ne voyant d'autre sopir qu'en tournant cetto redoutable position, charges Lorges d'enlever Heudorf. Capouvait être un moyen de gagner-le champ de hataille, mais non d'obtenir un succès décisif que l'on ne devait se promettre que de la présence de Saint-Cyy et d'un effort vigoureux contre la gauche ememie.

Les grenadiers hongrois disputèrent long-temps la possession de ce village, qui, pris et repris plusieurs lois, r resta enfin en notre pouvoir, sans que nos affaires en fussent toutefois plus avancées. Il fallait l'arrivée de Vandamme pour leur faire prendre une meilleure touraure.

Ce général déboucha en trois colonnes sur l'extrême gauche du prince de Lorraibie et de toute la ligne autrichienne; il franchit l'Ablach, emporta à la baiomette le faubourg de Mosskirch, et établit une batterie qui prit à 
revers les défenseurs du plateau. Montrichard répondit à 
son appel, et, plus heureux cette fois, il aboida si vivement les impériaux, qu'il tes mit sur ce point dans une déroute complète. La prise de Mosskirch s'ensuivit aussitict.

Cependant, bien loin de songer à la retraite, Kray so préparait au contraire à une vigoureuse attaque contre untre flanc gauche. Cette attaque, à la lquelle devaient concourir ses réserves et les corps de l'archiduc et de Giulay, parattra d'autant mieux combiné que ceux-ci, dont on apercevait les têtes de colonnes, arrivaient dans le prolongement même de cette partie de notre ligne.

On conçoit quel danger coursient les Français, et avec quelle activité nouvelle la lutte allait êt re entretenue. Delmas, car, dès ce moment, le corps de réserve entra en action, Delmas, qui s'avançait au soutien de Lorges, fit à gauche un changement de front qu'exécutiernet aussi la division Bastoul et les autres troupes de la réserve, au fur et à mesure qu'elles arrivèrent. Nos deux corps d'armée se trouvèrent ainsi dessiner un angle obtus, dont Lorges et Delmas formaient le sommet.

Ces généraux, le dernier surtout, curent de terribles elforts à repousser. L'ennemi, déconcerté par leur opinitre résistance, et sans pourtant renoucer à l'espoir de les forcer, longea notre ligno pour essayer de nous intercepter la route de Stokach, mal à propos encombrée de tous les équipages; mais, bientôt arrêté par Bastoul qui venait d'arriver à Krumbach, il dut renoucer à son projet.

L'on combattait encore de tontes parts, lorsque, sur les cinq heures, parut enfin Richepanse : il.dirigea une de ses brigades au secours de Delmas, et déploya en potence sur la droite ennemie, le reste de sa division. Kray n'attendit pas l'effet de ces mesures, et, profitant de la nuit qui s'avançait, il continua son mouvement rétrograde.

Les pertes furent égales, et de huit mille hommes environ, pour chacun des deux partis. Moreau passa la muit sur le champ de bataille. Dès le lendemain Kray chercha un refuge au-delà du Danube qu'il traversa à Sigmaringen.

On s'étonne que Saint Cyr soit resté avec vingt-cinq mille hommes autour de Liptingen, quand sa présence côt placé entre deux feux l'archiduc et Giulay. D'après le rapport officiel de Dessolles, tous les officiers qui lui furent expédiés par Morcan auraient été enlevés par les partis ennemis qui s'étaient beaucoup avancés vers Stokach; mais est-il absolument nécessaire d'ordres quand lo bruit répété du canon annonce une bataille? l'habiteté si souvent éprouvée de l'illustre maréchal interdit iei toute réflexion.

C'est avec raison que l'on a blâmé Kray d'avoir accepté cette seconde bataille, quand il pouvait, en passant le Danube, attendre Kienmayer et Starray qui s'avançaient à marches forcées. Voulait-il favoriser un mouvement offensif du prince de Reuss sur Stokach? mais, indépendamment de ce que les ordres itératifs du Conseil aulique assignajent à celui-ci la défense exclusive du Vorarlberg et du Tyrol, il n'était déià plus temps de songer à un tel mouvement. On ne saurait alléguer davantage la nécessité de soutenir l'archiduc et Giulay, puis que rien ne les empêchait d'effectuer séparément le passage du Danube vers Hausen. Ce ne serajt donc que pour sauver l'honneur des armes et vendre chèrement le terrain qu'il abandonnait, que le chef de l'armée autrichienne aurait combattu? mais ces considérations sont-elles de nature à motiver une grande action, surtout alors que le moral des troupes a été ébranlé?

Relativement à l'épisode même de la bataille , les deux partis s'y montrèrent tour-à-tour assaillans; et. d'un côté comme de l'autre, les divisions furent engagées à des époques diverses; d'abord, parce qu'elles n'étaient pas toutes arrivées au commencement de l'action, et ensuite, parce que le terrain les obligea à défiler les unes derrière les autres. La manœuvre tournante de Kray mérite assurément des élogus; et néamonis, pour amener

un grand résultat, il ne fallait pas, ainsi que l'observe Jomini (1) « qu'elle fut une inspiration subite au milieu « du combat, mais bien'une continnision préndititée, « et à laquelle toutes les opérations des autres corps de « l'armée se lossent rattachées. Un mouvement improviée peut rétablir les chances d'un combat, changer une « défaite en victoire, comme celui de Desaix h Marengo; mais il no produit de grands résultats que quand couxc i sont préparés par les combinaisons primitives du plan « général d'opérations » (2)

Nous nous sommes un peu étendu sur cette bataille, et, cependant, il est encore à son sujet plus d'une réflexion instructive que nous pourrions faire (3).

Les événemens mattrissient de plus en plus le général autrichien. Isolé de ses deux ailes, il ne pouvait se réunir à l'une sans renoncer à l'appui de l'autre : fâcheuse al-ternative qui le réduissit à être toujours faible. Il ne lui restait qu'un moyen de concentrer toutes ses forces; et ce moyen demandait de nouveaux setrifices, c'était de gagner au plus tôt la ligne de l'Iller et d'attirer respectivement sur Ulm et sur Meumingen, les corps de Starray et de Reuss. Peut-être y eut-il eu pour celui-ci, quelque danger à défiler devaut l'actif et audacieux Lecourhe; mais Kray, dans l'état actuel des choses, devait-il crainfor à forces égales un engagement de son silo gauche, surtout lorsque l'heureuse issue de cet engagement essure rotait beaucoup mieux qu'on ne devait se flatter de le fairo

<sup>(1)</sup> Tome x111, page 157.

<sup>(2)</sup> Par là se trouve mise en relief une des différences essentielles entre la tactique et la stratégie.

<sup>(3)</sup> Voyez la relation de M. de Nisas ou le 10me, déjà cité, du Mémorial du dépôt de la guerre.

avec des postes isolés, la défense du Vorariberg et de la

Cette chance et plusieurs autres encore échappèrent au coup-d'œil du général ennemi, Renforcé à Sigmaringen par le corps de Kienmayer, il repassa le Danube à Riedlingen, et vint lo 7 mai, s'établir à Biberach. C'était à coup sûr, présenter la bstaille aux Français : car il était aisé de prévoir que, dans sen empressement à continuer sa marche oblique, Moreau ne perdrait pas un instant pour gagner du terrain et se saisir des routes de la Bavière et du Tyrol. L'on ne devine pas mieux que pour la bataille de Mosskirch, les motifs si pressans qui pouvaient ainsi déterminer Kray à une nouvelle action avant que ses troupes eussent repris contenance, et surtout avant que Starray fût arrivé. Il devait assurément lui répugner ce découvrir le Vorarlberg et d'abandonner ses magasins, qui, pour la plupart étaient sur la rive gauche; mais fallait-il. dans le dessein de parer à un mal secondaire. et comme en désespoir de cause, s'exposer à un mal plus réel ?

Ce fut le 9 au matin que les deux armées se retrouvèrent en présence. Les impériaux campsient-sur deux lignes; la première sous l'archiduc Ferdiaund, et Rosenberg en avant de Biberach; la seconde aux ordres mêmes de Krsy, sur les hauteurs en arrière de cette ville. Il est remarquable que ces doux lignes étaient séparées par le ravin profond et vaseux où coule la Riss : disposition contraire à toutes les règles, dont Jonini ne manque pas de faire ressortir le danger et la bizarreit.

« On ne conçoit pas trop, dit cet écrivain, comment « Kray, décidement rejeté sur la défensive, laissait un

détachement (la première ligne), aussi considérable en avant de la Riss et du défilé de Bibersch; la leçon

« reçue en 1796 par le comte de Lateur, sur le même « terrain, aurait dû l'en dégouter (1). Le dernier était

« du moins excusable, en ce qu'il avait un but offensif;

« mais en ne saurait expliquer la conduite de Kray dans « cette occasion. Il est fort bien de couvrir une lizne

« désensive par des corps légers, pour être instruit à

« temps de l'approche de l'ennemi; mais y engager 15

a à se mille hommes dans un combat sérieux, c'est commettre une faute grave. Il est probable qu'il y fut dé-

« terminé par l'espoir de sauver ce qui restait des maga-

« sins; mais c'était s'expeser à les perdre, et à se faire

« battre en même temps., »

Nos trois corps d'armée débouchèrent en même temps. Fidèle à ses instructions et au plan général de campagne, Lecourhe tourna les sources de la Riss et se prolonges sur le flanc gauche de l'ennemi comme pour le couper de Memmingen. La première brigade de Vandamme précédemment dirigée le long de la riveorientale du lac de Constance, tenait alors la ligne de Wangen à Lindau.

La réserve et le cerps de Saint Gyr s'avancèrent entre les sources de la Riss et le Federsée.

Moreau, que l'on no peut blâmer de n'avoir pas préru une bataille aussi inattendue, était alors à Riedlingen où il passait en revue le corps de Sainte-Suzanne. Saint-Gyr suppléa à sa présence, et le succès de la journée n'en fut pas moins décisif (s).

(1) Voyez la quinzième leçon.

(2) Quelques écrivains ont tû cette particularité que Jomini a pris soin de consigner, et que nous nous faisons un devoir de répéter d'après lui.

Nous rappellerons, à cette occasion, que c'était pour la seconde fois que Saint-Cyr allait combattre et triompher sur ce même terrain. Les divisions Tharreau et Baraguay-d'ililliers abordàrent l'archiduc de front, tandis que Richepanse lui fit craindre pour sa gauche. Le corps ennemi ent à peine fait un simulacre de résistance sur les hauteurs de Alittel-Biberach, qu'il se précipit a la débandado dans le vallon de la Ris: la majeure partie en ent été infailiblement prise, si Kray n'avait fait avancer d'imposans renforts pour le recueillir. C'en fut assez pour déterminer cu général à la retruite; mais les Français ne lui laissèrent pas le loisir de l'effectuer paisiblement.

Les deux divisions de Saint-Cyr débouchèrent si virement de Biberach au-delà de la Riss, qu'elles obligèrent les arrière-gardes et le corps de bataille ennemis à recevoir un nouveau combat. Quoiqu'un peu plus long que le premier, l'issue n'en fut pas douteus un instant. Le coup-d'œil et la résolution admirables de Richepanse en abrégèrent la durée : jugeant qu'il lui serait impossible et inutile de déboucher par le défilé de Biberach où déjà deux divisions se trouvaient engagées, il s'élança dans la rivière avec la majeure partie de sa division, et vint encrecomme à Mossikreh menacer les derrières del ennemi. Ce fut le dernier acte de la journée; elle coûta aux Autrichiens quatre mille hommes, d'immenses magasins et plusieurs pièces de canon,

L'armée impériale se retira par les routes divergentes de Memmingen et d'Ulm. Comme il importait de ne pas lui laisser le temps de s'affermir derrière l'Iller, Lo-courbe fut chargé de passer immédiatement cette rivière et de brusquer l'attaque de Memmingen. Il n'avait alors sous sa main que les divisions Lorges et Montrichard, celle de Vandamme ayant été détachée tout entière vers Leutkirch et Ravensbourg pour observer le prince de Reuss. Leur intrépidité suppléa au nombre, et l'ennemit,

après on double combat où les Bavarois eurent principolement à souffir, prit enfin le parti de se retirer sous le canon d'Ulm. Résolution tardive, qu'il eût fallu prende dre le soir même de la bataille de Mosskirch (11 mai).

## S. IV.

C'est alors que partit, pour le Saint-Golhard, le grand détachement que devait fournir Moreau à l'armée de réserve (1). Privée d'une partie essentielle de ses masses actives, l'armée du Rhin ne pourra plus conserver le même ascendant, la même quantité de mouvement. Elle le pourra d'autant moins qu'à l'abri des remparts d'Ulm, Kray a cessé d'être vulnérable, et se trouve disposer, au contraire, de nouveaux moyens de résistance et d'agression. Là, dans ce grand centre d'action (2), il peut, comme à loisir, attendre ses renforts, réparer ses pertes, retremper le moral de ses troupes, et prévenir, par un emploi judicieux de ses immenses ressources, les derniers effets de la manœure de Moreau.

<sup>(1)</sup> Ce détachement, anquel furent réunies les traupes de l'intérieur de la Suisse, forma, sons les nadres de Mancey, la gauche de l'armée de réserve.

<sup>(</sup>a) Deja, dans une autre occasion, nous avous signalé l'impartance de la position d'Um. Elle forme naturellement quatre campo un postes retranchés; trois, sur les bauteurs de la rive gauche du Danabe, et le quatrieme, en farme de trête de punt, aur la rive draite. Ce n'est gatre qu'à la sortie de la place que le fleuve devenu prapre à la narigation, acquiert, sur les opérations une influence considérable. (Vayez, dans l'auvrage de M. de Niss, le rapport sur les places d'Ingolated, l'unt et Philipholong; étégé de concert par l'adjudant général Lamarque et le chef de bataillon du génie de Caux.

Si l'armée impériale n'y retrouva pas son ardeur et sa contensoe premières, elle se refit du moins, sons les rapports matériels; et bientis grossie, du corps de Starray et de plusieure autres renforts, elle ne tarda pas à être en mesure de pouvoir contester la campagne. Il ne lui manquait même plus, pour reprendre une attitude imposante, que la coopération du corps du Vorariberg; mais le prince de Reuss avait tellement disséminé ses forces qu'elles ne pouvaient plus être que d'un faible poids dans la balance : une de ses divisions était aux sources du Rhin, l'autre à Coire, et huit bataillons seulement vers limmenstadt et Kempten.

Il est vrai que, de notre côté, Sainte-Suranne est entré en ligné, et que déjà sa présence nous a valu un premier succès devant Ulm (1); mais , indépendamment de ce que son corps no suffisait pas pour établir l'équilibre du nombre, il laissa à la morci des partisans ennemis et des paysans insurgés du Wurtemberg et du Brisgau, tout le pays des sources et de la rive gauche du Danube.

Moreau apprécia les difficultés de sa tâche, et ne se dissimula pas qu'avant de passer outre, il lui fallait détacher Kray de son excellente position et l'obliger à tenir la campagne. Dons la conviction que des attaques directes sersient aussi inutiles que dangereuses, il s'attacha à le

<sup>(1)</sup> Le 16 mai. Il s'agit ici du combat d'Erbach, livré pour assures la jonction des derniers détéchemens de Sistray que Saine-Sazanne aurait pa couper. La grande upéciforité des forces canemies y tint long-temps la victoire incertaine; elle ne fut même fixée que par l'apparation des colonaés de Saint-Çuy, qui, mensçant de passer d'un bord du Danube à l'autre, car le combàt se donnaêt, aux la rive gauche, imposèrent aux Autrichiens et les déciderant à se replier.

faire sortir de ses retranchemens, en menaçant des points qu'il avait intérêt de protéger.

C'est principalement dans ce but que Lecourbe fut dirigé une première fois sur Augshourg le 25 mai; mais cette démarche n'amena aucun résultat satisfaisant: et d'abord, parce que l'ennemi hésita à s'engager dans une affaire générale : et ensuite , parce que la grande extension de notre ligne ne permit pas un effort décisif. Longtemps douteux, le combat de Guttenzell (5 juin) eutmême tourné à notre désavantage, sans le coup-d'œil et l'inébranlable fermeté de Ney. Sa division campait sur la rive droite de l'Iller; elle franchit cette rivière au pas de course, et vint fort à propos dégager le corps de Sainte-Suzanne, ou plutôt de Richepanse (1). Ce corps, qui de la rive gauche du Danube était passé sur la rive droite, couvrait alors Biberach et les communications de l'armée. Lecourbe avait été rappelé à marches forcées; mais ni lui ni la réserve ne prirent part à l'action (9).

Pourquoi donc une aussi large répartition de ses masses, quand, sui-même, on a tout fait pour attirer l'ennemi au combat? car il faut convenir que, si l'idée de porter Lecourbe sur le Lech était aussi conforme au système général d'opérations, que propre à engager Kray à quelque imprudente sortie, il faut convenir que Moreau n'avsit pas ausez tenu compte des distances et des aux

<sup>(</sup>i) Sainte Suzanne lui avait cédé le commandement de l'aile geuche pour aller diriger, contre le baron Albini, un corps qui se réunissait sur le Bas-Rhiu.

<sup>(</sup>a) Plusieurs autres combats furent livrés autour d'Ulm; mais nous se rappelous que ceux qui, ayaut su rapport intime avec le plus général d'opérations, pouvaient en inducncer le développement.

tres difficultés qui relardersient et entraversient la concentration de ses masses. D'autres circonstances, au surplus, pourraient encore motiver le méune reproche, Pourquoi, quo a nois permette de le répéter ici, pourquoi, quand en suivant d'ailleurs franchement et habileuent un plan esquissé de main de mottre, les hatailles d'Engen et de Mosakirch lurent-elles si longuement et si vivement contextées? c'est q'au lieu de x'y porter avec ensemble et dans une intention hien déterminée, les divisions n'arrivèrent que successivement et sans but arrêté; que les unes étaient déjà exténuées quand les autres sa présentaient, et que, dès lors, avant de se livrer à la grande affine de vaincre, celles-ci avaient à porter sescours aux premières et à rétablir le combat (4).

Nous pourrions prendre occasion de ces exemples pour revenir encore sur les défauts de l'organisation divisionnaire de l'époque, et sur les inconvéniens de cette sorte d'indépendance qu'elle laissait aux généraux; mais nous en avons asses longuement discouru dans une précédente leçon, et malgré ce que nous avons pu lire depuis en faveur de cette organisation, notre opinion n'a point changé. Les vices en deviennent plus ou moins saillans, selon la force des armées, la nature et l'éténdue de la zone d'opérations. Les théâtres médiocrement proposes au déploiement de grandes masses de cavalerie, et le pays d'entre le Danube et le Rhin est de ce nombre, lui sont en général les 'moins défavorables; mais elle est d'une, application impossible dans les hautes montagnes, inefficie

<sup>(1)</sup> Moreau avait-il prévo qu'il serait victorieus par sa ganche à Engre, et que le dénouement de la bataille de Mosskirch artiverait à Krumbach 21 l'est rare que l'on puisse, dominer les événciens ; mais avec son ascendant, sa supériorité, Moreau le pouvait presque.

cace et dangerouse dans les pays de plaines. L'éprepue heureuse d'une organisation peut la mettre en crédit, mais non la justifier : car il peut arriver que la réussite tionne plus à l'infériorité des talens et du système de guerre dos adversaires, qu'à l'essence même de cette organisation.

Le moment était venu où l'offensive allait reprendre une allure plus active et plus caractérisée. Pressé de sortir d'une situation que la pénurio des vivres allait rendre critique, et convaince d'ailleurs que de simples démonstrations ne suffiraient pas pour déloger Kray de son excellente position . Moreau se décida à menacer plus sérieusement ses communications. Il fit faire, en conséquence. à toute l'arméo un grand mouvement demi circulaire autour d'Ulm, dans le but de gagner le Bas-Danube et les coutes de la Boheme. Les circonstances de cette manœuvre, l'une des plus remarquables de nos guerres, veulent être examinées avec attention. Mais d'abord indiquons les mutations survenues dans l'armée durant sa station devant Ulm.

Par le départ de la division Lorges pour le Saint-Gothard, le corps de Lecourbe, on aile duoite, avait été réduit aux divisions Gudin , Montrichard , et à la brigade

de cavalerie Nanzouty.

Le corps de réserve, toujours sous la conduite immédiate de Moreau, était devenu, à proprement parler, le centre: il se composait des divisions Grandjean, Leclerc, Decaen, et de la réserve d'Hautpoul.

La gauche, sous Grenier, était formée des divisions

Nev. Baraguay-d'Hilliers et Legrand.

En arrière de l'aile droite, vis-à-vis le prince de Reuss, Molitor commandait un corps de flanqueurs dans la dépendance et sous la direction de Lecourbo.

Sur le prolongement de l'extrême gauche, entre l'Iller, et la Riss, était un autre gros détachement de flanqueurs sous Richepanse: il se composait d'une partie de l'ancien corps de Sainte-Suzanne.

Nous avons indiqué la nouvello destination de co dernier. Saint-Cyr, à qui Moreau reprochait, dit-on, de n'avoir pris aucune part à la bataillo de Mosskirch, avait quitté l'armée pour renter en France.

Les Impériaux se tenaient partie d'un côté du Danubo et partie de l'autre : Giulay occupait Weissenborn et Rogenbourg; l'aile gauche, sous Starray, Oberblaichen et la partie du fleuve entre Gunzbourg et Donawerth.

Le mouvement projeté commença le 10 juin et ne finit que le 16.

Lecourbe ouvrit la marche, en se portant de nouveau sur le Lech : maitre de Schongau et de Landsberg d'où-furent aisément dépostées les troupes de Meerfeld, il descendit ensuite sur Augabourg, que l'ennemi s'empressa d'évacuer. Durant ce mouvement de conversion, auquel participait le reste de l'aumée, Ney eut occasion de chasser de Gravertzhofon et de Weissenhorn le corps autrichien de Giulay.

De Memmingen, où il était encore le 12, Moreau transporta son quartier général à Babenhausen.

C'est alors seulement que, sortant de sa profondo léthargio, Reuss songea à inquiéter le flanc droit de l'armé française. Toutefois son début no fut pas heureux : prévenu par Molitor, comme il à avançait vers Kempten, ses téles de colonnes furent culbutées et si vivement poursuivies qu'elles jetterent l'épouvante et le désordre parmi le reate de ses troupes. Dans la persuasion qu'il avait affaire à toute l'armée française, il se héta de regagner les gorges de Fuessen et Reitti, d'où il cût mirox fait de na pas sortir. Molitor prit occasion de sa retraite precipitée pour rendre sa position meilleure.

Pénétré de l'importance de ses ordres, et peu inquiet de ce qui pouvait se passer sur ses derrières, Lecourbe avait continué sa marche vers le Danube, laissant à Boyer et à Nansouty le soin de garder Augsbourg et Landsberg. Le centre avant manœuvré au plus près, arriva le 16 à Wertingen, vis-à-vis d'Hochstett; passant aussitôt jusqu'à Burgau, il se mit en ligne avec Lecourbe. Tout en servant de pivot à cette grande conversion, les trois divisions de l'aile gauche avaient gagné du terrain. Dans les derniers instans de la manœuvre, elles masquèrent les débouchés du Danube entre Ulm et Gunzbourg. Resté vers l'embouchure de l'Iller. Richepanse y remplissait sa mission délicate de couvrir la communication de l'armée par Memmingen. Sa gauche, vivement attaquée le 15 à Brandenbourg, avait eu peine à s'y maintenir. Quels devaient être les premiers effets de cette admirable manœuvre? de forcer Starray à repasser précipitamment sur la rive gauche, s'il ne voulait être accable par des forces quadruples; c'est aussi le parti qu'il prit, en recommandant toutefois à Giulay de défendre le poste retranché de Gunzbourg. Quant à l'impression produite à Ulm? l'on y vit une seinte, une nouvelle démonstration sur la Bavière, et l'on attendit à se déterminer quand il devenait instant d'agir.

Trois alternatives se présentaient au baron de Kray: a marcher inmédiatement sur Donaworth; a concentrer ses forces sur Gunzbourg, en conservant toujours l'apput d'Ulm, Dans un cas comme dans l'autre, if chi fallu so résoudre à livrer hataille, si, malgré les difficultés d'un passage de vive force, Moreau réussissait à perce dans les plaines d'Hochstett; on se serait trouvé, suivant le

cas, ou dans l'ordre direct ou dans l'ordre renversé, 5º Déboucher par la rive droite à la tête de soixante mille hommes, rementer l'Iller, accabler Richepanse, et, après avoir envoyé l'ordre à Reuss de s'avancer, rouvrir la route directe d'Augsbourg au moment où Moreau s'établirait à Dillingen et Hochstett. Ce dernier parti eût été, ce nous semble, préférable aux deux autres, en ce qu'il tendait à une réunion avec le prince de Reuss, et qu'il obligeait Moreau, ou à un changement de ligne d'opérations contraire à ses instructions et à ses vues, on à une bataille contre des forces supérieures pour reconquérir celle qu'il aurait perdue. C'eût été opposer l'offensive à l'offensive, et faire nattre une série de nouvelles combinaisons, qui peut-être eussent changé l'état de la question. Toujours est-il que Richepause se serait trouvé dans un extrême embarras, et que Molitor et les autres détachemens opposés à Reuss eussent couru le danger d'être pris.

Les ordres timides du Conseil aulique, les rapports incertains de l'état-major autrichien, l'influence des derniers événemens, tout contribua à enchaître Kray aux forits cations d'Ulm jusqu'au moment où son adversaire l'obli-

gea de s'en détacher.

Dans de telles occurrences, dit Jomini, il était naturel 
que l'incertiude augmentit au quartier-général autrichien à mesure que le danger devenait plus presant.
Starray s'étant retiré jusque derrière le Danube, à l'embouchure de la Brenz, Giulay ne crut pas pouvoir défendre les retranchemens informes de Gunzbourg contre 
eles trois divisions du général Grenier, et les fit éracuer.
Cette nouvelle aurait dà five prendre un parti décisif 
pour percer sur Memningen, ou descendre le Danuben 
entre Ulm et Donawerth; mais on perdit le temps à 
délibérer, et, sous prétexte de mieux juger des plans

de l'armée française, on attendit qu'ils fussent réa

Effectivement, l'exécution s'en poursuivais avec ardeur-C'est au point que dès le 18 tout se trouva disposé pour le passage de Danube. L'opération présentisit des difficultés de plus d'un genre : l'ennemi veillait sur le rive opposée, nous n'avions pas un seul poaton, et tous les ponts jusqu'à Donawerth étaient détruits. Mais Lecourbe avait compté sur l'intrépidité de quelques nageurs pour rétablir ceux de Gremheim et de Blindheim, qui avaient paru les moins endommagés.

Le 19, avant le jour, les divisions Gudin et Montrichard se serrèrent derrière le bois de Blindheim, soutènues en deuxième ligne par d'Hautpoul; le centre continua d'appuyer à droite en se portant de Burgau vers Aislingen. Gudin fut le premier à s'approcher du fleuve.

Son artillerie n'avait pas acheré de déloger les postes ennemis de Gremheim et de Blindheim, que déjà nos impatiens nageurs abordaient la rive gauche. La, saisissant leurs fusils et endossant leurs gibernes, sans même so donner le temps de se rétir, ils s'élancent sur l'ennemi, le pressent, le culbutent et lui enlèvent deux pièces de canon. Des échelles jetées sur les débris du pont facilitent le passage de quelques canonniers pour servir ces pièces ; ils sont immédiatement suivis de quatre batillons, qui, se logeant dans les villages voisins, assurent irrévocablement le succès de l'entreprise. Une heure a suffi pour rendre les deux ponts praticables à toutes les armes.

Gependant l'ennemi commençait à réunir ses forces; de gros corps accouraient de Donawerth et de Dillingen. Il s'agissait de leur couper toute communication : c'est à quoi réussit Lecourbe, en faisant d'abord attaquer Schweningen (1). La victoire, long-temps indécise sur ce point, fut enfin fixée par une chargo heureuse des carabiniers et de l'escorte même du général.

Tandis que les Impériaux étaient ainsi battus et poursuivis dans la direction de Donawerth, Montrichard et Gudin débouchaient de Blindheim pour remonter sur la rive gauche, puissamment secondés par un mouvement rapide de la cavalerie sur Altheim et Hausen. Ils culbutèrent successivement de Hochstett et de Dillingen les trois ou quatre mille hommes que Starray avait portés en avant. Toutefois l'ennemi se préparait à une résistance plus sérieuse; déjà la brigade Kospoth et plus de deux millo cuirassiers se déployaient en decà de la Brenz; ils v rallièrent les restes du corps de Starray, et eurent même à cette occasion un moment de succès sur la cavalerie harassée de Lecourbe. Mais ils ne purent tenir longtemps contre les forces toujours croissantes de leurs adversaires; car le centre, ayant rétabli les ponts de Dillingen et de Lawingen , venait d'opérer sa jonction.

Dans la crainte fort naturelle de voir arriver l'armée onnemie à la suite de ses premiers détachemens, et quoiqu'il fût huit heures du soir, Moreau ordonna que sans plus tarder l'on marichit aux cuirassiers autrichiens. Plusieurs escadons du centre se joignirent à Lecourbe, et soudain de nouvelles et terribles charges s'engagèrent au milieu des ténèbres. Une demi-brigade s'empara de Gundelfingen, et, à onze heures du soir, moment où l'on combattait encore, l'ennemi, jeté au-delà de la Bronz, abandonna enfin ses positions. Jamais la cavalerie française ne s'était autant mesuree avec la cavalerie impériale;

<sup>(1)</sup> Consultez, daus l'ouvrage de M. de Nisas, la carte du passage du Danube.

elle avait combattu presque tout le jour contre des corps supérieurs, et toujours avec avantage.

Pour prix de tant d'efforts, les Français recueillirent cinq mille prisonniers, vingt pièces de canon et plusieurs drapeaux. Ainsi fut vengé sur le même terrain l'affront de Marsin et de Tallard.

Moreau, qui s'attendait à une grande bataille le lendemain, convoya à Grenier l'ordre de marcher toute la nuit pour gagner Lawingen et se réunir à l'armée au point du jour. La seule division Ney fut laissée en observation sur la rive droite, où elle devait attendre Richepanse.

La bataille ne se donna pas. Aux chances fort douteuses qu'elle présentait, Kray préféra une retraite de flanc par des chemins affreux. Il laissa dix mille hommes dans Ulm, et prit la direction de Neresheim, où ses arrière - gardes eurent à sontenir un vigoureux combat le 23 (1). De Nordlingen, où il séjourne le lendemain, il dépêcha un parlementaire au quartier-général français pour annoncer · la nouvelle d'un armistice entre les deux armées d'Italie. Il laissait ignorer les brillans événemens qui avaient amené cette suspension d'armes, et se bornait à en proposer un entre les armées d'Allemagne. Une convention de ce genre avait été effectivement signée à l'issue de la bataille de Marengo; mais outre que Moreau n'en avait encore aucune connaissance officielle, elle ne devait rien changer à l'état des affaires en Allemagne. N'ayant vu qu'une ruse pour gagner du temps et refaire ses troupes harassées, dans la proposition de Kray, il refusa d'y adhérer,

L'extrême célérité avec laquelle l'armée ennemiese replia sur Nordlingen ne l'eût pas tirée d'embarras, si plus tôt

<sup>(1)</sup> Voyez la relation de M. de Nisas, et les onvrages de Jomini et de Mathieu Dumas.

informé de sa retraite, Morcau se fût abandonné à un mouvement contre son flanc droit, dans les journées des 21 et 22. Néanmoins, quoique ce mouvement n'eût pas manqué d'amener de grands résultats, on conviendra qu'il devait craindre de trop s'éloigner du fleuve et de ses communications sur la rive droite. Napoléon a vu dans sa conduite un excès de circonspection : il aurait voulu que dès le 20. il se fût élevé vers Neresheim , sauf à se baser désormais sur la route de Stuttgard si les circonstances l'exigeaient. On peut trouver que Moreau eût pu pousser un peu plus vivement dans cette direction, mais non au point d'en venir à un changement total de ligne d'opérations qui, en rouvrant à Kray les routes de Kempten et d'Augsbourg, eût assuré sa jonction avec Reuss , jonction nécessairement fâcheuse, et que jusqu'à ce jour l'on s'était efforcé de prévenir. Il est encore un argument de quelque poids que l'on peut opposer aux reproches de Napoléon, c'est que la pluie avait tellement gâté les chemins sur ce théâtre dépourvu de chaussées, qu'il devenait difficile d'y faire mouvoir l'armée. Il résulte donc pour nous, de ces considérations, qu'il entra dans la conduite de Moreau beaucoup plus de sagesse que d'hésitation et de ti midité.

Dans l'ignorance de ce qui se passeit d'extraordinaire en Italie, et prenant en considération que, d'un instant à l'autre, il peut recevoir l'ordre de suspendre les hostilités, Morean renonça à l'espoir fort incertain de joindre son adversaire, préférent élargir la base de se cantonnemens en faisant occuper la capitalo de la Bavière. Cette usesure avait encore pour but de forcer l'électeur à remplir les conditions d'un traité conclu et éludé par lui en 1797. D'ailleurs, en s'emparant d'un pont sur l'Iser, on isolait de plus en plus lo prince de Reuse, qui, des lors, ne pourrait plus opérer sa jonction que

Moreau renforça, en conséquence, de dix escadrons la division Decaeu échelonnée en avant de Noresheim. et lui prescrivit de se porter, par Hochstett, Augebourg et Dachau, à marches forcées sur Munich.

Gependant, au lieu de continuer as retraite rers la Bohême où il n'avait point de subsistances préparées, Kray se dispossit à gener par-delà le Danube, la ligno transversale de l'Iser. Achevant de pareourir, autour de Donawerth, un demi-cercle concave et entièrement pareil à celui qu'avait décrit son adversaire autour d'Ulm, il viat repasser le fleuve à Neubourg le 36 au soir.

Ge mouvement tendait à placer Decaen dans la situation la plus critique; mais il fut connu et apprécié de si bonne heure au quartier-général français, que, dès ce même jour, Lecourbe arriva à Rain, après avoir aucceasivement repassé le Dannibe à Bonawerth et le Lech à Gonderkingen. Il était d'ailleurs suivi du reste de l'armée, moins la division Richepanes stationnée devant Ulm.

De cette commune direction des forces opposées vers-Neubourg récluirent différen sombats le 97, et entre autres celui d'Unterhausen; la lutte y fut des plus opiniâtres. C'est là que périt d'une mort qu'il avait toujours euriée, les premier gerandier de France, le vaillant et généreux Latour-d'Auvergne; il tomba percé d'un coup de lance. Arce lui périrent le colonel et vingt autres officiers de son régiment (1 4 6°). Les renforts toujours croissandes Français-purent seuls décider Kray à abandonner lo champ de batuille.

Satisfait d'avoir combattu, en quelque sorte à égalité de jeu, contre un ennemi victorieux, il continua sa marche sur Ingolstadt où il laissa garnison. Filont ensuite par la rive gauche jusqu'à Vohbourg, il y repassa le Danube pour prendre enfin, le 1" juillet la position de Landshut. Les troupes étaient harassées et dans l'état le plus déplorable.

Pour soutenir de plus près la division Decsen, qui, le \$8, était entré à Munich, Moreau diriges sa droite et son centre sur la Para. La gauche se mit en ligne et forna l'investissement d'Ingolstadt. Le général Bareguay-d'Hilliers étant alors parti pour l'Italie, sa division fut dissoute et ses troupes réunics aux divisions Ney et Legrand.

L'armée, dans l'intervalle du 1 au 4 juillet, continua de savancer vers Neustadt et l'Iser.

Ne jugeant pas à propos de l'attendre, Kray se retira sur l'Inn, et campa le 7 à Ampfing. Il y rellia le corps, de Meerfeld, qui resta à Parsdorf, et celui de Condé, qui s'établit à Wasserbourg : en échange, il détacha Klénau sur le Danube pour y tenir les Français en alerte, couvrir Ratisbonne et protéger le pays.

L'archiduc Ferdinand qu'il avait imprudemment laissé à Londsbut, à plus de quatre marches de l'armée, en fut chassé par Leclerc à la suite d'une brillante affaire. Le prince ne dut son salut qu'à l'éloignement de la cavalerie française.

Si l'on en excepte une sortie de la garnison d'Ulm, vivement repoussée par le colonel Montbrun, et deux autres de celles d'Ingolstadt, combinées avec Klénau, il ne se passe plus rien d'important, sur cette partie du théêtre pendant le reste de la campagne d'été.

Pénétré de l'urgence de donner à ses conquêtes une base plus large et plus solide, certain d'ailleurs que son adversaire ne s'engagera désormais dans aucune entreprise sérieuse du côté du Danube, Moreau se disposs à réalleer le dessein, depuis long-temps formé, de se rabattro sur le prince de Reuss. Il organisa, à cet effet, en un petit corps expéditionnaire, sous Lecourbe, la majeure partie des troupes de sa gauche. Pour en favoriser les divers mouvemens, pour courrir la droite de l'armée sur l'Iser, pour gêuer enfin la communication de Kray avec son corps du Tyrol, Montrichard alla prendre position à Benedict-Baiero.

De son côté, Lecourbe ne perdit pas de temps pour tomber sur les troupes disséminées du prince de Reuss. Il so fit suivre par la cavalerie de Nansouty, qu'il rallia sur lo moyen Lech, et se dirigea en deux détachemens, sur Fuessen et Reitti, d'une part, et de l'autre sur Immgastadt : toutes ces différentes positions furent emportées, les 11 et 13 juillet.

Ayant ainsi rempli le but qu'il s'était proposé, d'attirer les forces ennemies (1) au secours de leur droite, afin de se donner une plus grande chance de succès contro leur gauche, il se rendit de sa personne auprès de Molitor.

Le point essentiel de l'expédition était la coaquête de Feldkirch. L'attaque en était commencée, lorsque Lecourbe ariva: Elle s'exécute aordormément aux habits dispositions de Molitor, dont le corps de flanqueurs était alors fort de huit bataillous et d'un escadron. Lecourbe repartit (s).

La formidable position de Feldkirch avait résistà à tous les efforts d'Oudione en 1795; mais, cette fois, elle se trouvait attaquée de front et à revers : de front par trois batsillons sous les ordres de Molitor; à revers par cinq batsillons conduits par les généraux Jardou et Dornomans, qui avaient passé le Rhin à Reichenau et à Armoos,

<sup>(1)</sup> Ceci ne doil s'entendre que du corps du Vorerlberg.

<sup>(2)</sup> Voyiz le Spectateur militaire, tome ix, page 258. - 1830.

Feldkirch tomba au pouvoir des Français le 14 juillet. Sa chute, en entrainant l'occupation des Grisons, ouvrit, avec l'armée d'Italie, une nouvelle communication.

Ces avantages étaient réels, et cependant ils ne dispensent pas de faire remarquer que peut-être Lecourbe cut pu donner une meillenre direction à ses forces. Pourquoi donc ce long circuit par Bregenz et Feldkirch ponr p'arriver, en définitive, qu'à refouler l'ennemi sur ses communications, lorsqu'en se portant directement sur Inspruck on pouvait à moins de frais les intercepter. Il n'y cût eu rien de téméraire dans cette manœuvre, et l'on n'aurait pas seulement obligé Renss à abandonner le Vorarlberg et les Grisons, mais aussi le Tyrol : l'on se serait vu prochainement en possession des sources de l'Inn et de l'Adige, plors que l'armée d'Italie avait atteint le lac de Garda. Pent-être objectera-t-on qu'il eût été difficile de maîtriser le Tyrol, et surtout de l'arracher à une population belliqueuse et exaltée; mais il n'était pas nécessaire de s'élever d'abord dans la région des hautes montagnes où l'insurrection était le plus à craindre, et il suffisait d'occuper Inspruck et la vallée de l'Inn.

Un mot encore, et nous aurons analysé toute cette première période de la campagne d'Allemagne.

Le lieutenant général Sainte-Suzanne, que nous avons va quitter l'armée pour aller organiser et commander, sur le Mein, un corps opposé aux milices du brond d'Alhini et aux partisens autrichiens, n'avait pu se mettre en mouvement avant le 5 juillet; et encore ses forces actives no se composaient-elles que des faibles divisions Souham et Colaud.

Après avoir réussi à forcer le passage de la Nidda, malgré l'opposition d'un ennemi supérieur, SainteSuzanne avait jeté deux ponts sur le Mein, l'un audessus, l'autre au-dessous de Francfort, pour venir prendre, en avant de cette rivière, la ligne de Neu-Ysenbourg à Hanau.

Attaqué, le 11, par les forces réunies de l'ennemi, ses avant-postes furent d'abord repoussés; mais, reprenant bientôt l'offensive, il contraignit les Impériaux à la retraite, en leur faisant éprouver une perte d'environ buit cents hommes.

Il se disposait à tirer parti de ce premier avantage, lorsqu'un armistice vint lui ouvrir le pays jusqu'à la Rednitz, et faire cesser les hostilités pour l'armée entière.

Cet armistice fut signé à Parsdorf le 15 juillet : il donna aux Français une partie de la Franconie, la Souabe, la Bavière, le Vorarlberg et les Grisons.

Quoiqu'au premier aperçu, l'on puisse ne pas distinguer aussi bien que pour les Autrichiens, quels si pressans motifs avient pu décider les Français à une suspension d'armes, il est certain néanmoins, qu'ils y avaient autant que leurs adversaires, un intérêt réel etimmédiat. La victoire même leur conseillait de s'arrêter, et d'aviser au moyen de conserver avant de songer à conquérir encore. Eût-il été prudent de passer l'Inn, quand de nombreux partisans inquiétaient leurs derrières; que leurs ailes affaiblies s'étendaient du Danube aux confins des Grisons; que les blocus d'Ulm et d'Ingolstadt tenaient paralysée une portion essentielle de leurs forces, et, enfin, quand, à peine soumise, la Suisse se trouvait dégarnie?

Le gouvernement apprécia le danger de cette position, et ne perdit pas un moment pour en prévenir les conséquences. Deux armées secondaires, l'ane à gauche sous Augereau , l'autre à droite sous Macdonald , furent destinées, comme nous le verrons, à donner de la consistance à un état de choses aussi précaire, et à favoriser les mouvemens de l'armée principale.

La manière dont se résume Jomini, en terminant l'histoire de cette période, est comme une sorte de mention honorable pour le général vaincu. Et d'abord, concluant avec les faits, il attribue à l'immobilité du prince de Reuss, et à cette continuelle irrésolution qui empêcha les Autrichiens de profiter des mouvemens quelquesois un peu larges de Moreau, leurs défaites réitérées; puis il ajoute, en forme d'apologic : « La voix publique im-« puta ces fautes au malheureux conseil aulique, auquel « on était déjà redevable de tant d'autres revers; per-« sonne ne songea du moins à en accuser le général en

chef, dont la retraite et la conduite à Neubourg attes-

« tent l'activité et le courage. »

Viennent ensuite, pour le général français, des éloges justement mérités : « Moreau , dit-il , agit avec méthode « et aplomb dans cette période : l'espoir d'amener Kray « à une bataille sur la Kamlach lui donna des apparences d'hésitation; mais dans l'ensemble de cette cam-« pagne, il parut tellement supérieur à ce qu'il fut en « 1796, qu'on a de la peine à le reconnaître pour le « même général. » N'est-ce pas dire, non qu'on puisse le comparer à Turenne, que, comme celui de ce grand capitaine, le génie militaire de Moreau alla toujours grandissant.

Il est encore d'autres noms illustres qui naturellement viennent se grouper autour du nom fameux de Moreau : si nous ne devions nous restreindre, et qu'il nous fût permis d'avoir une opinion, nous placerions en première ligne ceux de Richepanse et de Lecourbe : celui-ci fut le héros de la campagne.

Reportons-nous maintenant vers cette armée que nous avons vue se rassembler dans la direction de Genève, et qui, maintenant victorieuse au cœur de l'Italie, se dispose à franchir l'Adige.

## VINGT ET UNIÈME LECON.

## RÉPUBLIQUE.

S. I. L'armée de réserve se ressemble aux environs de Genève. -L'ennemi se méprend sur sa force et sa destination. - Précautions et soins dn Premier Consul. - Passage du grand Ssint-Bernard. - Résistance du fort de Bard. - Embarras momentané de Bonaparte. - Lannes emporte Ivrée. - Mélas est complètement trompé. - Mesnres tardives de ce général. - Combat de la Chiusella. - Démonstration de Lannes sur Turin. - Bonaparte franchit le Téain. - Occupation de Milan, de Brescia et de Cremone. - Marches du corps de Moncey et des divisjons Bethanconrt et Thureau. - Entrée de Lannes à Pavie. - S. II. Passage du Pô par l'armée de réserve. - Elle s'avance sur Tortone. - La famine oblige Masséna à remettre la place de Génes. - Snchet reprend l'offensive. - Il presse vivement les Autrichiens. -Combat de Casteggio. - L'armée antrichienne se concentre sons Alexandrie. - Bataille de Marengo. - Réflexions. - Convention d'Alexandrie. - S. III. Reprise des bostilités en Allemagne. -L'archidne Jean est nommé généralissime de l'armée autrichienne. - Il prend l'offensive, et passe l'Inn. - Monvement rétrograde de l'armée française. - Bataille mémorable de Hohenlinden. -Belle manœuvre de Richepanse. - Elle décide la victoire. -L'ennemi se replie derrière l'Inn, avec perte de onze mille hommes. - Passage de l'Inn. - Combat et occupation de Salzhourg. -Armistice de Steyer. - Opérations de l'armée Gallo-Batave. -Quelques réflexions sur Moreau. - Quel rang lni assignera l'histoire! - Doit-il être présenté comme un modèle? - A-t-il conirinhă a quelques progrès de la science de la guerre? - 5, IV. Expédition des Français ner la rive droite du P. D. MacConald reçoit Vordre de traverser disgonalement les grandes Alpes et de se porter sur Trente. — Passage mémorable da Splagen. — Le général Brune parvient à forcer la ligne du Mincio. — Retraite de Bellegarde. — Arrivée de MacConald à Trente. — Embrares des générant Vulkausevich et Laudon. — Armistice de Trévise, suivi du Traité de Lunciville.

## S. I.

Il fallait se hâter de porter secours à Masséna : les premiers succès de l'armée du Rhin, et la marche du détachement de Moncey vers le Saint-Gothard furent le signal de l'entrée en opérations de l'armée de réserve. Trompés par la publicité même des projets de Bonaparte et par cette sorte d'emphase avec laquelle il s'en exprimait , les crédules agens des cours de Vienne et de Londres n'avaient point soupçonné l'existence de cette armée. « Et comment l'auraient-ils soupconnée? il n'y avait à Dijon que des états-majors et des dépôts de conscrits ; les véritables élémens de l'armée étaient disséminés dans les départemens voisins sur le Mont-Cenis, dans le Valais et la Suisse: et ces élémens ne devaient se réunir que par-delà les Alpes où ils arriveraient par cinq différens passages. » Ce que ces agens apercevaient de ces préparatifs ne fit donc qu'accrottre et prolonger leur erreur ; ils n'y virent que de la jactance, un vain épouvantail pour inquiéter Mélas et retarder ses progrès. Cependant l'alarme allait sonner haut au quartier-général autrichien, alors qu'il ne serait déjà plus temps de conjurer l'orage.

Le Consul, après avoir préalablement insinué que l'état de l'intérieur ne lui permettait pas de s'éloigner; que la constitution de l'an vur lui interdissit de comunander en personne, arriva soudainement à Genève dans les premiers jours de mai. Tour-à-tour occupé des pensées les plus vastes et des détails les plus minutieux, son ésprit fécond avait tout prévu, tout embrassé. Près de deux millions de rations de biscuit, confectionnées à Lyon et à Chambéry, et destinées, disait-on; pour la flotte de la Méditerranée devaient alimenter nos basillons au milieu des neiges éternelles du Saint-Bernard. On avait construit des flutt-afineaux et fait creuser des tronce d'arbres pour y concher les pièces. Les affuts démontés furent placés sur des mulets sinsi que les munitions et les bagages. On a était assuré que l'appit d'uno ample récompense. déciderait les paysans à aider à trainer ces objets et à déblayer le chemin.

Des reconnaissances avaient été ordonnées dans la chaine des grandes Alpes, depuis le Farca jusqu'au Mont-Blanc; mais le Consul écartant tous les détails, se borna à cetto question si laconique et si conforme à son caractère: « peut-on passer; dieil, à Marescoît?—oui, genéral, mais avec peine... eh bien l'partons? 3'

De Genève, où il était arrivé le 8 mai, il se rendit à Lausanne le 13, sous prétexte d'y passer en revue une division destinée en apparence à renforcer celle du Valais: mais en réalité, pour y former l'avant-garde de l'armée sous le commandement de Lannes. Cependant, pour endormir jusqu'à la fin la vigilance des espions, il faisait faire avec éclat des démarches pour louer une habitation à Genève, annonçant hautement l'intention de 5 y fixer, pour diriger les mouvemens de Thurcau et de Suchet.

Trente-cinq mille hommes se trouvaient alors échelonnés sur la rive septentrionale du lac Léman : c'était le gros de l'armée , destiné à déhoucher tout entier par le grand Saint-Bernard. Voici quelle en était l'organisation :

Par leur réunion entre elles, la division Watrin, la brigade Mahler et celle de cavalerie du général Rivaud, formaient sous Lannes, un premier corps ou avant-garde.

Duhesme en commandait un second, composé des divisions Loison et Boudet;

Victor un troisième : divisions Chambarlhac et Gardanne.

La réserve, sous Murat, était formée de la division Monnier et de celles de cavalerie des généraux Harville et Duvignau.

Il faut y joindre 1º comme faisant également partie de l'armée une heigade italienne de flanqueurs, aux ordres dugénéral Lecchi; 2º la division Chabran, d'environ quatre mille, postée sur lo petit Saint-Bernard d'où elle devait descendre en Piémont; 5º le corps de Thureau fort de cinq mille, qui, en s'avançant sur Exilles et Suze, formerait l'extréme droite; 4º la division Béthancourt destinée à déboucher par le Simplon sur Domodossols; 5º et enfin, le corps de Moncey ou alle gauche de quinze à seize mille hommes, en marche pour desceudre le Suint-Gothard: ce qui portait à soisante mille combattans environ les forces totales de l'armée au pied des grandes Alues.

La difficulté du passage avait fait réduire à six bouches à feu, dont quatre pièces de quatre, l'artillerie de chaque division.

Ainsi qu'on le voit dans ses instructions à Berthier , Bonaparte improuvait l'usage de disséminer la cavalerie : No mettez avec lès divisions, lui écrivait-il, que des chasseurs et hussards, et temez vos dragons réunis.

Du 17 au 18 mai, toutes les colonnes furent en mou-

vement : Lannes qui déjà s'était avancé jusqu'à Saint-Pierre, où finit le chemin patiscable, en partit le 17 pour gravit la gigantesque montagne. C'est alors que commença pour nos soldats une série d'incroyables travaux : un seul sentier leur est offert, et encore est il encombré de neiges et de glaces; il suit, au-dessus d'ablmes effrayans, les nombreux circuits du forrent de la Drance. Epuisés de fatigue et près de succomber sous le poids de leur bagage et de leurs armes, ils n'osent reprendre haleine, dans la crainte d'arrêter la colonne; ils s'excitent les uns les autres par des chants de guerre et en faisant battre la charge. Leurs efforts sont enfin couronnés d'un premier succès; ils ont atteint le sommet de la montagne.

Arrivée à l'hospice fameux que fonda Bernard Menthon, l'avant-garde n'y prit quelque repos que pour se précipiter avec plus d'ardeur sur les versans rapides du l'émônt : elle dépassa Etroubles et emporta, des le même soir, la pelite ville d'Aoste. Un corps de quinze cents croates occupait, au débouché d'une première communication entre les vallées de la Doria et de la Sésia, le point important de Châtillon; elle les en chassa le dis-neuf, feur prit trois cents hommes, trois pièces de canon, et les poursuivit jusque sous le fort de Bard.

Toutes les antres divisions suivaient: mais Bonaparte, dont un des secrets fut de se trouver toujours là où sa présence devenait le plus nécessire, était resté de sa personne à Lausanne, pour activer et régulariser les divers services, pour accélèrer le transport de l'artillerie et des vivres dont le moindre retard pouvait être l'écueil de l'écuteprise. Il s'apprétait à franchir le Saint-Bernard, lorsiqu'il reçut de Suchet la nouvelle certaine que, lé 14, Mélas était encore à Vintimiglia: paraissant pre inquiet

du mouvement de l'armée sur Genère, puisque, malgré la connaissance qu'il en avait, il s'était borné à faire rétrograder vers le Piémont une seule division de sinq mille hommes. Aucune nouvelle ne pouvait être plus agréable au Consul, et cependant un peu d'amertume allait se méler à sa joie:

Un petit fort, le château de Bard, que sa position élevée rendait en quelque sorte inexpugoable, dominait à demiportée de fusil l'étroite et unique vallée par laquelle pouvaient déboucher nos colonnes. Des menaces, des somnations rétiérées et l'appareil d'une attaque de vive force, ne purent ébranler le commandant autrichien, lequel répondit avec fermeté, et en homme qui appréciait l'importance de son poste.

Bonsparte arriva: pour reconnaître, pour serrer de plus près le terrible écueil, il fit assaillir le village de Bard que traversait le chemin. L'atteque ayant réusis, trois compagnies se l'ogèrent dans les maisons les plus à portée du fort pour tirer sans relâche aux embrasures et aux créneaux. Ce lègre avantage, en lui permettant d'apprécier mieux la nature et la disposition des ouvrages, ne fit qu'ajouter à son anxiété, car il semblait que l'armée ne put faire un pas de plus.

Čependant, comme il fallait passer à quelque prix que ce fit, l'on parvint à tailler, mais sculement pour les hommes et les chevaux, une sorte d'escalier dans le flanc du rocher d'Albarèdo. C'est par la que dédifèrent, sans artillerie, les troupes de l'avant-garde, et successivement les autres divisions. Quoique sans une soule boucho à feu, Lannes s'avança incontinent sur Irrée que sa position, au débouché de la vallée rendait un point capital à occupér, Mais indépendamment que, par l'absence de cet agent puissant, le moindre obstacle poursits ec changer cet agent puissant, le moindre obstacle poursits ec changer

pour lui en une barrière insuruontable, il devait encore s'attendre à la rencontre de forces imposantes, alors que l'alarme avait sonné au milieu des cantonnemens autrichiens. Dans son empressement à soutenir son lieutenant et à lui expédier son artillerie, Bonaparte ne prit conseil que de son impatience. Soit qu'il crût réellement à la possibilité d'emporter le fort, soit que pluté il ie spérat frapper de terreur le commandant autrichien et l'amener à une capitulation, il ordonna, contre l'avis de Marescot et des autres ingénieurs, le double assaut de la première enceinte palissadée et du corps de la place. Nos grenadiers se montrèrent vaillans comme à Ssint-Jean d'Acre, mais malheureusement avec aussi pue de succès.

Les circonstances pressaient de plus en plus : l'encombrement au-dessus de Bard augmentait : les vivres arrivaient difficilement. Mais cet obstacle, sur lequel on n'avait pas compté, allait-il devenir pour le torrent une digue insurmentable? ici, comme dans tant d'autres occasions, les Français en appelèrent à leur héroïque audace ; ils couvrirent de fumier le chemin que battait le fort de si près : ils empaillèrent les roues des voitures, et attachèrent, de manière à éviter le moindre bruit, toutes les ferrures des affuts. Ces précautions une fois prises, et la nuit arrivée, toutes les pièces furent mises en mouvement, tratnées, chacune, par cinquante volontaires. Les pots à feu et les autres projectiles des Autrichiens firent sauter plus d'un caisson, blessèrent plus d'un brave ; mais quoique rendant l'opération fort périlleuse, ils ne purent empêcher qu'elle n'eût un plein succès.

Malgré d'incroyables difficultés, la division Chabran était parvenue à déboucher du petit Saint-Bernard sur Aoste : elle fut chargée de bloquer le fort , qui ne so rendit

500 000

qu'à l'instant où l'armée, ayant passé le Tésin, entrait triomphante à Milan.

Si dans aucun cas la résistance de ce fort ne devait être un empêchement absolu aux projets de Bonaparte, on conviendra néanmoins qu'elle pouvait en compromettre les plus beaux résultats; et que, par cela seul , l'exemple devient un puissant argument en faveur de l'art des fortifications; mais non de cet art qui, s'exprimant en thèse générale, et sans distinction ni de temps ni de lieux, voudrait attribuer aux forteresses qu'il a plu à nos ancêtres d'élever, une influence qu'elles n'ont jamais eue, et que les changemens survenus dans les méthodes de guerre leur refusent plus absolument que jamais. Que l'on réclame pour l'entretien ou la construction de postes destinés, comme celui de Bard , à fermer hermétiquement quelques vallées, quelques issues importantes; que l'on vante l'utilité de certaines têtes de ponts, de grands centres d'action qui, situés comme Ulm. Alexandrie, Mayence, peuvent servir de point de départ dans l'offensive, de pivot et d'appui dans la désensive, et l'on ne pourra manquer d'être compris et approuvé. Mais, et nous n'hésitons pas à le proclamer, il faut ranger dans la classe des superfluités, les forteresses bâties dans tout autre intention.

Lannes n'avait point attendu son artillerie pour entreprendre de forcer Ivrée: profitant du mauvais état de cette place, négligée depuis un siècle, il assaillit à la fois la citadelle et la ville. Trois à quatre mille Autrichiens s'y trouvaient enfermés; ils opposèrent pendant deux jours une résistance des plus vives, mais enfin le château ayant été emporté par un coup de main des plus heureux, sa chûte entraîna, à la suite d'un dernier effort, celle de la ville et de toutes ses dépondances. Les débris du détachement ennemiser retirèrent sur la Chiusella où les recueillit Haddick à la tête de cinq bataillons et quatre mille chevaux.

La conquête de cette clé de l'Italie, en ouvrant aux Français, les routes de Turin et de Verceil, fut comme un gage certain de leurs succès ultérieurs.

Du 22 au 27 mai, toutes les divisions qui avaient passé le graud Saint-Bernard furent réunies à Ivrée, ainsi que l'astillerie et les équipages. Comme durant ce même intervalle, Moncey et Béthancourt étaient descendes : le premier, du Saint-Gothard, sur Bellinzona; le second, du Simplon, sur Domodossola; que Thureau, après avoir successivement emporté les villages retranchés de Clavière et de Saint-François, et forcé l'ennemi à capituler sur les plateau de la Brunette, était venu prendre à Bossoline une position d'où it menaçait Turin et les derrières de l'ennemi, l'armée se trouvait tout entière audela des Alpes, occupant le ligne de Snie à Bellinzona.

Pour couvrir la capitale du Piemont, et donner le temps aux premiers renforts d'arriver. Haddick avait pris, en arrière de la Chiusella, une position d'autant plus sûre à son avis, qu'il comptait au-delà de dix mille hommes pour la défendre, et qu'il ignorait toujours à quelles forces il avait affaire. L'avant-garde s'en approcha le 26, soutenue de la division Boudet et de deux régimens de cavalerie. Une première attaque pour forcer le pont de la Chiusella avant échoué, nos soldats irrités se précipitèrent dans le torrent, et malgré la mitraille contraignirent l'ennemi à s'éloigner. En voyant les Français mattres du pont, la cavalerie impériale accourut pour le reprendre; mais, lancée sur un terrain difficile et fourré, elle perdit son général et ne réussit pas. Nos imprudens fantassins , suivant avec plus d'ordre que de méthode, furent vaincus à leur tour. Heureusement, la brigade

Mahler arrêta cette cavalerie, que ses nombreuses char ges avaient rompue et fatiguée : elle se retira au pas, courvant sa retraite sur Chirasso. Des le lendemain, le général Lannes y arriva, menaçant de pousser jusqu'à Turin, où du reste il n'était point appelé par ses instructions.

L'armée n'avait point d'équipages de pont : un convoi de barques chargées dont elle s'empara sur le Pô, suppléa au défaut de cette partie nécessaire de son matériel.

On se souvient que, se portant par-delà les Vosges au cœur d'un hiver rigoureux, Turenne'avait surpris et dispersé, dans la Haute-Alsace, les cantonnemens de l'armée impériale, qui, dès-lors, 'avait été contrainte à repasser le Rhin. Bonaparto allai-tif, imitant le héros de Turkeim, se jeter, par une marche directe, au milieu des détachemens épars de Mélas, pour livrer ensuite, vers Carigana ou Asti, une bataille qui déciderait du sort de Gênes et de tout le Piémont (1)? C'cût été se méprendre, et se renfermer de gaté de cœur dans le cercle étroit de la routine : car, malgré la coopération de Thureau, que l'on eût rencôntré dès la seconde marche, il n'eût fallu s'attendre qu'à de médiocres résultats, nullement proportionnés à la grandeur de l'entreprise et

<sup>(</sup>f) Bien qu'à des céchelles et sur des hédres fort différens, on ne savarit manquer de trouver quelque andogie entre see deux expéditions de Tarenne et de Bonaparte. Cette andogie serait, même des plus maniferes, et, a, tu lieu de débuoucher par Befort, Turenne, opérant par le milieu des Vouges, se fût seisi da pous de Straabourg. Sant daute, que ces expéditions ne prevent se comparer pour la lardiesse et fétendue des cambinations; insis toujouis est-il que l'intentiou communico a furera let aux asteurs de colmet comme la fondre au milieu d'ennemis confians, leur danne, aux yeux de l'obsertation, comme une sorte d'air de fauille.

aux difficultés dojà vaincues. C'est pourquoi, au lieu de manœuvrer par la droite pour s'approcher de Turin, le Consul donna-t-il la préférence à une marche sur Milan et. Plaisance, qui le placerait sur les communications directes de son adversaire, en même temps qu'ello accélérerait la jonction si urgoute de Moncey. S'il en était encore temps, Masséna n'en serait pas moins dégagé; et dans tous les cas, l'on se trouverait avoir conquis une large, base et toutes sortes de ressources et de moyens.

Pour assurer l'exécution de ce projet, et donner plus complètement le change à l'ennemi, Lonnes fut laissé sur la Chiusella, avec ordre de faire, vere Turin, de fortes démonstrations. Toute l'armée défila derrière lui, éclairée par une nouvelle avant-garde, formée de la réserve Murat et des divisions Loison et Boudet. Elle arriva le 50 mai sur le Tésin, après avoir successivement dépassé Santhia, Verceil et Novarre. Sa gauche so trouvait couverte par la brigade italienne de Lecchi partie de Châtillon dès le 21, pour opérer par Grassoney, Varallo et Arona, sur le lac Majeur.

Lannes, après avoir vivement attaquó les postes autrichiens sur l'Orca, et confié à un faible détachement de Chabran les sin de courrie leval d'Aoste, se rabatit tout à coup sur Pavie dont il s'empara sans coup férir. Gette ville, d'une haute importance pour l'armée française, renfermait avec d'immenaes approvisionnemens, deux cents bouches à feu et plusieurs milliers de fusils que l'ennem in avait pase ule temps d'évacuer.

Le général autrichien Wukassewich commandait, sur le Tésin et le lac Majeur, un corps d'environ dix mille hommes dont une des brigades était opposée à Moncey, et l'autre à Béthancourt. De telles forces pouvaient d'autant moins résister qu'elles étaient disséminées, sur une ligne de plus de vingt lieues. Néanmoins Wukassewich parvint à réunir, sur les points de Turbigo et de Bufalora, environ quatre mille hommes d'infanterie et quinze cents chevaux.

Des partis de cavalerie envoyés vers Somma divisèrent l'attention de l'ennemi et facilitèrent le passage des divisions Monnier et Boudet, qui occupèrent respectivement Turbige et Bufalora. On dut principalement à l'inirépidité de l'adjudant-général Girard l'heureuse et prompte issue de cette opération.

Dans l'impossibilité de défendre la capitale de la Lombardie, Wukassewich se borna à laisser dans le château une garnison de deux mille huit cents hommes. Il soretira sur Lodi, après avoir expédié à la brigade Dédowich, opposée à Moncoy, l'ordre de venir le joindre derrière l'Adda.

Le Consul fit son entrée à Milan le 3 juin. Habile à profiter de l'enthousiasme qu'excièrent sa présence et la surprise d'un événement aussi extraordinaire, il proclama, le jour même, avec plus d'appareil que de sincérité peut-être, le rétablissement de la république Cisalpine.

Les divisions Loison et Boudet suivirent les Autrichiens sur l'Adda : celle de Monsier occupa la capitale et tint bloquée la garnison du château. La brigade Lecchi passa le Tésin à Sesto-Calende, et se dirigea par Varèze et Monza sur Cassano. Elle croisa dans as marche les éclaireurs de Moncey, à qui la retraite de Dédowich avait laissé toute faculté d'agir. La division Chabran, devenue disponible par la reddition de Bard, vint rejoindre à Ivrée le détachement qu'elle y avait à abord porté. Bile derait, de concert avec Thureau, assurer les communications de l'armée et donner à l'ennemi des inquiétudes pour Turin et ses derirères.

Au milieu des bruits contradictoires qui se succédaient et malgré qu'il est acquis , dès le 1s mai, la certitude de l'existence de l'armée de réserre, Mélas n'avais su quel parti prendre. Il pressentait l'orage, il le voyait se former autour de lui, et pourtant il n'en prévoyait ni l'intensité ni la direction : présumant qu'il ne pouvait descendre que du Mont-Genèvre ou du Mont-Genis, il donna, le 15, a, à trois brigades, l'ordre de repasser le col de Tende et de marcher sur Turin; mais il le révoqua dès le fendemain, sur le faux avis de la prochaine arrivée de Berthier sur le Var. Ses incertitudes ne cessèrent que l'e 18 par l'arrivée d'un rapport de Kaim, qui annonçait l'approche d'un corps considérable par le Valais.

Represant aussitôt son premier projet, il laisas Elaniz, sur le Var avec vingt mille hommes, et se dirigea à la tête de dix mille autres vers Turin. Il se flattait qu'à l'aide de ce renfort qui porterait à trente-cinq mille combattans, dont un tiers de cavalerie, ses forces disponibles en Pémont, il neutraliscrait aisément toutes les corterprises des Français; d'autant plus qu'il se promettait de les attendre en plaine où, sa cavalerie acquerrait une prépondérance décisive. Si Mélas avait sinsi compté faire face à tout, c'est qu'il ne connaissait pas encore toute l'étendue du danger, qui ne lui fut bien constatée, comme nous le verrons, que par le combat de la Chiusella.

Quoque commandant à dos forces doubles de celles de Bonaparte, le général autrichien no s'en trouvait pas moins dans la situation la plus embarrassante par la manière même dont elles étaient placées. Selon toutes les apparences, le sort de Génes lalist se décider sur le Pô, où il lui était difficile de présenter des masses supérieures aans compromettre le succès des opérations en Ligurie. Il ne fallait pas songer à a flaibilir le corps de Ott, à qui, chaque jour, Masséna faisait éprouver de si rudes échecs. Ce n'était donc qu'à l'aide du corps d'Elsaitz quel'on eût pu acquérir la supériorité; mais, en se décidant à le rappeler vers Turin, on ouvrait à Suchet le chemin de Gênes, qui dès-lors se trouvait dégagée.

Il sembla à Mélas que, pour satisfaçe à toutes les exigences du moment, il n'avsit rien de mieux à Isire que d'emporter la tête de pont du Var, dont la chute, en paralysant Suchet, rendrait disponible, an contraire, la meilleure partie du corps d'Espiatz. L'attaque en fut fixée au sz, et confide à deux brigades de grenadiers : elles s'avancèrent en trois colonnes, protégées, à leur droite, par une forte batterie, à leur gauche, par plusieurs frégates et chaloupes canonnières anglaises. La division Rochambeau gardait les ouvrages ; elle reçut l'ennemi de si près et par des décharges si vives de mitraille et de mousqueterie, qu'il fut contraint de reprendre le chemin de son camp, laissant le terrain couvert de morts et de blessés.

La mauraise issue de cette tentative compliquait de plus en plus la situation déjà si embarrassante du généra autrichien. En effet, c'est au moment où les rapports de ses licutenans lui apprennent l'attaque de Suze par Thureau, la prise d'Ivrée par Lannea, et la présence de Bonaparte en Italie à la tête de forces imposantes, qu'il se voit privé de l'assistance d'Elaniez. Moins disposé que jomais à croire à la marche de l'artillerie par la vallée d'Aoste depuis qu'il a la certitude que le fort de Bard tient toujours, il persités à regarder comme l'avant-garde de l'armée de réserve la colonne de Thureau, ne voyant au contraire dans celle de Lannes qu'un corps de diversion dont il aura hon marché.

Il faisait reconnuttre dans la vallée de Suze, par la

meîlleure partie de ses forces, la tête des colonnes de Thureau, lorsque le canon de Lannes, en tonnant contre les escadrons de Haddick sur la Chiusella, lui apprit, à son grand étonnement et à celui de tout son état-major, qu'un parc d'artillerie était descendu par le Saint-Bernard. Cette circonstance, et la vigueur très-différente des deux colonnes françaises, dont l'une renversait tout devant elle , tandis que l'autre osait à peine s'avancer, dissipèrent enfin les illusions de Mélas, Cependant, quoique ne doutant plus qu'il n'eût affaire à des forces imposantes, dont le gros débouchait par Ivrée, il n'apporta aucune modification essentielle aux instructions primitivement données à ses lieutenans. Ott dut rester devant Gênes , Elsnitz sur le Var; Kaim fut chargé de retrancher Moncaglieri et Carignano, et d'armer la tête de pont de Casal; Wukassewich, de défendre le Tésin; et, en cas qu'il y fût contraint par des forces supérieures, de se replier sur Pavie, où il passerait le Pô. Haddick continua d'être opposé à Lannes. Regardant comme une certitude la marche de l'armée de réserve vers la capitale du Piémont pour se joindre à Thureau, Mélas présuma pouvoir la retenir autour de cette ville plus de temps qu'il n'en faudrait pour soumettre Gênes, où il n'ignorait pas que la disètte était extrême.

Commenta expliquer cet excès de confiance du général autrichien, surtout en présence d'un adversaire let que Bonaparte? Qui no serait surpris de le voir persister à tenir ses troupes disséminées à l'aspect d'un danger dont il connaît maintenant tout l'étendue? A quoi bon continuer devant Génes des travaix que rendra, dans tous les cas, superflus la bataille qui se prépare? Pourquoi laisser en Ligurie des troupes indispensables au gain de cette bataille, et qui, en cas de revers, ne pourront que s'y trou-

ver compromises? Co n'est pas ainsi que se conduisit le vainqueur de Castiglione à l'approche des colonnes de Wurmser. Au souvenir de cette grande leçon, tout autre que Mélas eût attiré à lui dès le 22 les corps de Ott et d'Elsnitz, pour fondre à la tête de soixante mille hommes sur les élémens encore épars de l'armée française.

La première idée de Mélas, à la nonvelle de ce mouvement de l'armée de réserve vers la Lombardie, fut de se jeter en deux corps, par Chivasso et Casal, sur Verceil, afin d'intercepter la ligne de retraite de son adversaire en même temps qu'il serait arrêté de front sur le Tésin. Mais, bientôt détourné de cette idée par un plus ample examen de l'état des choses, et surtout par l'arrivée de Moncey sur le flanc droit de Wukassewich , il prit enfin, le 31 mai, la résolution de réunir toute son armée autour d'Alexandrie. Les ordres expédiés à cet effet enjoignaient à Ott de lever immédiatement le blocus de Gênes, et à Elsnitz de se retirer par Tende, Coni et Asti. où l'attendraient différens corps stationnés dans les environs de Turin. Une brigade dut se porter, par Bobbio. sur Plaisance, afin d'en garder le château et la tête de pont. Il ne fut laissé de garnisons que dans la citadelle de Turin et dans les places de Coni, Casal et Alexandrie.

Des circonstances qu'il importe de ne pas laisser ignorer, retardèrent cette concentration, déjà trop différée.

Gênes, la cause de tant d'elforts et de sacrifices, était à la veille de succomber. En s'engegeant à tenir jusqu'au 24 mai (1), Masséna avait promis plus qu'on ne devait attendre de ses ressources; et déjà cependant cette époque se trouvait dépassée. La constance a des bornes, et malgré que l'arrivée des nouvelles de la présence de Bonaparte

<sup>(</sup>t) Dans une de ses dépêches au Premier Consul.

au pied du Saint-Bernard et des succès de l'armée du Rhin (1) eût donné l'espoir d'une prochaine délivrance, il n'en fallait pas moins céder à l'horrible et impitoyable faim. Les soldats n'étaient plus que des spectres, pouvant à peine se traîner sur les remparts; un cinquième de la population avait péri; partout, dans les rues, sur les places publiques, ce n'était que mort et destruction. Pour comble de maux, et comme si la famine et l'épi démie ne les eussent frappés assez vite, les habitans en étaient venus à s'armer les uns contre les autres, et contre la garnison. On n'avait pas cessé d'espérer, lorsque dans une sortie du 28, on acquit la triste certitude que l'ennemi ne se disposait à rien moins qu'à lever le siège-Masséna fut touché de tant de souffrances inouies, et certain d'avoir satisfait, et au-delà , à l'honneur et au devoir, il songea enfin à mettre un terme à cette agonie.

On en était à de premiers pourparlers, lorsquo Ott reçuit de son chef l'ordre de se retirer. Frappé commo d'un coup de foudre, et ne pouvant croire qu'un ordre d'un corp de foudre, et ne pouvant croire qu'un ordre aussi; intempesiti no fut le résultat de l'ignorance où était Mélas de la véritable situation des affaires, ce général s'autoriss à en suspendre l'exécution. Les négociations continuèrent. En voyant avec quelle assurance Masséan promettait de se faire jour par la force des bainonnettes platôt que de signer un acte où se trouverait le terme de capitulation, les commissaires ennemis se désisterent de leurs prétentions et consentierat à une évacuation pure et simple. Le 5 juin, une des portes fint occupée par deux bataillons hongrois, et le lendemain, pendant que. la première colonne de la garnison se retirait pur Voltris.

<sup>(1)</sup> Ces nouvelles furent apportées par un intrépide officier, le chef d'escadron Franceschi, aide de camp du général Soult.

Masséna s'embarquait avec son état-major pour Antibes.

Ott ne se donna que le temps de prendre possession de sa conquête, dont il confis la garde à Hohenzollern, pour se diriger vers le rendez-vous général d'Alexandrie.

On se rappelle la tentative d'Elsnitz contre le pont du Var. Regardant avec raison comme le plus sûr moyen d'atteindre le double but de couvrir le blocus de Gênes et le col de Tendo la destruction de ce pont, il fit assaillir de nouveau, le 27 mai, les ouvrages qui le couvraient. Ses colonnes ne furent pas moins bien accueillies que la première fois, et c'est en rain qu'elles essayèrent, à différentes reprises, de franchir nos abati, a

Suchet, qui, sur la nouvelle de la retraite de l'ennemi, avait déjà tout disposé pour reprendre l'offensive, attaqua le lendemain même les poates autrichiens sur la Vésubia. Ses efforts se dirigèrent vers le col de Tende, dont l'occupation lui assurait à la fois plusieurs avantages essentiels, et, entre autres, cefui de se lier plus sûrement à Bonaparte, en même temps qu'il menacerait la retraito d'Elanitz. Sa petite armée était à peine de treizo mille cinq cents hommes, dont un quart de garde nationale, tandis que l'ennemi en comptait plus de quinze mille de troupes aguerries. Menard condissait la gauche renforcée, Rochambeau le centre, et Clausel la droite.

Un premier avantage obtenu sur la brigado austropiémontaise de Gorrup, découvrit tout d'abord le flanc droit d'Elsnitz, ce qui l'obliges à rétrograder. Séparé de son extrême droite par l'arrivée subite de nos colonnes à Sorgio, il perdit en un seul jour, le 1º yiju, la position de Mille-Fourches, les cols de Raoss et de Tende, et tout le cours de la Roya. Ce général, au lieu de réunir toutes ses forces à Breglio lorsqu'il en était encore temps, et de se jeter en masse sur Saorgio pour rouvrir la route de Coni, se rapprocha au contraire du littoral, laissant aux trois brigades Ulm. Bellegarde et Saint-Julien; qui formaient son centre, le soin de défendre les montagnes outre les sources du Tanaro et la mer. Ce mouvement ex-centrique, motivé sans doute sur les premiers ordres de Mélas, qui étaient de couvrir la route de Gênes, ne devaient avoir que de fâcheur résultats.

Vivement talonnées par Rochambeau, qui leur enleva les hauteurs de Forcoin le 5, les brigades Ulm et Bellegarde n'eurent que le temps de briser leur artillerie et de s'enfoncer dans les montagnes de Tanar-lo : elles se flattaient de pouvoir descendre sants obstacles dans la vallée du Tanaro; mais Menard forçait de marche pour les devancer à Pieve, où nous allons voir qu'elles furent effectivement prévenues.

En voyant son adversaire se retirer dans deux directions, Suchet résolut de suivro ses traces, et attira on conséquence vers la mer la division Rochambeau aussitio uprès l'all'aire de Forcoin. Cette manœuvre lui a été reprochée, et l'on a pensé qu'au lieu de réunire cette division à Clausel, il fallait au contraire la porter au soutien de Menard. C'était en effet le moyen le plus son d'achevre la défaite d'Etsaitz, soit qu'il dût se rabattre sur Pieve ou continuer sa retraite le long du rivage. Toutefois ses opérations n'en furent pas moins couronnées d'un brillant succèà.

Elsnitz se rendait de San-Remo à Oncille, lorsqu'il reçut de Mélas l'ordre de marcher sur Alexandrie. Désormais dispensé de couvrir le chemin de la Corniche, il ne songea qu'à rallier les trois brigades de son centre. Calculant qu'elles aursient pu déboucher le 4 sur Pieve, il cu prit sans diffèrer la route. Mais quelle fut sa surprise

en entrant dans ce village : non seulement elles n'y avaient point paru, mais rien n'annonçait leur approche. Peu disposé à les attendre, quoique ce fut à coup sur le parti le plus prudent et le plus honorable, il continua sa route pour Orméa et Céva au milieu des tirailleurs de Menard.

La brigade Saint-Julien , qui marchait en tête de celles d'Ulm et de Bellegarde, arriva à temps à Pieve; mais celles ci, qu'embarrassait un convoi de vivres et do munitions, s'y trouvèrent prévenues par les colonnes françaises, déjà mattresses du chemin d'Orméa. Une terreur panique s'emparant soudain de ces brigades, elles rompirent leurs rangs et cherchèrent leur salut dans une fuite précipitée à travers les montagnes. De ces soldats dispersés, les uns tombèrent entro les mains de Menard : d'autres, qui se rejetèrent vers la rivière de Gênes, furent ramassés par Rochambeau; peu se sauvèrent. C'est au point que les deux généraux comptaient à peine trois cents hommes en arrivant à Orméa: Menard continua de les poursuivre dans la vallée du Tanaro. Elsnitz arriva le 7 à Céva, après avoir perdu près de dix mille hommes dans sa retraite.

Désormais certain de ne trouver ancun obstacle sur le chemin de Génes, Suchet pressa sa marcho vers çette place. Il se berçait de l'espoir de la dégager, lorsqu'au moment d'arriver à Savone, il rencontra la première colonne de la garnison, conduite par Gazan. Il suspendit sa marche, et porta ses avant-postes sur Montenotte, s'apprétant à déboucher dans la valléo de la Bormida.

Ces événemens étaient une ample compensation à la perte de Génes qui, des-lors, devenait pour les Autrichiens une conquête plus embarrassante qu'utile, parco que, d'une part, elle les obligeait à un grand détachement pour la garder, et que de l'autre, elle rendait à l'armée française plusieurs milliers de soldats aguerris.

Malgré son séjour prolongé en Ligurie, Olt n'en fut-pas moins lo premier à marcher au-devant de Bonaparte sur la route de Tortone à Plaisance; et c'est bien moins à ce séjour qu'aux échees répétés d'Elanits qu'il faut attribuer la concentration tardrise de l'armée impériale autour d'Alexandrie. En effet, Mélas, pour recoueillir ce dernier et courrir la route d'Alba par laquelle il se retirait, fit séjourner sous Turni jusqu'en 9 juin, les corps de Kaim et de Haddick, ce qui remit au 11 la réunion projetée.

## S. II.

Ces divers empéehemens compromirent la grande communication de Mélas par la rive droite du Pô, en donnant le temps à Bonaparte de se saisir des principaux passages avant l'arrivée des premières colonnes autrichiennes.

En effet, tandis que Masséna faisait voile pour Antibes, et que Suchet réani à Gazan couronnait les hauteurs de Montenotte, le Consul, après avoir passé à Milan la rovue des divisions de Moncey, se dirigeait sur Pavie. Déjà Lanses achevait de passer le Pô au dessous de cette ville. Deux brigades autrichiennes survenues pendant l'opération essayèrent en vain de la troubler, elles furent contenues par Watrin, qui, débarqué le premier à la tête de trois bataillons. s'était judicieusement posté derrière les digues et les fossés de San-Cypriano. Sur les traces du corps de Lannes, marchait celui de Victor.

Lo 7 juin , Lannes porta ses avant-postes jusqu'au-delà de Stradella , où Bonaparte lui-même se rendit, impatient de recevoir des nouvelles de l'ennemi. Le méme-jour, Murat, ayant réussi à passer le fleuve à Nocette , au-dessous de Plaisance, s'empara de cette ville et de sa tête de pont. Plusieurs régimens autrichiens accourzient à la défense de ce point capital; mais retenus pour la plupart par la présence de Lagnes à Stradella, il n'en arriva que quelques-unsqui se firent battre en détail. Des approvisionnemens considérables et un bon nombre de bateaux tombèrent au pouvoir des Français, qui faillirent même se saisir d'un parc considérable d'artillerie engagé sur le route de Tortone à Plaisance.

Le général italien Lecchi avait été dirigé vers Brescia, et Duhesmo sur Crémono. Cette dernière ville était occupée par Wukassewich; il fut attaqué et culbuté sur la route 
de Mantoue, avec perte de plusieurs centaines d'hommes. 
Geci avait lieu au moment même où Lannes et Murat effectusient si heureusement leur passage. Les Français setrouvaient sinsi mattres d'un troisème débouché sur la rivé 
droite du Pô. Comme il importait de contenir Wukassewich, Duhesme ne rejoignit pas les autres divisions.

Le corps de Moncey demeura tout entier en Lombardie: la division Lorges tint bloqué le château de Milan et occupa Crema; celle de Lapoype descendit sur Pavio, observant les rives du Tésin et du Pô.

Sans doute qu'il devait répugner à Bonaparte de dégarnir la Lombardie au moment où, pour la seconde fois Nil vensit de s'y montrer en conquérant législateur; sans doute encore qu'il devait craiodre de laisser à la merci de Mélas la communication d'Ivrée et de Milan; mais ces considerations étaine-lelse de nature à motirer le sacrifice absolt des principes? était-ce à la veille de la bataille qui allait décider du sort de l'Italie que l'on pouvait se permettre de faire des détach-umens, lorsque déjà l'on était inférieur à l'adversaire? Et d'ailleurs, comment se flatter que Monccy arrêterait sur le Tésin une armée de cinquante mille soldats aguerris? Il somble que Bonaparte eut en vue d'envelopper Mélas, mais un tel dessein ne pouvait être qu'une chimère. Et pourquoi s'exposer d'entrée de jeu à perdre tant de chances réunies en sa faveur?

Deux circonstances se présentaient : on Mélas se jetteait sur Plaisance, ou il se dirigerșit sur le Tésin. On a
pensé que, dans l'une et l'autre hypothète, le plus sòr
était d'agir par Stradella sur Tortone, en se bornant à
laisser une seud division à la garde du pont de Plaisance.
L'adversaire venait-il à marcher sur le Tésin? l'armée se
réunisait à Suchet, à Thurcau, à Chabran, et, désormais, forte de quatre-ingt mille hommes, clle se serait
portée de nouveau en Lombardie, s'avançant dans son
ordre naturel. Voulait on, au contraire, déboucher sur
Plaisance? alors rien de plus judicieux que d'attirer à soi
toutes ses forces disponibles pour barrer le chemin à l'ennemi.

« Le premier Consul, à qui toutes ces considérations « ont pu échapper dans le tumulte des marches, c'est ainsi

que s'en exprime Jomini (1), a bien jugé qu'on ne man querait pas de lui reprocher sa dissémination; il allègue,

o pour la justifier, que Lapoype et Monccy eussent suffi

pour disputer le Tésin à Mélas, jusqu'à cc que l'armée re pàssât le Pô, et vint à leurs secours. Mais cette assertion

p'est pas sans réplique. Pour peu que les Autrichiens

« cussent mis dans leur opération cette énergie et cette

« vivacité que Bonaparte savait si bien imprimer anx sien-« nes, ils auraient pu passer à Valence, et se porter en

une marche à Pavie, et en deux autres à Plaisance. Dix

· mille Français, dispersés depuis Lodi à Verceil, enga-

<sup>(1)</sup> Tome xIII, page 221.

gés successivement, et accablés avant de pouvoir se

concerter, auraient ils arrêté cinquante mille hommes

« victorieux (1)? N'était-il pas possible d'achever l'entre-

« prise avant même que le général français en fût informé; « et, après tout, s'il était revenu à temps sur le Tésin,

« la position de l'armée impériale eût-elle été plus mal-

heureuse que si ella avait dù se faire jour par la rive

« droite du Pô? »

C'est donc aux seuls corps de Lannes, de Victor, de Desaix (2) et à la cavalerio de Murat, que fut réservée la gloire d'aller chercher Mélas et de le vaincre.

Nous avons dit 'que malgré la prise de possession de Génes, Ott servil le premier à se présenter an rendez-rous général. En effet, les corps de Haddick, de Kaim et d'Elsnitz n'avaient pas dépassé Asti, que déjà le sien s'apprétait à déboucher de Tortone. Ce général, dans l'intime conviction que le gros de l'armée française n'avait pas franchi le Pò, et persuadé, au contaire, que Bonaparte se dirigerait de préférence sur Mantoue, se flatta de pouvoir écraser le détachement qui ossi lui disputer la route de Plaisance. C'était à coup sûr de 2s part une supposition des plus gratuites : car, ainsi que le remarque Jomini, une armée qui a gagné les communications de son adversaire, ne va pas se promener à cinquante lieues derrière sa ligne, lorsqu'elle peut prendre, à une marcho d'elle, une position qui lui grannit un succès complet, t. l., par

<sup>(1)</sup> Avant la prise de Gênes et les pertes d'Elsnitz, Mélas en avait soixante et dix mille.

<sup>(3)</sup> Celui-ci, qui arrivait d'Egyple, ne rejoigoit l'armée qu'après le passage du Pô: son corps se composait des divisions Monnier et Boudet, destinées à former la réserve conjointement avec la cavalèrie passée tout entière sous les ordres de Moral.

exemple que le défilé compris entre l'Apennin et le Pô, de Voghera à Plaisance.

Quoi qu'il en soit, Ott ayant passé la Scrivia le 8, et rallié, dans sa marche sur Voghera, les différens détachemens précédemment dirigés vers Plaisance, occupa Casteggio le lendemain à la tête d'environ dix-huit mille hommes. De son cêté, la division Watrin y arriva le même jour, poussant devant elle les éclaireurs ennemis. Le général autrichien hésita d'autant moins à s'engager qu'il se croyait le plus fort : saissant habilement tous les vanatages de sa position, il lança sur les hauteurs à droite, de manière à flanquer l'unique route de la contrée, la meilleure partie de son infanterie, et Lint le reste, soit en réserve à Montebello, soit en embuseade dans les maisons et les jardins de Casteggio que sa cavalerie protégeait d'ailleurs sur la gauche.

Il n'v avait de chances de succès contre de telles dispositions qu'en s'emparant d'abord des hanteurs. Lannes ne s'y méprit pas, et sans attendre Victor qui le suivait, il manœuvra par sa gauche avec la moitié de la division Watrin, tandis qu'avec le reste il fit contenir les Impériaux sur la grande route. La lutte était par trop inégale, et malgré l'exemple héroique des deux généraux français, la retraite allait devenir inévitable quand arriva la division Chambarlhae du corps de Victor. La brigade Rivaud fut aussitôt portée sur les hauteurs où elle nous assura la supériorité : les troupes\* de Watrin se rallièrent, et pour un moment l'ennemi fut chassé de Casteggio. Cependant Ott ayant fait donner ses réserves, les bataillons de Rivaud fuvent ramenés et la ville reprise. Il fallut la présence de Vietor à la tête de la division Gardanne pour fixer la victoire. Nos efforts réitérés par la gauche, et la manœuvre tournante de la brigade Gency par la plaine, décidèrent enfin le général ennemi

à la retraite au moment où il allait être enveloppé. Si ce fitt de sa part une faute grave quo de s'engager seul sur la routo de Plaisance, toujoura est-il qu'il fit preuve d'une honorable opinistreté. Cette sanglante journée qui, plus tard, valut à Lannes le titre de duc de Montebello, ne coûta pas moins de cinq mille hommes aux Autrichiens; elle acquit aux Français la réputation des armes, et doubla leur courage.

Ott, que pressèrent vivement les Français, se replia sur Tortone, et hientôt après derrière la Bormida, où il se réunit à Mélas.

Celui-ci, arriré le 10 à Alexandrie, ne se laissa point abaltro par la catastrophe de Montebello, et mesurant au contraire toute l'étendue du danger qui le menaçait, il se décida à se faire jour l'épée à la main. Prévoyant d'ailleurs le cas où le sort lui deviendrait défavrable, il adressa à l'amiral anglais l'invitation la plus pressante d'approvisionner Cènes, dont il comptait au besoin se fairo un centre d'action.

« L'idée de transporter le théâtre de la guerre autour de Génes lui promettait effectivement, selon Jomini, plus de chances favorables qu'on nele croirait au premier abord (1). Si Wurmster, réfugié à Mantoue, a suit arrêté quatre mois l'armée française, Melas pouvait hien mieux rempir le même but, puisqu'il serait abondamment apper provisionné de munitions par l'escadre anglaise, et qu'à la dernière extrémité il uis serait toujours faeile d'évac cuer Ja placo par mer, en y laissant une garnison pour opérer en Toscape avec le resto des forces actives. Uno armée de cinquante mille hommes basée sur un poste

« tel que Gênes , maîtresse de la mer , et secondée d'une

<sup>(1)</sup> Guerres de la révolution, tome xiii, page 264.

- « flotte nombreuse, semble pouvoir y braver des années
- e entières les coups de l'ennemi. Enfin, en prenant cette
- direction, Mélas donnait au conseil aulique le temps do
   recréer une armée sur le Mincio, afin d'agir do concert
- · avec lui vers le bas Pô.
- « Tontefois, pour assurer la réussite de ce projet, il
- « non que Gênes ne pût encore servirlong-temps d'appui
- « à une armée défaite; mais parce qu'on perdrait plu-
- « sieurs jours avant de joindre l'ennemi, et que dans
- « l'intervallo, Suchet se saisirait des passages de l'Apen-
- « nin , ce qui rendrait impossible tonte retraite spr
- Gênes, si Bonaparte de son côté était victorieux.
   Soit que Mélas ne crut pas devoir s'inquiéter do l'ap-
- · proche de Suchet, soit qu'il ne saisit pas la différence
- · que ce peu de jours perdus, apporterait à sa position,
- « il préféra livrer bataille, plutôt que do s'exposer aux
- « reproches qu'on ne manquerait pas de lui adresser,
- « s'il se retirait sur la capitale de la Ligurie, sans tenter « le sort des armes. »
- Le Consul, sur la nouvelle que Ott avait quitté les bords de la Scrivia, la franchit le 15 au matin, au dessous de Tortone. La présence d'une garnison dans la citadelle no permettant pas d'occuper cette villo, il la fit masquer par un bataillon. Tous les détails relatifs à l'évacuation de Génes et à la rémino du corps de Suchet à la colonne de Gazan lui avaient été fournis par les prisonniers; mais il ignorait absolument quels pourraient étre les desseins de Mélas. Allait-il accepter la Bataille

Ge même jour, Bonaparto détacha sur Rivalta le général Desaix avec la division Boudet, pour observer la route de Novi et tendre la main à Suchet que l'on suppossit avec fondement en marche sur Acqui; il fit parvenir en même temps à Lapoype l'ordre un peu tardif de passer le Pè et de venir se joindre à la réserve. Il fut preserit à Victor de marcher sur Marengo, nœud des routes de Plaisance et de Génes, et, après en avoir chassé les postes ennemis, de chercher à s'emparer des ponts sur la Bormida; Lannes dut suivre en seconde ligne; Monnier et la cavalerie de Murat s'établirent à Castel-Novo et à Ponte-Curone.

Ott avait laissé à Marengo, sous le général Oreilly, une arrière-garde de quatre à cinq mille hommes : Victor, s'avançant avec la division Gardanne emporta le village et culbuta ce détachement sur la tête de pont de la Bormida qu'il osa mémeattaquer. (\*/oye la planches). Le feu des batteries du camp établi sur la rivo gauche, et celui des parapets de cet ouvrage, ne permirent pas de pousser plus loin l'entreprise. Il était dix heures du soir : Gardanne prit position à la Pedrebona, et le reste du corps de Victor à Marengo.

Le peu d'obstination qu'avaient mis les l'apériaux à défendre ce village fut pour Benaparte un nouveau sujet de croire que Mélas s'était jeté ou sur Gênes ou sur Pavie. Persuadé que dans tous les eas, celui-ci n'oscrait débou-cher processionnellement des at tête de pont à la rue de Gardanne et de Victor, il laissa ses divisions dans les positions multiples et es bâta de revenir à son quartier-général de Ponte-Curone, impatient d'apprendre des nouvelles de la rive gauche du Pô, et notamment du général Lapoype. Cependant, divers avis reçus au moment où il était encore à Torre-di Garofolo, lui firent pres-

sentir la résolution de son adversaire et l'imminence de la bataille. Il suspendit sa marche, et sans perdre une seule minute, expédia les ordres suivans : 1° à Desaix, d'accourir de Rivalta; 2° à Lannes, de s'avancer en échelon de Victor entre Spinetta et la ferme de Fornace; 5° à la garde consulaire, d'occiper celle de 11-Poggi; 4° à la cavalerie de Murat, de se porter en avant de San-Giuljano; 5° et enfin, à Monnier, de marcher de Gastel-Novo vers le même point.

Effectivement, parmi les différens partis que pouvait encore prendre Mélas, celui de livrer bataille et de passer sur le corps des Français avait réuni tous les suffages dans le conseil tenu la veille à Alexandrie. On y avait en outre arrêté (ce qui prouve combien eurent tort les Autrichiens de ne pas défendre plus opinialtrément Marengo) 1º Que huit nille hommes, sous le général Ott, se porteraient à la gauche pour percer par Salé; s' que Mélas, à la tête du corps de bataille, composé des divisions Haddick, Kaim, Morzini, et Elsnitz, déboucherait sur Marengo et San-Guilano, pour se rebattre ensuite à gauche contre l'ennemi opposé à Ott; 5º enfin qu'Orcilly, se portant avec trois mille hommes sur Stortigliona, échairerait et courrirait la droite du corps principal.

Malgré que par la perte de Marengo, l'armée Autrichienne f\u00e4 réduite à déboucher de ses ponts en présence des Français, elle n'en conservait pas moins plusieurs chances de succès: elle comptait trente et un mille combattans dont huit mille d'excellente cavalerie et deux cents bouches à feu; c'était le double des corps réunis de Vicior et de Lannes, appelés à soutenir seuls le premier choc, la réserve ne pouvant entrer en ligne avant le milieu de la journée. On allait combattre sur un terrain favorable aux charges de la cavalerie, et c'est à peine si les Français en avaient le quart de leurs adversaires. D'ailleurs, s'i était, pour le Coosul, un moyen pour remédier à tant de désavantages, il ne paraît pas que ce fut l'ordre en échelons; car, quoique parfait dans une retraite, ou pour l'attaque d'un point où l'on veut diriger de grauds efforts, cet ordre expose, dans un combat de pied ferme, les différens échelons à être écrasés successivement, surtout lorque, comme à blarenge, les distances entre eux sont un peu considérables. L'affaire essentielle était de gagner quelques heures, et l'on ne pouvait y parvenir que par des charges rélitérées sur la tête et les flancs des colonnes ennemies au moment où elles déboucheraient dans la plaine.

Ainsi que nons avons vu que l'avait arcété Mélas, l'armée impériale franchit la Bernida le 14 au point du jour. Une colonne de huit mille hommes, sous le général Ott. avait ordre de percer par Castel-Ceriolo sur Salé, tandis qu'à la tête du corps de batielle, composé des divisions Haddick, Koim, Morzini et Elsnitz, Mélas s'avancerait sur Marengo et San-Giuliano, pour se rabattre casuite à gauche et accabler l'ennemi opposé à Ott (1). Orcilly, à la droite, devait se porter avec trois mille hommes sur Stortigliona, pour courvir le corps principal et faciliter son action par des attaques de flanc.

Les troupes de Haddick venant se former successivement à la gauche d'Orcilly, en avant et sous la protection de la tête de pont, Gardanne est bientôt contraint

<sup>(1)</sup> Si ces Indications ne nous étaient fournies par Jomini, qui a puiré ans tource, il nous semblersit plus nuturel de penser que c'était, au contraire, la colonne de Ott que le général autrichien avait destinéé à se rabattre sur la route de Tortone, pour favoriser l'action du corps de bataille.

d'abandonner la Pedrebona, et de se replier sur Marengo où il est recueilli par la división Chambarlhac. Les Impériaux, au lieu de poursuivro ce présuitor avantage et de fondre baionnettes basses sur la división française pour passer avec elle le ruisseau de Fontanone, se décident à attendre l'arrivée de tout le corps de bataille, et perdent un temps précieux.

Victor en profita pour préparer, tant sur le ruisseau que dans Marengo, la plus opiniêtre résistance. Il confia à Gardanne la défense de ce village, et plaça sur la paché, le long du Fontanone, la division Chambarlhue, lui donnant, entre autres instructions, celle d'empêcher l'enquent de percer sur Stortigliona. Deux brigades de cavalerie, l'une à droite, sous Champeaux, l'autre à gauche, sous Kellermann, courraient et soutenaient les flantes de l'infanterie.

Les Impériaux, qui ont mis trois heures à déployer et à établir leurs batteries, se présentent enfin sur deux lignes, soutenues par une réserve de grenadiers et de cavalerie. Dans son impatience à regagner le temps perdu, et sans même attendre les premiers effets de l'artiflerie, Haddick se lance dans le ruisseau à la tête de sa division. Il ne se trouve sur la rive opposée que la seule 45° demibrigade, ayant à sa tête le général d'infanterie Rivaud : elle ne se laisse point imposer par le nombre : et . attendant pour commencer son feu que l'ennemi ne soit plus qu'à demi-portée, elle le repousse de la manière la plus vigoureuse. Haddick perd la vie dans cette première tentative; il ordonnait la retraite quand il tomba mortellement frappé. De nouvelles troupes s'avancent aussitôt sous la conduite de Kaim, mais elles ne sont pas moins bien accueillies que les précédentes, et ne réussissent pas mieux.

La brigade de cavalerie de Pilatti, à qui le général Autrichien a ordonné de s'ouvrir un passage entre Mareugo et Stortigliona, est culbutée dans le fatal ravin et presque entièrement détruite par Kellermann.

Melas n'était pas à se repentir de ne pas avoir attaché plus de prix à la conservation de Marengo; mais ce qui sartout ajoutait à son anxiété, c'est qu'il venait d'apprendre la marche de Suchet sur Acqui. Un grand capitaine, ainsi que le remarque fort judicieusement le général Jomini, n'eût pas manqué de calculer qu'en moins de deux heures le sort de l'armée impérialé serait décidé dans les champs de Marengo, et qu'il d'evenait dé-lors aussi inutile que dangeceux de faire le moindre détachement : la circonstance se présenta sous un tout autre aspect au vieux guerrier autrichien, qui se laita d'envoyer à la reacontre du corps français une brigade de deux mille trois cetts chevaux.

Bonaparte, que les premiers coups, de canon ont fait accourir de Garofolo, n'arriva cependant pas assez à temps; pour faire soutenir efficacement Victor; car, au moment où après s'être porté à sa hauteur, Lannes se déploie vers la Barbotta, Mélas se dispose à diriger en même temps, sur le centre, et sur les ailes des républicains, des efforts qui vont produire d'inévitables ré-

Quoiqu'ayant débouché le dernier de la têté de pont, Ott a déjà dépassé Castel-Ceriolo: il n'a pas plus tià aperçu le corps de Lannes s'apprétant à franchir le ruisseau que, abandonnant lo chemin de Salé et se rabattant sur la Barbotta, il prend en flanc et à revers notre ligne de bataille. Le croclet, que forme aussitôt en arrière de sa droite le général français, ne saurait être qu'un palliatif impuissant, alors surtout que uous commençons à perdre du terrain sur les autres points.

A l'extrémité opposée, Oreilly vient de débusquer de Stortigiona les flanqueurs de la 96°, tandis qu'à la tête de cinq batailloss de grenadiers que protéçent pour le moins soixante bouches à feu, Kaim a franchi le Fontanone et a est enfin établi dans Marengo. Ces avantages au surplus on coûté cher à l'ennemi : Rivaud, quoique blessé grièvement, n'a cédé le village qu'après en avoir chassé deux fois la colonne victorieuse. On ne s'acquit jamaia plus de gloire que ne le firent dans cette occasion les troupes de Victor.

Lannes que le mouvement rétregrade de celui-ci laisse à découvert sur sa gauche quand déjà sa droite a été débordée, est encerc attaqué de front par Bellegarde. La brigade Champeaux, il est vrai, vient de fournir plusieurs belles charges contre les secadrons de Ott, qu'elle a repoussés; mais elle n'a pu s'opposer aux progrès de plus en plus alarmans de l'infanterie autrichienne. Encoro quelques minutes, et la situation de Lannes sera désespérée.

Pour le soutenir, Bonaparte prescrit à Victor, ce à quoi il est difficile à celui-ci de parvenir, tant son corps a souffert, d'empécher Mélas de déboucher de Marengo; il donne à Monnier, qui n'est plus qu'à une petite distance, l'ordre de s'avancer sur Castel-Ceriolo, où déja so dirigent huit cents grenadiers de la garde.

Cos mesures qui ne sont que propres à faire gagner du temps, remplirent du moins en partie ce but : les braves de la gardo se formèrent en carré, et résistèrent long-temps à toutes les charges de la cavalerie autrichienne; mais enfin, ébrandés par la mitrollle, et par les attaques réitérées d'une brigade hongroise qui parvint à les entamer, ils regagnèrent, mais toujours en combattant, la ferme de Poggi.

C'était l'instant de l'arrivée de Monnice. Ce général, conformément à l'ordre qu'il en a reçu, détache sur Gastel-Ceriolo la brigade Garra-Saint-Cyr, et, avec le reste de sa division, se porte en avant de la garde, sur la droite de Lannes. Carra-Saint-Cyr forme en colonnes d'attaque chacun de ses bataillons, et, sans s'inquiéter de Ott qu'il laisse sur son flanc gauche, aborde le village et l'emporte à la baionnette.

Ott, qu'étonne ce retour offensif, ne presse plus aussi vivement le corps de Lannes; mais il dirige, sur la droite de Monnier, une charge qui le sépare de sa première brigade. Toutefois, bien boin que cette brigade soit réduite à poser les armes, elle se barricade dans Castel-Cerioto, et parvient à s'y maintenir (1). Dans l'imposibilité de conserver plus long-temps as positition avancée, Monnier se replie sur la garde consulaire, échelonnée en arrière à gauche à quelques containes de pas : de concert avec elle, il couvre la droite de Lannes, à qui ces attaques ont permis de se retirer en bon ordre, et de faire volte face à la hauteur de Poggi.

Mais, était-ce bien sur Castel-Cériolo qu'il convenait de porter la première division de réserve? cette question a été controversée, et Jomini qui se prononce pour la négative, est en opposition avec Mathieu Dumas et la plupart des autres historiens. L'occupation de ce village était, à notre avis, une affiaire de la dernière importance; et l'on a peine à concevoir comment Bonaparte a'y avait

<sup>(1)</sup> C'est, du moins, la version la plus généralement adoptée, bien qu'il paraisse par les rapports Autrichiens que Carra-Saint-Cyr aurait été pour un moment déposté de ce village.

pas jeté dès le matin une des brigades de Lannes. Il derenait d'autant plus urgent de s'en saisir et de s'en faire un appui, que Mélas avait une grande supériorité en cavalerie. Mais était il encore temps d'y détacher des troupes, quand déjà tout annonçait que Victor allait succomber? c'est ce que nous ne pensons pas, et l'on ne saurait disconvenir, ce nous semble, que, dans la situation des forces respectives, en mouvement excentrique un fit téméraire, et qu'il eut été préférable d'attirer sur la route de Tortone, pour renforcer l'aile gauche, la division Monnier tout entière.

Cette mesure, qu'il semblait imprudent d'adopter, l'événement cependant la justifia amplement : en assurant la retraite de Lennes et celle heaucoup plus épineuse de Victor, dont les troupes ne s'arrêtèrent qu'à San-Giuliano, elle prévint les premiers effets de l'ascendant que prenait l'ennemi, et ouvrit la voie à de nouvelles dispositions défensives. Castel-Ceriolo devint comme le contrefort et le pivot d'un second système échelouné inverse et symétrique du précédent. Bien qu'elle ne fât, pour sinsi dire, qu'un simple rideau de troupes, cette ligne donna le temps de se reconnaître et d'attendre l'arrivée de Desaix.

Il est vrai que ce résultat, qui allait changer en une victoire déciaire la défaite imminente des Français, n'eît pas été obtenu devant un adversaire plus actif et plus judicieux que le général autrichien. Non seulement il commit une première faute en envoyant courir su devant de Suchet qui se trouvait hors do mesure, le tiers de sa nombreuse cavalerier mais, co qui devait groir des suites plus immédiatement funestes encore, c'est qu'll n'engagea le reste qu'en tátonnant et sans discerement; au lieu de tenir en régrere, pour ne la lancer qu'e l'instant propice

où les Français ópuisés commenceraient à perdre du terain, la meilleure partie de ses escadrons disponibles, il les dispers; sur tonte sa ligne et s'enleva la faculté de frapper le coup décisif. L'emploi de la cavalerie en grandes unasses est une affaire délieate, qui ne demande pas moins de coup-d'œil que d'intrépidité : elle est entre les mains du généralissime, la foudre qui doit tout renverser; mais il faut qu'il sache saisir le moment de la lancer, et ce moment no se décèle pas à tout le monde.

Dans son empressement à annoncer une victoire qu'îl regarde comme décidée, Mélas retourne à Alexandrie sur les deux heures, laissant à ses lieutenans et à son chef d'etat-major, le général Zach, le soin d'en recueillir les fruits.

Ces derniers, dont la confiance égale pour le moins celle de leur chef, fornient l'armée en colonnes de marche, et a 'avancent sur plusieurs directions, entre Cassina-Gressa et le chemin de Salé. Zach, qui a pris le devant sur la route de Tortone, à la tête d'une avant-garde d'élite, se dispose à forcer San-Giuliano. Il est suivi à quelque distance par Kaim, et plus loin, par une réserve de grenadiers. Son but est d'atteindre et de déborder la gauche de l'arutée française pour lui faire abandonner la grande route.

Il restait peu d'espoir aux Français, et Bonaparte, dit-on, avait résolu d'abandonner la route de Tortoue pour exécuter sa retraite par le chemin plus court de Salé, quand enfin sur les quatre heures, parut en arrière de Sandiuliano la colonne de Desaix. Il était temps: Lannes, alors retiré entre Yalmagra et la Buschetta, échangeait quelques boulets avec l'avant garde de Ott; Victor, à qui il restait à peine trois mille hommes, occupait San-Giuliano, ayant à sa droite, sur la lisière des vignes, les brigades do ca-

valerie de Champeaux et de Kellerman: une seule brigade peut-être pouvait donner quelque inquiétude à l'ennemi, c'était celle du général de eavalerie Rivaud qui, en débouchant par le chemin de Salé, menaçait la gauche de Ott dont Carra-Saint-Cyr, en quelque sorte coupé dans Castel-Ceriolo, n'avait pu empêcher la marché sur Villanova.

A la vue des troupes pleines d'enthousiasme de Desais, le Consul change tout-à-coup de résolution, et, comme le grand Condé à Nordlingue, entreprend de ressaisir la victoire : en un inatant, les généraux Victor, Laones et Monnier ont reçu l'ordre d'arrêter leur mouvement rétrograde, et de tenir ferme dans leurs positions. Bonaparte, entouré de son état-major, parceurt rapidement le front des divisions et leur adresse quelques-uns de ces mots que ne profèrent jamais en vainles grands capitaines. C'est asser recuter pour aujourd'hui, leur dicti, vous savez que je couche toujours sur le champ de bataille. Des cris d'approbation paricht de tous les rangs, et chacun se prépare à une nouvelle bataille.

Déjà la colonne de Zach a dépassé Cassina-Grossa; ençore quelques instans, et elle ne sera plus qu'à portée de pistolet de la ligne française. Pour la recevoir, Desaix forme en colonnes d'attaque une partie de sa division, et Pl. 3. avance précédé par une batterie de douze pièces de réserve, que Marmont, qui la dirige lui-même, a soin de tenir masquée. Bientôt arrive l'instant de commencer le feu; une gréle de mitraille sillonne les rangs autrichiens, et refoule, sur ceux qui les suivent, les premiers pelotons de la colonne ennemie. Zach que n'étonne pas moins que ses soldats un retour aussi brusque que impréun, pisrvient néanmoins à arrêter le premier choc. Une viva. fusillade s'engage, et Desaix, qu'ont épargné le fer du Mameluk

ct le javelot de l'Arabe, tombe mortellement frappé. Si de tels accidens ont quelquesois servi de prétexte à une retraite, ce ne suit certes pas dans cette occasion. Al a vue du corps inanimé de son général, la g'légère se culbute sirricuse sur la brigade de Saint-Julien, et la précipite sur les grenadjers de Lauermann. Ceux ci résistent, et, par leur bonne contenance, retiennent un moment la victoire en suspens.

A droite de la réserve, et sur la même ligne qu'elle, marchait la brigade de cavalerie de Kellermann. Ne tronvant aucun obstacle qui puisse l'arrêter, depuis qu'à son approche les dragons de Lichtenstein ont pris la fuite. ce général prolonge son mouvement sur le flanc de la colonne ennemie, et, par une conversion à gauche, se précipite sur elle, pendant que quelques escadrons qu'il a détachés, contiennent plus loin un gros de cavalerie impériale : cette manœuvre, ou plutôt cette charge, eut sur l'issue de la journée une influence si forte, si immédiate, qu'il fut reconnt qu'après Desaix, Kellermann avait eu la plus grando part à la victoire. La colonne ennemie se trouvait conpée et dans l'impossibilité de faire un pas de plus, soit en avant, soit en retraite. Avant ainsi perdu jusqu'à l'espoir de se sauver par la fuite, elle se soumit à la cruelle nécessité de déposer les armes. Environ deux mille prisonniers, parmi lesquels le chef d'état-major Zach , tombèrent au pouvoir des Français.

Cet événement sème la terreur dans l'armée autrichienne, et soudain y répand, à la place des joies de la victoire, la consternation et le désordre. Dans l'armée française, au contraire, l'exaltation est à son comble. Toutes les différentes divisions, celles de Victor, de Lannes, de Monnier, toutes ont repris l'offensive, et so dirigent sur le point capital de Marengo. Kellermann, qu'électrise l'avantage qu'il vient de remporter, Kellermann presse, charge et culbute, sur les trois brigades de Kaim, un corps de cavalerie qu'il es précède. Cust en vain que, pour arrêter l'impétuosité des Français, ce dernier s'efforce de déployer ses premiers bataillons, ils n'ont pas acheré leur mouvement qu'une nouvelle charge de Kellermann les disperse et les rejette au-delà du Fontançae.

Cependant une brigade (les grenadiers de Weidenfed) se dispose à défendre Marengo. Elle est soutenue par Oreilly, qui, d'abord en marche sur Frugarolo, est revenu en toute hâte se ranger à sa droite. Ces troupes arrêtent Kellermann et Boudet (celui-ci a succédé à Desaix); mais Bonaparte arrive, et sur-le-champ ordonne d'emporter le village. Boudet s'avance par la grande route, protégé d'un côté par Victor, et de l'autre par Lannes. En quelques instans lo poste est enlevé, le ruisseau franchi, et l'arrière-garde autrichienne culbutée sur la Pedrebona, où, du reste, elle parvient à se railier et à attendre l'arrivée de Ott.

Bien que, pour son compte particulier, celui-ci n'ait épronvé aucun échec qui doire le contraindre à la retraite, il ne s'en trouve pas moins dans l'obligation de se retirer. La résolution qu'on lui attribue d'avoir voulu so jeter sur le flanc des Français au prémier avis de la catastrophe arrivée à ses collègues, était sans contredit la meilleure et la plus militaire qu'il pût former; mais Lannes et Monnier ne lui laissèrent pas le loisir de la mettre à exécution. N'ayant ainsi d'autre alternative que celle de s'ouvrir un passage à travors Castel-Ceriolo, il fit attaquer ce village et le repril. Cet événement, arrivé au moment. même où, à l'extrémité opposée, les Français rentreient d'an Marenge, ne fut pas une des circonstances.

les moins bizarres de cette double journée. Quoi qu'il en soit, la colonne de Ott regagna heureusement la tête de pont,

Mais ce qui surtout assura sa retraite, c'est quo, durant qu'ella s'effectuait. Orcilly défendit avec autant d'intrépidité que de succès la ferme do Pedrebona : rien ne put l'obliger à céder, ni les efforts de Boudet, ni les charges rétirécés de Beaubarnais et de Bessières à la teite des guides de Bonaparte; ce-ne fut que vers les dix heures du soir, et après qu'elle eût acquis la certitude que toute l'armée avait repassé la Bormida, que l'opinisitre arrièregardo abandonna son poste, et se replia à son tour, détruisant les ponts derrièree elle.

Ainsi se termina cette bataille, l'une des plus extraordinaires et des plus sanglantes dont l'histoire ait propagé le souvenir : les mêmes troupes y combattirent pendant scize heures consécutives, et furent tour à tour victorieuses et vaincues. Le nombre des hommes tués ou blessés y fut à peu près lo même, et de sept mille environ de chaque côté; mais pour quelques-uns des leurs qui tombérent au pouvoir de l'ennemi, les Français recueillirent trois mille prisonniers, vingt-cinq pièces de eanon et pluseurs drapeaux.

On vit dans cette bataille ce que peuyent l'opinidireté et le bon emploi des réserres; mais ce qu'il importe surtout de faire ressortir, ce sont ces conséquences terribles, fruits de la présomptueuse négligence de l'état-major autrichien; c'est cette influence de quelques escadrons lancés franchement et à propos, et enfin l'admirable constance des troupes des deux partis. Ne serait-ce pas au souvenir de Marengo, toujours présent à la ménoire de Bonaparto, qu'il convient d'attribuer ces changemess que nous verrons s'introduire dans l'économié et l'emploi de la cavalerie sous l'empire? N'était-ce pas pour reproduire, sur une plus grande échelle, la manœure décisive de Kellermann, que furent formés ces corps de plusieurs milliers de chevaux que l'on voit partout figurer dans les campagnes subséquentes?

La destination, plus d'une fois assignée avec bonheur à quelques-uns de ces corps, de sc porter dès les premiers jours au cœur du pays ennemi géans le dessein d'y frapper des réquisitions, d'intercepter les routes, d'étonner et de surprendre l'adversaire put être un autre moit de cette organisation nouvelle et toute spéciale de la cavalerie; mais ce motif ne détruit en rien notre réflexion, surtout quand elle s'applique à la grosse cavalerie.

Si Boasparte a mérité le reproche d'avoir tenu ses forces disséminées, les Autrichiens furent bien autrement blâmbles d'avoir laissé, tant en Ligurie que dans les places du Piémont, un excédant de garnisons qui les priva de dix mille hommes sur le champ de bataille. Un gépéral qui a ses communications assurées, et, sous ce rapport, Bonaparte avait à choisir, selon les circonstances, entre les differens débouchés des Alpes suisses, ne s'expose qu'à des écheces partiels en faisant des détachemens pour entourer son ennemi. Mais quand il s'agit de se faire jour l'épée à la main. de vaincre ou de mourir, à quoi bon garder, commele fit Mélas, vingt postes accessoires, qu'une seule défaite vous obligers de rendre?

On concera mieux que nous ne saurions l'exprimer la déconvenue accablante du général autrichien; mais ce qui surlout ajoutait aux embarras de sa position, c'est qu'il avait perdu, dans la personne de Zach, le conseiller intime sans lequel, pour l'ordinaire, il ne prenait aucune détermination. Qui voudrait se charger de lui succééer, au moment où la stupeur et l'effroi étaient également dans



l'état-major et l'armée? Un poste où il ne restait à recueillir que des fruits amers n'ayant séduit personne, Mélas eut recours à la ressource ordinaire des hommes médiocres, aux avis d'un conseil de guerre.

A la proposition que sit un membre d'attaquer de nouveau les Français, soit en allant passer le Pô à Valence pour écraser Moncey, soit en se précipitant au milieu des bataillons victorieux de maparte, la majorité préféra la voie moins téméraire d'un accommodement. Bien qu'assez peu conforme aux règles impérieuses de l'honneur militaire, cette détermination était pourtant la moins désavantageuse : même en se frayant'un passage, même dans la victoire, il eût fallu consentir à plus de sacrifices; il eût fallu laisser à la merci des Français les garnisons de la Ligurie et du Piémont. Mais cette victoire, comment se flatter de l'obtenir? et, dans l'hypothèse toute probable d'une seconde défaite, quelle ressource fût restée à l'armée autrichienne, autre que celle de déposer les armes? Si la proposition d'une convention était une démarche à laquelle on dût répugner, elle permettait du moins de sauver et de rallier les débris épars de l'armée, pour présenter ensuite derrière le Mincio la masse encore imposante de soixante mille hommes.

Un parlementaire fut donc envoyé le 15 au quartiergénéral français, tant pour propose une conférence que pour réclame le général Zach. Ces demandes, que lo Consul ne se fit pas répéter deux fois, amenèrent, après quelques heures de pourparlers, la fameuse convention d'Alexandrie, portant, entre autres stipulations, la renise, sans restriction aucune, à l'armée française de toute l'Italie septentrionale jusqu'au Mincio, dans l'intervalle du 16 au 24 juin. Un armistice, qui se prolonges bien au-delà du terme nécessaire à l'exécution du traité, donna le temps à chaque parti de refaire ses troupes et d'aviser à de nouveaux moyens d'attaque et de résistance.

Bonaparte se rendit à Milan, où il fut accueilli avec plus d'enthousiasme encore que la première fois; mais, pressé de rentrer ca France, où il n'ignorait pas que l'attendait une réception digne de sa gloire et de ses éclatans services, il remit le commandement en chef à Masséna, et se hâta de revenir à Paris. Nous ne suivrons pas dans sa marche triomphale celui que, à bon droit, la fortune accablait de ses faveurs, et nous allons reprendre les opérations de l'armée du Danuber.

## S. III.

Une prolongation d'armistice que les Autrichiens avaient demandée, et pour prix de laquelle ils cédèrent aux Français les places de Philipsbourg. Ulm et Ingolatedt, avait fait ajourner à la fin de novembre la reprise des hostilités. Maints projets d'accommodement avaient été échangés dans le cours de ces quatre mois; mais il restait encore trop de moyens de résistance à la cour de Vienne, et le crédit dont y jouissiant les agens de l'Angleterre était encore trop prépondérant pour qu'on dût croire à leur réslité : aussi, les deux partis avaient-ils redoublé d'activité dans leurs préparatis.

L'armée impériale, dans le commandement de laquelle l'archiduc Jean avait succédé au baron de Kray, se trouvait portée au-delà de cent vingt mille combattans, répartis ainsi qu'il suit:

L'extrême droite, qui tenait Ratisbonne et le Palatinat,

- y Grigi

ART MILITAIRE.

montait à environ vingt-cinq mille hommes, commandés par Klénau.

La masse principale de l'armée, de soixante à soixantecinq mille combattans, bordait le cours de l'Inn; de Braunsu à Rosenheim, en s'élevant sur la gauche des Français. Neuf mille hommes garnissaient les têtes de pont de Mühldorf, Wasserbourg, Rosenheim et Braunau.

L'extréme gauche, ou corps du Tyrol allemand, était de vingt mille honmes, sous le général Hiller, auxquels il faut joindre la légion des milices de Boheme, et le corps des chasseurs tyroliens, qui ne voulaient combattre que chez eux.

Eclairé par les prétentions démesurées de ses adrersaires , Bonaparte avait pressé l'organisation des armées secondaires de Macdonald et d'Augereau. La première, d'environ quatorze mille hommes , était partie de Dijon dans le courant de juillet pour aller provisoirement s'établir à la droite de Lecourbe , entre Coire et Feldkirch. Vers la même époque, la secoude avait remplacé sur le Mein le corps de Sainte-Suzanne, destiné à former désormais l'extréme gauche de Moreau.

Les forces aux ordres de ce dernier s'élevaient à cent mille hommes, y compris les garnisons des places cédées.

Une portion de l'aile droite (les slanqueurs de Molitor), sous Lecourbe, observait, entre Feldkirck et l'Iser, les débouchés du Vorarlberg et du Tyrol. Le reste, ou autrement les divisions Gudin et Montrichard, était en position sur la route de Rosenheim, en avant d'Hossendort.

Le centre, c'est-à-dire les divisions Decaen, Richepanse, Grandjean (plus tard Grouchy), et la réserve de cavaleire sous d'Hautpoul, étaient rassemblés entre Munich et Haag.

La gauche, sous le général Grenier, formée des divi-

Diffizery / Cath

sions Ney, Hardy et Legrand, s'étendait de Hohenlinden vers Hœrikofen, observant la vallée de l'Isen et ses débouchés.

Deux divisions de l'extrême gauche, sous Sainte-Suzanne, avaient reçu l'ordre de se porter des bords de l'Altmuhl sur la rive droite du Danube.

Donnons maintenant un apercu des vues et des intentions de chaque parti. Celles des Français étaient fort étendues, mais à tous égards proportionnées à leurs ressources et à l'ascendant qu'ils avaient pris. Pendant que . flanqué par la petite armée gallo-batave. Moreau continuerait d'agir sur la rive droite du Danube, l'armée d'Italie, renforcée de celle de Macdonald, qui en formait l'aile gauche, devait franchir l'Adige au-dessus de Vérone, pour ensuite se porter sur Vienne par les Alpes noriques ; c'est-à-dire qu'on lui assignait la tâche de répéter, dans toutes les circonstances, la manœuvre si glorieuse de Bonsparte en 97. Peut-être trouvera-t-on qu'une des données essentielles de ce projet n'était rien moins que certaine, si l'on vient à considérer qu'avant de prendre à son exécution une part directe et efficace, Macdonald avait à traverser diagonalement, au cœur de l'hiver et en présence des forces supérieures du général Hiller, la chaine des Alpes rhétiennes, de Coire à Trente; mais on était dans l'habitude de compter pour peu de chose les plus grands obstacles de la nature, et cette fois encore l'événement justifia cet excès de confiance et d'audace.

A peine, au surplus, ce projet aura-t-il reçu un commencement d'exécution, que des événemens d'une importance majeure en suspendront tout à coup la continuation. L'armée d'Allemagne paiera à l'armée d'Italie la dette contractée envers elle en 1797; et cette dette, acquittée à Hohenlinden, aura, sur l'issue des opérations et les résultats de la campagne, la même inflûence que les succès de Bonaparte à cette dernière époque. Par quel concours de circonstances fut pesparé et accompli cet événement décisif? C'est ce qu'il flut d'abord examiner.

En position derrière l'excellente barrière de l'Inn (1), l'armée impériale pouvait se flatter de braver long-temps les efforts de Moreau; et c'était pour elle, de l'opinion de tous les historiens, plus quo jamais le cas d'attendre l'ennemi. Mais, soit qu'il répugnât au jeune prince généralissime de se renfermer, dès son début et avec des forces supérieures, dans le système peu brillant d'une défensive absolue; soit que ses conseillers eussent vu dans l'initiative un moven plus glorieux et non moins certain de succès, il fut décidé que cette armée, quittant le rôle de la défensive, se porterait, par une marche rapide, sur le flanc gauche des Français. Klénau devait déboucher de Rastisbonne, tandis que le corps de bataille, ayant passé l'Inn à Braunau et à Mühldorf, s'avancerait échelonné la droite en tête, entre Erding et Landshut. Ce premier résultat'obtenu, et la gauche refusée servant de pivot, la totalité des forces engagées se rabattrait , par un changement de front, sur l'importante position de Daschau, interceptant ainsi la principale communication de l'armée française. A ce projet était liée l'intention de faire agir sur le haut Iser le corps du Tyrol.

Quoique conçu dans le bui d'un effort sur l'extrémité la plus vulnérable de la ligne opposée, ce plan n'était cependant pas exempt de blame. Si la nature des localités, en ne présentant du côté des Français qu'un potit

<sup>(1)</sup> Voyez, soit dans l'ouvrage de Jomini, soit dans le Mémoral du dépot de la guerre déjà cité, la description de cette ligne formidable.

nombre de débouchés façiles à masquer, atténuait jusqu'à un certain point le danger d'un mouvement circulaire aussi prononcé; si la distance à laquelle on se tiendrait du Danube permettait de regarder comme sans inconvénient réel la direction de son cours sur les derrières, il ne paraît pas que l'on eût prévu le cas d'un changement de ligne d'opérations sur la Bohême, que les premiers contre-mouvemens des Français ne manqueraient pas de rendre indispensable. Si tant est que l'entreprise fût possible, on ne devait en attendre le succès que d'une rapidité d'exécution plus qu'ordinaire; mais comment se flatter de se mouvoir avec un degré de vitesse convenable au milieu de l'hiver, sur un terrain marécageux, qui ne présentait partout que des routes essondrées ? C'est sur quoi l'état-major autrichien se fit une entière illusion jusqu'au moment où, détrompé par des essais aussi infructueux que pénibles, il prit enfin le parti de changer de vues, mais non impunément; car par cette déviation du projet sut accéléré, au très grand détriment de la cour d'Autriche. le dénouement de la campagne.

L'état-major français, à qui l'armistice avait laissé le loisir de se livrer à des explorations minutieuses et à des calculs pour tous les cas probables, après avoir mesuré toute l'étendue du danger d'un effort direct contre la position de l'Inn, s'était décidé à recourir à des démonstrations et à une seinte timidité pour en faire sortir l'ennemi et l'attirer dans les défilés de la forêt d'Ebersberg, où l'on acquerrait d'autant plus de chances de le vaincre, que sa nombreuse cavalerie s'y trouverait paralysée. Ce plan paraissait sage, et il l'eût été effectivement, si l'ennemi fût resté sur la défensive; mais dans l'hypothèse contraire, il pouvait ne plus être sans inconvenient. Quoi qu'il en soit, Morcau, à qui le soumit son chef

d'état-major le jour même de son arrivée de Paris, où il était allé pour deux mois, l'adopta dans tous ses détails, écartant, comme intraisemblable, cette dernière supposition. S'il commit en cela une légère infraction aux règles de la prudence, elle se trouvait en quelque sorte commandée par la nécessité d'un plus grand rapprochement de l'Inn, et par l'avantage de manœuvrer au plus près.

La reprise des hostilités, entre les deux grandes armées, fut notifiée pour le 28 novembre. Mais Augereau, autorisé à agr séparément, devança de quatre jours cette époque. Sa petite armée (1) se portent d'Aschaffenbourg, par Wurtzbourg et Nuremberg, sur Basibonne, dorait relever, sur la rive gauche du Danuhe, le corps de Sainte-Suzanne dont il importait que Moresu pût disposer.

Un premier combat livré, sur lo pont d'Aschaffenbourg, aux troupes d'Albiniqui furent rejetées sur Fulde, ouvrit aux colonnes gallo-bataves les routes de Schweinfurth et de Wurtzbourg. Dumonceau entra par convention dans celle-ci, et tint bloquée la citadelle. Une affaire sanglante s'engages, le 5 décembre, à Burg-Ebrah, entre le corps autrichien de Simbschen et les divisions Duhesme et Barbou : le général français Treillard y perdit la vie en chargeant avec trop d'ardeur les escadrons ennemis; mais son attaque déparla les Impériaux, et les décida à la retraite. Nos deux divisions s'établirent alors derrière la Rednitz, attendant le retour de Damonceau occupé à assièger la citadelle de Wurzboure.

L'armée autrichienne, malgré les pluies qui tombaient

<sup>(1)</sup> Elle se composait de la division hollandaise de Dumoncean, et de deux faibles divisions françaises sons Duhesme et Barbou; le tout forment environ dix-sept mille hommes.

en abondance depuis plusieurs jours, avait commencé l'exécution de son plan le 28 novembre. Toutefois, son avant-garde n'avait pas dépassé Landshut que le mauvais état des chemins fit élever des doutes sur la possibilité de l'entreprise. D'un autre côté, à l'hésitation que faisait éprouver ce contre-temps, vinrent se joindre la nouvelle de la présence de Sainte-Suzanne sur la rive droite du Danube, et celle non moins inquiétante du mouvement de Moreau sur Ampfing et Mühldorf. Il n'en fallut pas davantage pour déconcerter les auteurs mêmes du projet. et pour leur faire chercher, dans un brusque changement de direction, un remède à leur imprévoyance. Il fut résolu que, sans plus s'avancer, l'armée se rabattrait sur sa gauche, vers Ampfing et Dorfen. Ces diverses marches ne donnèrent lieu à aucune affaire que l'on doive citer, et cependant elles mirent l'armée dans un tel état. suivant les expressions d'un officier bavarois acteur (1). qu'elle aurait plutôt dû avoir à terminer la campagne qu'à la commencer.

L'apparition soudaine des colonnes françaises vers Ampling est suffissamment expliquée par le plan précédemment esquissé, dont elle n'était qu'une conséquence naturelle. Le jour même de la rupture de l'armistice, et comme à un signal donné, toutes les différentes divisions républicaines avaient obét à une commune impulsion vers l'îns: Grenier, par les routes de Haag et de Dorfen; Richepanse et Decaen, par celle de Wasserbourg; Montrichard, en se dirigeant sur Rosenbeim.

A tous ces mouvemens présidait une entière confiance, et cependant ils n'étaient rien moins que sans danger;

<sup>(1)</sup> Voyez l'ouvrage déjà cité de M. de Nisas, et le Journal Militaire de 1818.

ils expossient à une défaite presque certaine le corps de Grenier, par sa direction contre le gros des forces ennemies : n'est-il pas d'ailleurs évident qu'ils n'avaient plus de but, ou plutôt que ce but se trouvait déplacé P. L'ignorance où l'on était des desseins de l'archiduce est la seule excuse qu'on y trouve, et cette excuse, bonne pour le premier jour, n'est déjà plus admissible pour le second. Toutes les subilités de calcul auxquelles, parfois, l'on a cu recours pour justifier ce mouvement, ne saursient, ce nous sendhe, être admises; et il nous paraît démontré qu'en s'y décidant, Moreau ne songeait à rien moins qu'à être prérenu, et que contre sa coutume il n'a pas assez présumé de sos adversaires.

Eclairé par une reconnaissance qu'il fit dans la soirée de control par le danger, et se décida à rentrer dans ses anciennes positions. Ayant lieu de s'attendre à être suivi de près par l'ennemi qu'encouragerait nécessairement sa retraite, il prit telles mesures pour l'effectuer, et celle entre autres de faire soutenir l'sile engagée par la réserve et par Grandjean, qu'elle s'opéra dans le plus bel ordro et comme sur un champ de manœuvre. L'honneur en revint particulièrement aux généreux Ney et Grenier: le premier, pour sa résistance héroïque sur la chaussée de Mihldorf; le socond, pour avair su.déjouer et arrêter, dans la vallée de l'isen, la manœuvre tournante des Autrichiens contro sa gauche (1" décembre).

Tout annoquit une bataille, et le général français, sur l'avis de Dessoles et de Grenier, se décida à la recevoir au débouché de la forte de liohenlinden, C'était un usage que nous tenions de nos adversaires, et que tolérait volontiers Moreau, bien qu'il ne fit pas sans inconvénient, de laisser un libre cours aux controverses de ses

officiers. La discussion se soutenait sur les dispositions à prendre, quand un ingénieur bavarois, attaché à l'état-major, indiqua, entre les chaussées de Wasserbeurg et de Mühldorf, un chemin transversal aboutissant à Mattenput, à l'entrée même du défilé de Hohenlinden (1). Cette découverte fut un trait de lumière pour Moreau : il résolut d'arrêter l'archiduc à sa sortie de la forêt, et de faire déboucher derrière lui, d'Ebersberg et de Zornoting, les divisions Richepanse et Decaen.

Les Autrichiens n'avaient point à se plaindre de leur début; et peut-étre qu'ils eussent pris un ascendant prononcé sur leurs adversaires s'ils avaient moins tâtonné. Mais il semble que la fortune ne leur sourit d'abord, que pour leur faire parattre plus dure la défaite sanglante qui les attendait.

Leur armée, formée en quatre colonnes principales, indépendamment d'une avant-garde et de deux corps détachés, devait déboucher le 5 par les points de Lendorf, Isen, Hohenlinden et Albaching (voyer la planche 5); et telle était la confiance de l'archiduc, que ses ordres prescrivaient comme une chose simple, et qui ne devait éprouver aucun obstacle, d'arriver le même jour devant Munich.

Ges colonnes étaient commandées, la première, à partir de la droite, par le général Kienmayer; la seconde par Baillet-Latour; la troisème par Kollowrath; la quatrième par Riesch: elles formaient un total d'euviron cinquante bataillons et cent quarante escadrons. Celle destinée à marcher sur Hobenlinden était la plus forte;



<sup>(1)</sup> Ce document nons est fourni par un officier général, témoin de la discussion, — Voyez l'article Barastea de l'Encyclopédie moderne.

seule, elle jouissait de l'avantage, qui .fut chèrement payé, de suivre une grande chausée: le prince la dirigeait en personne, et c'était à elle, ainsi qu'une parfaite connaissance du pays avait permis à Moreau de le prévoir, qu'était réserré l'honneur ou plutôt le fardeau de la iourmée.

Le général français eut soin, autant que le comportaie nes desseins et les nombreux obstacles du théâtre, de resserrer et de tenir en mesure de se soutenir les uns les autres, tous les élèmens de son armée. Nous avons vu quello tâche était assignée aux divisions Richepanse et Decaen; elles s'ébranlèrent le 5 à la pointe du jour. La division Montrichard fut appelée à les remplacer et à les appayer sur la chaussée de Wasserbourg.

La division Grouchy (précédemment commandée par le général Grandjean ) prit position à l'issue du défilé, dans la plaine peu spacieuse de Hohenlinden, appuyant sa droite à la forêt et sa gauche à la chaussée.

Celle de Ney bordait, à la gauche do Hohenlinden, la lisière des bois de Krainaker. Le resto du corps de Grenier, composé des divisions Bastoul et Legrand, s'étendait jusqu'à Hartkofen, observant les défilés d'Isen et do Lendorf.

Venaient ensuite les escadrons do réserve de d'Hautpoul, échelonnés en arrière de Hohenlinden, partio à la droite et partie à la gauche do la chaussée.

Collaud, avec la portion du corps de Sainte-Suzanne passé sur la rive droite du Danube, avait reçu l'ordre de quitter la direction de Lanshut, pour se porter à marches forcées par Freysing sur Erding, où l'attendaient en flanqueurs, la brigade d'Espagne et quelques compagnies do la division Legrand.

La neige tombait à gros flocons quand, sur les huit

heures du matin, s'engagea la bataillo. Les premiers efforts de l'ennemi se portèrent contre Grouchy; mais ce fut en vain que, pour tourner sa droite, huit bataillons d'élite filèrent à travèrs le bois qui lui servait d'appui: Grandjean se précipita à leur rencontre, les arrêts, les batit, et fit prisonnier le général Spanocchi qui les commandait. Des attaques qui n'eurent pas une meilleure issue, étaient dirigées en même temps contre le florat de la division française: nos bussards eurent, de ce cêté, une part glorieuse à la résistance; ils prirent, avec les hommes qui les servaient, cinq pièces de canon attelées.

Déjà les troupes de Baillet paraissaient à la lisière du bois de Krainacker; et, bien que, d'une manière peu vive, le combat s'étendait vers sa gauche.

Richepanse avait-il rempli son importante mission? Il tardait à Moreau d'en recevoir des nouvelles quand, observant au loin les rangs ennemis, qu'une éclaircie lui permettait de distinguer, il y déméla, dit-on, des signes d'inquiétude et d'hésitation qui lui firent soupçonner la réalité.

Dans tous les cas, et soit que Richepana eut réussi, ou non, à opérer sa manœuvre, il devenait instant do porter les grands coups, ne fut-ce que pour le dégager. Moreau le sentit, et donna aux divisions Ney et Grouchy l'ordre qu'elles attendaient avec impatience de se porter en avant. Celle-ci fut obligée à un mouvement étendu par sa droite; mais la première étant immédiatement tombée sur l'ennemi le culbuta dans le défilé, lui enlevant mille hommes et dix pièces de canon.

Cependant Richepanse, ainsi que ses instructions lo portaient, aváit pris la direction de Mattenpet avant le jour. Mais, tandis qu'au milieu des flocons de neige qui obscurcissaient l'air, sa division était engagée dans le che-

Common or Carried

min tortueux et difficile indiqué par l'ingénieur bavarois, la colonne autrichienne de Riesch séparait, à Saint-Christophe, sa première brigade do la seconde : toute fortuite qu'ello était, cette rencontre plaçait Richepanse à deux doigts de sa ruine.

Tout autre se serait arrêté pour réunir sa division; mais lui, sachant combien les momens sont précieux, combien est décisif le mouvement qu'on lui a prescrit, continuo avec rapidité sa marche, et, sans autre suite que deux demi-brigades et le 1er régiment do chasseurs, débouche audacieusement sur Mattenpæt. S'il n'est pas fort par le nombre, il le sera par le courage et la résolution ; il compte d'ailleurs sur Decaen pour dégager sa xº brigade, et le secourir lui-même. Tombant à l'improviste sur les cuirassiers de Nassau qu'il trouve pied à terre, il en prend une partie et disperse le reste. Un gros de cavalerie impériale arrivait de Haag : il lui oppose Walther, et prompt et terrible comme la foudro, so jette par un à-gauche dans l'étroit défilé. Le grand parc de l'arméo venait de s'y engoustrer sur les traces de Kollowrath. A la vue d'une i belle proie , les fatigues sont oubliées , le danger n'est plus rien : les troupes de Richepanse sèment partout l'épouvante et la mort : c'est en vain que ponr les arrêter trois bataillons ont rétrogradé précédés d'une batterie; elles affrontent leur mitraille, et les abordant baionnettes basses, les mettent en pleine déroute; ils étaient le dernier obstacle à la jonction de Richepanse avoc Nev qui, comme lui s'avançait victorieux quoique dans un seus contraire.

Elle n'était plus, cette énorme colonne, l'espoir des Autrichiens; et telle est la promptitude de nos intrépides tirailleurs à so prolonger sur les flancs de la route, qu'il ne se sauva pas un quart de ses débris.

- Total

Ή

La chaussée, couverte il n'y a qu'un moment de milliers de soldats, n'offrait plus entre nos deux divisions que des cadarres épars, des chevaux sans cavaliers, et un immense attirail de chariots, de caissons et de pièces d'artillerie. Couvert de tant de gloire, environné de si beaux trophées, Richepanse n'a point oublié Walther, et telle est au contraire sa diligence à lui porter secours qu'il n'attend mêmo pas que sa réunion avec Ney soit opérée. Il est vrai que ce dernier et Grouchy le subraient de près; celui-ci en appuyant vers Saint-Christophe, celui-là en profitant de la chaussée.

Les soldats de Walther le rapportaient grièvement blessé mais, sous la conduite de l'intrépide Moutbrun, leur colonel, nos braves chasseurs continu ent à se couvrir de gloire en résistant à des forces quadruples. Richepanse arrive sur le lieu de la scéne, jette son infanterie à droite et à gauche dans la forêt, se met à la tête de sa cavalerie, et, par une charge sur la chaussée, oblige l'ennemi à une prompte retraite. Il venait d'être rejoint par sa seconde brigade qu'avait dégrgée Decaen.

Le centre de l'armée autrichienne n'existait plus, et quelle que fût la résistance que pussent encore opposer les ailes, la bataille était gagnée.

Soit qu'on doive on rattacher la cause à un calcul de l'archiduc, soit que, plutôt, il faille l'attribuer au mauvais état des chemins, les colonnes de Baillet et de Kienmayer n'artivèrent que fort tard sur le champ de bataillo, et quand déjà la grande question se décidait sur la chaussée; elles débouchèrent sur Preissendorf et Buch: Grenier les attendait avec les divisions Bastoul et Legrand, soutenues par uno brigade de Ney et par la réserve de cavalerie. Ce n'était pas la moitié des forces qui allaient

fondre sur l'ennemi, et cependant, sur l'avis des succès obtents par notre centre, il se décida à prendre l'offensive. Dans la lutto qui s'engagea, les mêmes positions furent prises et reprises plusieurs fois ; le dénouement fut long-temps incertain; enfin, Legrand ayant culbuté sur Lendorf les Impériaux, en même temps qu'à la tête d'une des brigades de Bastoul , Bonnet les rejetait sur Isen, notre aile gauche se trouva dégagée. Cependant, malgré-ces avantages , Baillet-Latour persévérait dans ses efforts contre le centre de Bastoul qu'il était au moment d'enfoncer. Bonnet se rabattit sur son flanc droit, et d'Hautpoul le chargea de front : il résistait à leurs attaques, quand la brigade Joba, portée à propos contre sa gauche le ravit tout espoir de succès et lui fit craindre pour sa retraite qu'il se hâta d'effectuer. Nos trophées, dans ces différens combats fureut 2,500 prisonniers et plusieurs pièces de canon.

Par leur marche successive sur Saint-Christophe, Richepanse et Decaen avaient isolé et mis hors de mesure d'agir la colonne de Riesch, laquelle obéissant aux intentions du plan de l'archiduc, se dirigeait vers Hohenlinden. Mais cette colonne, tant qu'elle ignora le sort de Kollowrath, ne perdit pas l'espoir d'arriver au rendez-vous. Tout entier à l'idée de soutenir Richepanse, et sans se donner le temps de pousser Riesch aussi loin qu'il l'aurait pu, Decaen avait suivi sur Mattenpœt la brigade Drouet qu'il venait de dégager. Il atteignait ce village quand il rencontra Grouchy qui lui apprit les succès obtenus dans le défilé. Désormais rassuré sur le compte de Richepanse, Decaen fit rétrograder en toute hâte sur Saint-Christophe où l'ennemi se montrait de nouveau, la légion polonaiso de Kniasewicz, en même temps qu'il dirigea sur Albaching la brigade Durutte. Les Polonais eurent à supporter d'abord tout le poids de la colonne autrichienne; mais ils furent bientôt dégagés par le mouvement de Durutte sur le flanc droit et les derrières de cette colonne, qui reprit enfin la route de Wasserbourg.

Cent pièces de canon, des drapeaux et onze mille prisonniers furent les résultats de la victoire, qu'on cût pu rendre plus complète encore, en se jetant immédiatement dans le vallon de l'Issen où dtait entassée toute la droite de l'ennemi. Au surplus, l'histoire n'offre point d'exemple d'une aussi grande quantité d'artillerie de bataille, prise sur l'armée autrichienne dans une seule affaire (1).

On retrouve ici, comme dans tant d'autres occasions, comme à Castiglione et à Arcole, une des ruses favorites d'Annibal et de Marius: on y retrouve un corps se précipitant sur les derrières de l'ennemi, et qui par son arrivée imprévue, décide du succès; mais cette manœuvre, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, est toujours hasardeuse, puisque ruille chances peuvent compromettre un corps séparé, sans appui, et qui, par la position où il so place, se ferme toute retraite (a).

De combien s'en fallut-il que Richepanse ne fût la victime de sa propre manœuvre? Que serait-il arrivé, si l'ennemi, mieux avisé et plus fort sur le point de Saint-Christophe, lui eût fermé le passage et se fût jeté au pas de course sur ses traces? Le but eût été manqué, et la division française entièrement compromise. N'est-on pas en droit de s'étonner, quand on agissait d'après un plan

<sup>(1)</sup> Encyclopédie moderne. — BATAILLE.

<sup>(</sup>a) Voyez dans les pièces officielles annexées à l'ouvrage de M. de Nisas, les nombreuses particularités de cette bataille que Feuquières aurait rangée parmi les combats.

concerté, de ne pas voir Decaen suivre plus immédiatement Richepanse? et pourquoi Möntrichard n'était:il pas plus en mesure de les soutenir l'un et l'autre? Ce flut assurément une idée des plus lumineuses que celle d'intercepter à Mâttenpæt la grande chaussée; mais on ne pouvait y faire marcher trop de forces, et c'était bien le moius que deux divisions s'y portassent en masse.

Ce défaut d'ensemble semblerait donner quelque consistance à la version de ceux qui ont considéré comme une inspiration de Richepanse et non comme la conséquence d'un ordre à lui adressé, le mouvement sur Mattenpœt: mais cette version est contredite par le rapport officiel et par les autres pièces du dépôt de la guerre (1). Toutefois, et, bien qu'il ne doive rester aucun doute à ce sujet, bien qu'en apportant un tact et une habileté plus qu'ordinaires dans la conception de ses desseins, Moreau eût pu se voir déçu dans ses espérances , si , dans les préalables de la journée, comme durant tout le cours de l'action , la fortune ne l'avait servi à souhait. Une critique oiseuse ne dirige point ici notre plume, et nous ne voulons que faire ressortir le danger d'une manœuvre qui, pour avoir été décisive, n'en sort pas moins des hornes ordinaires de la prudence.

La bataille de Hohenlinden promettait les plus grands résultats; mais, pour les obtenir, il fallait atteindre rapidement le point de Salzbourg; de là, on prenait à revers le Tyrol et le corps engagé dans la haute vallée de l'Inn; on menaçait les routes directes de Vienne sur l'Italie, et si, victorieux aux bords de l'Adige, les Français poursuivaient vivement leurs adversaires battus sur cette rivière, ceux-ci n'avaient plus de refuge qu'au fond de la

<sup>(1)</sup> Voyez le numéro du Mémorial déjà tant de fois cité.

Hongrie. Ces considérations, l'ardeur des troupes, et l'espoir d'empêcher l'ennemi de se reconnaître, pressèrent le mouvement de l'armée française vers l'Inn.

Cette rivière, que l'urenne lui-même a désignée\*dans ses Mémoires comme une des lignes les plus formidables, n'arrêta que bien peu de temps noç colonnes. De fortes démonstrations de l'aile gauche en facilitèrent le passage à l'aile opposée, que les desseins du général appelaient à devancer momentanément le reste de l'armée. Dès le 9, la division Montrichard atteignit heureusement la rive drolte, sur le point favorable de Neu-Peurn. Elle était suivie de la totalité de l'aile droite, moins le corps de Molitor.

L'impression produite par ce passage ayant a jouté à la désorganisation déjà flagrante de l'armée impériale, Moreau crut devoir laisser toute latitude à Lecourbe de la presser. Celui-ci, côtoyant le Chiem-Sec (lac de Chiem), poussa incontinent jusque devant Salzbourg, où l'ennemi avait rallié environ trente mille fantassins et dix mille cavaliers, dans l'excellente position formée par le confluent de la Saal et de la Salza.

Dans son empressement à combattre, Lecourbe se jeta par un épais brouillard au milieu des escadrons ennemis; mais, grâce à l'éloignement de l'infanterie autrichienne, et surtout à l'empressement de nos braves régimens à s'entre-secourir, cette pointe n'eût aucune suite fâcheuse : c'était le 14 décembre, la journée se termina par uue longue et insignifiante canonnade.

Le centre passait alors la Salza à Laussen: Moreau en détacha la division Decaen au soutien de l'aile engagéo; elle s'avança contre le slanc droit de la position, faisant grand bruit de son artillerie. Les Impériaux prirent l'alarme pour leurs communications et seretirèrent en touto hâte. Decaen fut le premier à entrer à Salzbourg où le rejoignit immédiatement Lecourbe.

Le cours de la Salza n'offiri qu'un appui fort précaire anx Autrichiens, parce qu'ils n'avaient point eu la précantion d'en préparer la défense d'une manière couvenable, et qu'ils étaiqut mattrisés par les événemens. Ils devaient compter qu'un grand effort serait dirigé entre Brannau et Salzhourg, et ils n'avaient sur tout est intervalle que le seul point de Burghausen à l'abri d'un coup de main. Une fois le passage de Leuffen surpris, il dépendait de Moreau de les prévenir à Neamarkt, et de leur intercepter aissi la grande communication de Vienne par Voklabruck; s'il ne le sit pas, c'est que, inquiet sur l'issue du combat que livrait Lecourhe, il regarda comme plus prudent de lui porter secours.

En arrière à gauche s'avançaient échelonnés les corps de Grenier et do Sainto-Suzanne. Le premier passa la Salza, partie à Lauffen et partie à Titmaning, se portant par Ried sur le Traun. La division Ney investit Burghausen. Le second éclairait lo cours du Danube, tenan tune colonne sur la rive gauche pour ouvrir ou entretenir la communication avec Augereau.

Nouveau Sertorius, Molitor continuait au milieu des monts Tyroliens, et contre des forces supérieures, une guerre de postes et de chicanes dans laquelle peu de généraux, à sa place, eussent obtenu les mêmes avontages.

La nature du pays entre la Salza et l'Enna présente à chaque pas d'excellentes positions dont l'ennemi essaya de profiter; mais cette résistance d'une armée désorganisée ne servit qu'à grossir les trophées des vainqueurs, et à mettre dans un plus grand jour la réputation déjà si brillante de Richepanse. Sa division ayant été jetée en avant-garde sur la route de Voklabeuck, l'intrépide gel-

néral ne perdit pas us instant l'ennemi de vue. Autant de journées autant de victoires, dont tout l'honneur lui revint, à lui seule tà ses troupes; car, bien que soutenu en seconde ligne par Decaen et Grouchy, il ne les attendit jamais pour attaquer et vaincre. L'ennemi essaiet-il de tenir dans les positions de Frankmarkt, de Voklabruck, de Schwanstadt, il en est brusquement chassé, et la totalité de ses pertes ne s'étre pas à moins de six mille prisonniers , vingt pièces de canon, et blusieurs millièrs de caissons et de voitures.

M. le général Mathieu Dumas, sans doute préoccupé de l'idée que nos divisions devaientêtre en tout point comparées aux légions romaines, a pris soin d'observer que, dans les deux derniers combats, et notamment dans celui de Schwanstadt, Richepanse avait trêt un merveilleux parti du métange de l'infanterie et de la cavalerie. Le succès obtenu dans cette occasion ne vérifie pas l'excellence de la disposition, et nous persistons à la regarder comme généralement vicieuse et contraire à l'essence de chacune des deux armes.

Le 20 décembre, au soir, tonte l'armée française se trouvait en ligne, formée en grande partie au-delà de la Traun. Désormais aussi peu inquiet de la présence de Hiler sur sa droite, que de celle de Klénau sur sa gauche, Moreau se disposait à aller dicter dans Vienne une paix désirée par l'Autriche, mais sans cesse ajournée par le machiavélisme anglais, quand l'archiduc Charles, qui avait pris le commandement de l'armée autrichienne, envoya proposer un armistice. Il fut signé à Steyer, le 35, et se prolongea jusqu'au traité de Lunéville. Les résultats de cette courte période ne bissent aucune prise à la critique. Vingi jours s'étsient à prine écoulés depuis la reprise des hostilités, et déjà l'armée française avait conquis quatre-ringts lites, et déjà l'armée française avait conquis quatre-ringts liteus de terraine et françai les formádables barrières de

l'Inn, de la Salza, de la Traun et de l'Enns; elle n'était plus qu'à vingt lienes de la capitale de l'Autriche, dont il dépendait d'ello de faire ouvrir les portes. Ses trophées étaient immenses : plus de quarante-cinq mille ennemis étaient lombés sous ses consy ou avient déposé les armes; elle avait recueilli cent quarante-sept pièces d'artillerie de campagne, quatre cents caissons et près de huit mille voitures. Les annales de la guerre offrent peu d'exemples d'une poursuite plus extraordinaire, plus fructueuse et nuieux dirigée.

Quelles étaient les occupations de l'armée gallo-batave pendant que ces événemes s'accomplisaient sur la rivé droite du Danube? Cette armée, que commandait Augoreau, comptait à peine quinze mille hommes répartis en trois divisions sous Dumonceau, Duhesme et Barbou; elles formaient trois échelons, entre Offenbach et Aschaffenbourg, au moment de la rupture de l'arministice. Dettinée à agir au sein de la vaste Franconie, dans une direction peu différente de celle qu'avait suivie en 1796 l'armée de Sambre-c-t-Meuse, l'armée gallo-batave devait menacer la Bohéme et garantir, contre les entreprises des corps d'Albini, do Simbschen et de Klénau, le flanc gauche et les derrières de l'armée du Rhin: mission délicate autant par. l'étendue démesurée du théâtro que par la supériorité des forces opposées.

Il n'est pas rare qu'une époque en rappelle une autre : c'est ce que nous venons d'éprouver en nous trouvant comme involontairement reporté en 1796 ; mais on aurait tort toutefois de chercher entre les opérations de cette année et celles de 1800, une analogie qui n'exista jamais. Il est vrai que, dans les deux campagnes, un même déchiquier et en quelque sorte uno même direction furent assignés à l'une et à l'autre de nos armées; mais quelle dif-

férence entre leurs tâches respectives et surtout entre les niovens de les accomplir; quel changement dans les données et dans les circonstances! L'armée de Sambre-et-Meuse était une de ces grandes masses destinées à porter les coups décisifs, et à trancher la question de la paix et de la guerre. Le succès dépendait de sa jonction avec l'armée du Rhin , et cette jonction était soumise à une infinité de chances. L'armée gallo-batave n'était qu'un accessoire de l'armée principale, nullement indispensable à ses progrès, et seulement destinée à les hâter et à les appuyer; ce n'était à proprement parler qu'un grand détachement, qu'un grand corps de flanqueurs. On ne retrouve donc point en 1800, comme en 1796, une ligne d'opérations double, dont chaque partie, indépendante dans la direction générale, est néanmoins subordonnée aux éventualités qui sont propres à l'autre; et partant, le principe fondamental de la guerre ne fut point méconnu comme en 1706.

Nous avons laissé l'armée gallo-batave en position derrière la Rednitz, après le combat du 3 décembre. Elle communiquait avec l'armée de Moreau et couvrait le siége de la citadelle de Wurtzbourg, dont était chargée la division Dumonceau. Un événement de peu d'importance fit alors diversion en faveur des Impériaux : Barbou, con\_ formément à l'ordre d'Augereau, avait dirigé par Roth, et Eichstadt, une petite colonne vers le Danube. Cette colonne avait à parcourir une distance trop considérable; elle fut rencontrée par les milices mayençaises du baron d'Albini et presque entièrement prise ou dispersée.

Bien qu'ayant la Rednitz sur son front, l'armée gallobatave ne s'en trouvait pas moins dans une position trèsprécaire, et dans le cas de se voir tournée et affamée si elle venait à se concentrer pour quelque entreprise sé-11.

ricuse. Cependant Augereau, au lieu de s'avouer le plus faible en restant passivement derrière cette rivière, résolut de payer d'audace en se portant au-delb. Il jeta quatre cents hommes avec trois bouches à feu dans Bamberg, et étendit son centre entre Nureaberg et Forchheim. Malhaureussement cet intervalle était hors de toute proportion avec les forces qui le gardsient, et peut-être qu'au milieu des embarras d'une semblable situation, il eth encore mieux valu se masser concentriquement sous Nurenberg et y attendre le premier qui se présenterait.

Depuis que, par l'effet de la batsille de Hobenlinden, Klénna varit det séparé de l'armée principale et dans l'im possibilité de s'y rullier, ce généra; était passé sur la rire gauche du Danube dans le dessein de contribuer à la défaite d'Augereu. Sea efforts, combinés à ceux de Simbachen et d'Albini, devaient principalement se porter contre l'aile droite des républicains, afin de les éloigner de plus en plus du Danube.

Le 18 décembre, alors que les divisions Duhesme et Barbon setrovaient toijour disséminée a en détachemen sur les nombreux chemins qui de Nurenberg conduisent en Bohême et en Autriche, une vive canonnade aprit à Augereau que sa ligne était statquée. Ce général sortait de Wurtzbourg où on l'a blâmé de s'âtge rendu pour chercher loi-même des renforts, quand défé tout annonçait les projets offensifs de l'ennemi. Deux colonnes dirigées par Klénau sur Nurenberg placèrent un instant Barbou dans un terrible embarras, mais il en fut tiré par le courage et la fermeté de Wathier, et le général autrichien dut se replier momentamément sur Fischbach. Dubesme se trouvait alors débordé par Simbachen et dans la nécessité d'effectuer une retraite précipitée, qui bientôt entratna celle du reste de l'armée. L'entêtement des Impériaux à

manœuvrer à la fois contre nos deux flancs sauva l'une ou l'autre de nos divisions d'une défaite complète, et toutes deux purent repasser la Rednitz.

Sans les progrès de l'armée du Rhin, Augereau ett été sans doute obligé de rétrograder encore, mais il en fut dispensé par l'eutrée de Souham à Ratisbonne. En effet, à la nouvelle de la perte de ce point, Klénau et ses collègues se replièrent sur la Bohôme. L'armée galle batave reprensit l'offensive pour la secondo fois et déjà son avantgarde réoccupait Nurenberg, quand tout-à-coup l'armistice arrêta sa marche.

Quelques fautes dans les détails et peut-être aussi la direction par trop divergente de cette petite armée, s'op-posèrent à ce qu'elle prit une part plus immédiate à la conquête de la paix. Mais en couvrant et appuyant l'aile gauche de l'armée du Rhin , en même temps qu'elle faissit-craindre à l'ennemi pour sa ligne secondaire de la Bohêmo, elle rendit un service important, dont peut-être les historiers n'ont pas assex tenu compte.

Des auteurs ont cru voir 'effectuer, dans le cours de l'année 1800, le passage d'une école de guerre à une autre. Nul doute qu'ainsi prise dans toute la rigueur, leur opinion ne conserve à beaucoup d'égards le caractère de l'authencité; maiselle cesse d'être vraie aussitôt que, pour mieux faire saillir les différences entre l'ancienne et la nouvelle école, ces mêmes auteurs en viennent à conclure, on ne sait dans quelle intention, que le campagne de l'armée du Rhin doit être envisagée comme la dernière campagne classique, et présentée comme modèle, de préférence à tout autre.

Serait-ce que, dans les campagnes subséquentes, à Austerlitz, à Jéna, à Wagram, on ne retrouve plus ni principes ni règles, et qu'on doive les considérer comme me époque de ténèbres et de bouleversement pour la science de la guerre? Qu'on se donne la peine d'étudier, de acruter attentivement, et sans passion surtout, la série des faits dont il s'agit, et l'on verra si une telle assertion peut être accueillie. Que Napoléon ait quelquefois compté sur as fortune, c'est ce qu'on ne saurait nier; mais ce ue fut qu'après que des causes extraordinaires curent dérange toute l'économie de ses projets et commencé à matriser le génie dans ses enfantemens. Et encore, combien de savantes conceptions, d'admirables épisodes, au milieu du chao de nos glorieux désastres !

Il y aurait plus d'exactitude à dire que Napaléon n'a point fait école, ou plutôt que son école s'est trouvé fermée, peut-être pour ne jamais se rouviri, le jour même de sa chate : car s'il a légué d'éternelles et fécondes leçons à tous les généraux futurs; combien s'en trouvers-t-il en état de les comprendre et de les reproduires avec succès. Quelques - uns en sersient capables, qu'ils ne le pourront, faute de ce concours de circonstances inouies au milieu desquelles vécut ce général des généraux, et que développèrent tantôt son génie, tantôt son ambition, et plus souvent encore la politique haineuse des cabinets.

le créateur et le chef, n'est autre que l'école perfectionnée des premiers temps de la révolution. Cette école a pu fourair un grand nombre de capacités subalternes, parce qu'elle était accessible à tous, et que tous y conservaient une sorte de liberté de discussion et d'action que ne toléra jamais le général de l'armée d'Italie; nais elle ne peut être présentée comme le foyer lumineux de la science du commandement, comme l'école par excellence de la grande guerre. Il y a , entre la doctrine attribuée à Moreau et celle de Napoléou, la distance qui sépare les Moreau et celle de Napoléou, la distance qui sépare les

L'école dont on se complatt à regarder Moreau comme

élémens des sciences de leur philosophie; et cette distance, déjà perceptible dans les détails tactiques et administratifs, devient parfois incommensurable dans la comparaison des vues et des conceptions stratégiques.

On a cru devoir avancer, pour le plus grand éloge du général de l'armée du Rhin, que, guidé par le flambeau do l'histoire, son discernement l'avait conduit à imiter les Romains dans l'organisation des détails : telle cût été son intention, et rice ne semble la justifier, qu'elle n'en serait in plus louable in plus réfléchie; car, ainsi que nous l'avons répété jusqu'à sutété, le principe et la forme des organisations se rattachent à la nature des agens, et les agens des Modernes sont bien autres que ceux de l'antiquité. Puis, quelle différence dans les manœuvres et la destination de la cavalerie? Que dire enfin des progrès de la topographie et de l'influence du terrain, de cetto arme que les Anciens connaissaient à peine? n'y verrait-on aucun motif pour renoneer à l'imitation, tant vantée, lant recommandée, de la légiour romaine?

Malgré la solidité ordinnire des observations du général Foy, unigré son aptitude à juger des hommes et des événemens, nous ne saurions admettre avec lui, que Moreau fut le premier de l'Époque à faire combattre un nombre limité de troupes sur un terrain donné. Il nous est efficutivement revenu, et nous croyons avoir vérifié que Kléber, Masséna, Saint-Gyr, pour ne citer iei que eeux qui ne sont plus, n'étaient point à cet égard au-dessous de lui. Nous ne saurions davantage penser, avec M. de Nisse, qu'on doive se proposer Moreau comme un modèle pour la guerre méthodique et classique. Mais nous admettons volontiers comme caractéristique le mot si spirituel et si piquant de M. le général Lamarque, Jorsqu'il nous repré-

sente son ancien généralissime comme le La Fontaine des champs de bataille.

S'il ressort de ce mot une double intention de critique et d'apologie, de blâme et d'éloge, c'est que Moreau a suérité l'un et l'autre. Assurément il a mérité d'être loué commo général, mais nul doute qu'il ne lui revienne plus d'éloges comme homme que comme chef d'une grande armée. On citera Moreau pour avoir fait de son quartiergénéral une réunion de famille; on le citera comme un pèro pour le soldat, comme un camarade et un ami pour tous les officiers : mais à tant de bonté et de condescendance de la part de l'autorité suprême , se rattache par malheur plus d'un inconvénient. On s'abandonne à la conversation, on cause familièrement, et, bien que l'on se promette de ne pas tout dire, les secrots ne sont plus gardés, les distances se rapprochent, et bientôt les subalternes s'autorisent et ressortent beaucoup trop ; les ordres se donnent et s'exécutent mollement, parce que l'autorité ne conserve plus cette force et cette dignité dont elle a tant besoin. C'est assurément une triste condition imposée aux généraux comme aux princes, de ne pouvoir s'abandonner à leurs émotions, à leurs sympathies, mais ils ne sauraient le faire qu'au détriment de leur gloire et du bien de la patric. Peut-être existait-il quelques-uns de ces inconvéniens dans la tenue du quartier-général de l'armée du Rhin, dans les rapports des subalternes entre eux et avec le chef; mais comme ils étaient chaque jour compensés et effacés par dos succès, dus avant tout à l'excellence des troupes, ils sont, pour la plupart, restés inapercus.

Moreau avait plus de lenteur et de calme d'esprit que de force de ponsée et d'action. Indifférent par caractère, on le voyait quelquesois oublier le rôlo qu'il avait à remplir. On regrette de ne point le trouver plus en relief alors, que ses sous-ordres apparaissent souvent sur le premier plan; et tel est l'effet de cette sorte de confusion dans les personages, qu'on trouve à citer les noms de Lecourbe et dichepanse quand on croyait ne rencontrer quo celui de Moreau seul.

Quel rang l'histoire lui assignera-t-elle? Elle ne-le placera qu'au second, à côté des Cstinat, des Luxembourg, des Hoche, des Massena, et après les Villars, les Eugène et les de Saxe. Annibal, Scipion et César chez les Anciens; Turenne, Frédéric et Napoléon chez les Modernes, voilà les capacités du premier ordre. Telles sont nos impressions: nous les avons reproduites avec assez peu d'élégance: mais toujours est-il que nous l'avons fait de bonne foi et sans passion aucune.

Que ces réflexions ne nous dispensent pas do décerner la palme du guerrier au général de l'armée du Rhin. Hommage à sa mémoire comme à celle de tous les braves, comme à toutes les illustrations militaires anciennes et modernes, mortes et vivantes, nationales et étrangères; mais aussi hommago au vrai, car, comme l'a dit le poète:

Rien n'est beau que le vrai , le vrai seul est aimable.

Encore un mot sur les opérations en Italie, et nous aurons terminé la triple campagne de 1800, qui, ellemême, terminera cette nouvelle partie de nos leçons.

70.000

# S. IV.

La convention d'Alexandrie avait procuré aux vainqueurs de Marengo un repos de quatre mois dans les riches cantonnemens de la Lombardie. La république Cisalpine et le Piémont, écrasés par cinq années de guerre, commençaient à respirer; mais les Toscans et les Napolitains se disposaient à répondre aux incitations des cabinets de Vienne et de Londres : leurs efforts, réunis à ceux d'un corps que l'escadre anglaise menacait de jeter à Livourne, devaient être dirigés contre les derrières de l'armée française. Il n'y avait pas de temps à perdre. Brune, qui venait de succéder à Masséna, envoya Dupont en Toscane à la tête d'une dixaine de mille hommes. En quelques jours, celui-ci s'empara de Florence, soumit tout le pays, et ferma Livourne aux flottes britanniques. Ces événemens, arrivés durant l'armistice et environ six semaines avant sa rupture, débarrassèrent l'armée d'un ennemi fort dangereux , plus encore par sa positiou que par l'étendue de ses ressources.

Suivant le plan arrété par le premier Consul, l'Armée d'Italie devait passer l'Adige au-dessus de Vérone, tandis qu'après avoir traversé les grandes Alpes, celle des Grisons déboucherait par les sources de co fleuve. Les Autrichiens se trouvant ainsi menacés d'être enfermés dans le Tyrol, seraient forcés de l'abandonner; Brune et Macdonald, réunis sur la Brenta, n'auraient attendu que le printemps pour s'avancer sur Vienne.

Ce n'était pas une légère tâche que celle imposée à la faible armée des Grisons. Auxiliaire essentielle des grandes armées du Danube et du Pô, ello devait les seconder plus ou moins immédiatement l'une et l'autre, ouvrir et entretenir entre elles, par la conquête du Tyrol, une corrélation dans les opérations.

Trois directions pouraient conduire à ce double but : la première, par le Septimer et l'Albula sur l'Iun; la condition ultérieurement imposée à l'armée des Grisons de former l'extrême gauche de Brune, ne permettait point d'en profiter, car on se fut trouvé marcher vers Moreau, en tournant le dos à l'Italie.

La seconde, plus centrale par le groupe même de l'Albula, sur Zernetz et Glurus, et de là, par la vallée de Méran, dans celle de l'Adige: mais indépendamment de ce que l'on donnait de front contre toutes les forces autrichiennes dans le Tyrol, on arrivait sur les masses inaccessibles des monts Galls et Braglio. D'ailleurs, en se tenant ainsi à une assez grande distance de chacune des armées, on ne leur prétait plus qu'un appui incertain et peu clitacce, en même temps que l'on s'ôtait les moyens d'en recevoir des secours.

La troisième conduisait dans la Valleline, par la haute vallée du Rhin et le Splugen. Elle donnait lieu d'espérer de n'avoir point d'ennemis à rencontrer; mais elle obligesit à s'éloigner de plus en plus de l'armée du Danube, et à franchir diagnoalement les Alpes rhétiques, les plus àpres et les plus sauvages de cette chatne, en prétant le flanc à des forces supérieures. De la Valteline, il fallait pouvoir gagner Trente, et on ne le pouvait qu'en gravis-sant les contreforts glacés des Alpes, entre les sources de l'Adda, de l'Oglie et de l'Adige. Quelles difficultés à vaiucre, quelles épreuves à abir, et dans quelle saison encore? On ne saurait s'en foruncr une plus juste idée qu'avec l'important ouvràge de l'illustre chef de l'état-

major de cette petite armée, M. le comte Mathieu Dumas. Ainsi que Xénophon , à qu'i il ne le cède pas, l'auteur se présente avec le domble titre de second acteur principal et d'écrivain de la plus haute distinction. Contraint de nous renfermer dans le cercle étroit d'une analyse rapide, nous no prendrons de ses tableaux que quelques esquisses partielles et incompètes, mais suffisantes néanmoins pour porter les élères à faire connaissance avec les originaux.

Macdonald hésitait : Bonaparte , qu'il envoya consulter, lui fit dire : « Nous enlèverons, sans combattre, cette « immense forteresse du Tyrol. Il faut manœuvrer sur « les flancs des Autrichiens , menacer leur dernier point « de retraite (1); ils évacueront sur-le-champ toutes les « hautes vallées. Je ne changerai rien à mes disposi-« tions; retournez promptement, je vais rompre l'ar-« mistice: dites à Macdonald qu'une armée passe tou-« jours et en toute saison partout où deux hommes « peuvent poser le pied. Il faut que quinze jours après « la reprise des hostilités , l'armée des Grisons se trouve « aux sources de l'Adda, de l'Oglio et de l'Adige; qu'elle « ait tiré des coups de fusil sur le mont Tonal qui les « sépare; ensin, qu'arrivant à Trente, elle forme la « gauche de l'armée d'Italie , et manœuvre de concert « avec elle sur les derrières de Bellegarde. »

La petite armée des Grisons est aussitöt réunie entro Coire et Rheineck. Pour tromper plus sûrement les Autrichiens, pour mieux couvrir sa marche de flanc sur Tusis, Macdonald détacha Morlot vers l'Engadine avec l'une de ses quatre faibles divisions. Ce n'était point le

<sup>(1)</sup> C'est ce que déjà nous avons vu qu'il avait conseillé de faire en 1795, lorsqu'il n'était encore que général commandant l'artillerie à l'armée des Alpes.

cas de s'organiser en grandes masses, alors que l'armée cht été plus considérable. Dans les pays de montagnes, la multiplicité des fractions et des commandemens, nuisible dans les pays ouverts, est au contraire un avantage, et presque toujours un moyen sûr d'imposer à l'adversaire, indépendamment de co qu'il permet de vivre plus facilement.

Chaque homme avait été pourvu de cinq rations de biscuit et de dix livres de cartouches. L'artillerie avait été démontée et répartie sur des traineaux attelés de bœufs. On était aux derniers jours de novembre , lorsque , de Tusis . l'armée s'achemina vers le Splugen. Elle out d'abord à remonter la Via-Mala, vallée étroite, sombre, dominée par des masses de granit d'où pendent d'éternelles glaces au-dessus des eaux noirâtres et torrentrueuses du Rhin naissant : merveille offrayante de la nature, la Via-Mala est l'un des sites les plus pittoresques, l'une des nius belles horreurs du chaos des grandes Alpes. Une marche de dix heures conduisit l'armée au pied du Splugen, dont le flanc lui apparut comme un mur perpendiculaire. Une première tentative pour atteindre le sommet coûta la vie à plusieurs hommes et ne réussit pas. La colonne n'était pas à mi-côte, que des flots de neige et de glace, soulevés par un vent impétueux, avaient couvert le sentier. Les guides et les sapeurs persistaient toujours à lutter contre l'ouragan, quand une énorme et dernière avalanche les contraignit de rétrograder épouvantés.

Malgré le rapport des guides qui déclaraient qu'on ne pourrait rouvrir le passage avant quinze jours, Macdonald persista à se remettre en marche dès le troisième. Une belle gelée et la précaution de faire fouler la neige par des bœufs, ayant favorisé les premières colonnes, elles gagebrent asses heureusement le point de partage des eaux; mais une nouvelle épreuve attendait la dernière où se trouvait le général en chef. Parvenue au sommet, malgré l'abondance de la neige qu'une nouvelle tempête amoncelait sans cesse dans les tranchées, elle trouva le plateau entre les deux glaciers encombré à une si grande hauteur, que les plus intépides déseapréèrent de pouvoir passer. Macdonald ne se laisse point abattre, et ralitant les travailleurs et les guides, il leur donne l'exemple, en sondant lui-même ces immenses profondeurs de neige et de glace. Plusieurs périrent, et la colonne dispersée n'arriva à l'hospice qu'après des peines infinies.

De Chisvenna où se termina ce passage à jamais mémorable, Macdonald se porta, le 8 décembre sur Riva-di-Como, à l'extrémité du lac. L'avant garde poussa vers les sources de l'Oglio, tandis qu'échelonnée dans la haute vallée de l'Adda, l'armée étendit sa gauche du côté de l'Engadine pour se lier à la division Morlot, qui en avait pris possession.

C'est alors que parvint à Macdonald l'ordre istattendu de subordonner désormais ses opérations à colles de l'armée d'Italie, dont il est temps d'indiquer les positions et les mouvemens.

La garde du Piémont, où s'agitaient les agens de l'Auriche et du roi de Sardaigne, avait été confiée à Soult, qu'une blessure reçue devant Gênes empéchait de servir en ligne. Miollis tenait en échec les Autrichiens et les Napolitains depuis Livourne jusqu'à Ancône. Cette tâche, qu'il avait à remplir avec une seule brigade française secondée par la légion cisalpine de Pino, présentait d'autant plus de difficultés, que l'occupation de la Toscane avait plutôt suspendu l'orage, qu'elle ne l'avait dissipé. L'amée active ne pouvait être sur un meilleur pied; forte de soixante, deux mille hommes avec cent soixante houches à fou , elle comptait dans les rangs les vainqueurs de Marengo et les vétérans de Génes; sa droite appuyait au Pô, as aganche au lac d'idro, d'où elle devait communiquer avec Macdonald. On y remarquait une plus grande centralisation et une plus grande égalité de force entre les grandes fractions, que dans les organisations précédentes. Chacune de ces fractions se compossit de deux divisions. Delmas commandait l'avant\_garde, Dupont l'aile droite, Suchet le centre, Moncey la gauche, et Michaud la réserve où entraient deux divisions de grosse cavalerie et de dragons réunis.

L'armée autrichienne, de même force ou à peu près, occupait, sur le Mincio, entre Peschiera et Mantoue, une ligne hérissée de retranchemens et de redoutes garnics de cent pièces de canon. Les deux forteresses, le posite de Goito et la 'ête de pont de Borghetto lui ouvraient, dans l'offensive comme dans la défensive des chances inappréciables, auxquelles ses adversaires n'avaient à opposer que la réputation des armes, et l'ascendant moral. Un autre avantage pour les Impériaux, c'est qu'ils avaient sur le lac de Garda une flottille de vingt-sept bâtimens armés d'artillerie, qui leur permettait de jeter de forts détachemens sur la rive droite. Leurs réserves étaient concentrées dans le camp retranché de Castel-Novo.

Un corps composé des divisions Laudon et Dedowich, entretenait, sous les ordres du général Wukassewich, la communication avec Hiller et par suite avec l'armée d'Allemagne. Ge corps ayant principalement pour l'âche de couvrir Trente, tenait par sa droite les sources de

l'Adige, par sa gauche, Riva-di-Garda, et, sur son front, le Tonal où nous le verrons arrêter l'armée des Grisons.

Les deux partis hésitsient à prendre l'offensire. L'un attendait l'approche de Macdonald, l'autre l'effet de sa diversion des Napolitains en Toscane. La nouvelle du passage du Splugen vint enfin fâter l'attitude et le rôle de chacun. Bellegarde, c'était le généralissime de l'armée impériale, Bellegarde, c'était le généralissime de l'armete impériale, aurait dû tomber en masse sur la gauche des républicains, se borns à faire passer des rengorts à sa droite, et attendit qu'on l'attaquât.

Des positions où nous l'avons laissé, Macdonald envoya demander à Brune de renforcer l'armée des Grisons de toute l'aile gauche de celle d'Italie, afin de marcher sur Trente, et de tourner par les gorges de la Brenta, la droite de toutes les positions ennemies sur le Mincio et l'Adige. Bien qu'elle ait été vantée comme très-militaire et très-décisive, Brune n'accueillit point cette proposition, et nous croyons qu'il n'eut pas tort. Il s'y refusa, dans la persuasion qu'il affaiblirait l'armée principale saus utilité bien constatée pour l'armée secondaire. Il jugea que formant ainsi deux masses isolées, dont la plus forte resterait inactive, il ne pourrait que les compromettre l'une et l'autre ; l'une , parce que les Autrichiens l'attaqueraient avec avantage par la vallée de l'Oglio; l'autre, parce qu'elle aurait à s'enfoncer dans des contrées arides où toute la population se soulèverait infailliblement à son approche, et sans doute aussi que le général de l'armée d'Italie avait vu dans la conquête des grandes vallées et non dans des attaques directes, le plus sûr moyen d'arriver à la possession des montagnes. Il se contenta donc de détacher au devant de l'armée des Grisons, par la vallée de l'Oglio, la brigade italienne de Lecchi.

Macdonald n'en persistant pas moins dans le dessein de marcher directement sur Trente en traversant les montagnes, fit attaquer les masses couvertes de redoutes et de glaces du mont Tonal (1). C'était montrer plus d'audace que de réflexion: c'était violer le grand principe de la guerre de montagnes. Les plus héroïques efforts ne purent vaincre l'obstacle; il fallut renoncer à le franchir. Macdonald n'ayant alors d'autre parti à prendre que de rabattre par sa droite à la rencontre de Lecchi, descendit l'Oglio jusqu'à Pisogne, d'où il passa ensuite dans la vallée de la Chiese par le val Trompia. Cette direction forcée l'isolant de plus en plus de son aile gauche, que nous avons vue se porter sur Nauders et la vallée de Meran, eût fourni, sur tout autre théâtre, une belle occasion à Wukassewich; mais, dans les pays de hautes montagnes, les mouvemens latéraux pour se porter tour à tour contre une colonne et contre une autre d'une armée éparpillée en détachemens, sont presque toujours ou dangereux, ou impossibles. La nouvelle de la bataille de Holienlinden étant venue se joindre à ces circonstances protectrices pour l'armée des Grisons, Macdonald n'eut point à se repentir d'avoir ainsi morcelé ses forces.

Brunc, ayant formé la résolution de prendre l'Offensive, toute l'armée française à approcha du Mincio le 20 novembre. De ce premier mouvement résultèrent divers combats en ordre parallèle. Delmas à avança sur Ponti, refoulant sans peineles avant-postes autrichiens. Moncey, faute d'avoir été soutenu par la réserve, n'enlera pas sans difficulté les hauteurs entre Olsino et Castellaro : les Impériaux furent rejetés sur Borghetto. Sochet a'empara

<sup>(1)</sup> Ces redoules étaient construites en terre et avec de la neige battue et glacée.

ligne.

de la Volta; Dupont refonla l'ennemi dans Goito, l'obligeant à repasser la rivière. La division Rochambeau s'établit à Salo pour y attendre Macdonald et observer les mouvemens de la flottille.

La rive gauche du Mineio commande partout la droite, excepté aux deux points de Monzambano et de Pozzolo, éloignés l'un de l'autre d'environ quatre lieues. Le premier, très-important parce qu'il menait directement au camp retranché de Gherla ou Castel-Novo, était défendu par des redoutes; le second n'était point couvert par des ouvrages, mais sa proximité de Mantoue et les difficultés du terrain le readaient d'un abord fort dangeeux. Décidé à franchir la rivière, Brune concentra ses forces vers Monzambano, laissant à sa droite le soin d'observer Mantoue et de faire une fausse attaque à Pozzolo. L'ennemi incertain s'était rassemblés ur les hauteurs de Valeggio, c'é de toute sa

Au jour désigné, les chemins dégradés et le mauvais temps empêchèrent les troupes de se trouver au rendezvous, et Brune dut remettre son passage au lendemain 26 décembre; toutefois, Dupont n'attendit pas : protégé par des batteries établies à Molino-della-Volta et par les localités, il traversa la rivière à Pozzolo, culbutant les faibles postes qui le défendaient : un pont ayant été construit , la division Watrin s'établit solidement sur la rive gauche. Brune, à la nouvelle de ce mouvement prématuré, en voya à son lieutenant l'ordre de n'engager aucune affaire sérieuse, mais déjà Watrin avait gagné de l'espace et balavé la plaine. Dupont jugea convenable de poursuivre ses succès, et fit occuper Pozzolo par la majeure partic de son autre division que commandait Monnier. L'aile droite entraina le centre. Informé que Dupont engagé seul conrait risque d'être écrasé, Suchet résolut de le soutenir, se bornant à en prérenir le général en chef. Cet incident déranges toute l'harmonie du projet, et jets Brune dans un extréme embarras. Il ne lui restait rien de mieux à faire que de suivre Suchet avec toutes ses forces disponibles ; mais il persista dans son premier dessein, et laissa sa droite exécuter as téméraire entreprise.

Bellegarde, averti de l'imminence du danger, envoya deux divisions pour reprendre Potrolo et débusquer Watrin qui s'était habilement posté derrière les digues de la rive gauche. Ces divisions, que suivait une nombreus artillerie, tombèrent avec fureur sur les troupes de co dernier, qui soutint admirablement le choc. La cavalerie autrichienne essaya vainement d'entamer le flanc des Français; mitraillée par vingt bouches à fen, elle rebroussa chemin pour se diriger contre Potrolo, d'où furent chassées les deux demi-brigades de Monnier.

C'était le moment de l'arrivée de Suchet : à la rue des efforts héroïques de Watrin et de Monnier, il déploie son artillerie sur les hautenrs de la rive droite et fait passer le Mincio à la brigade Clausel. Faible renfort, qui n'eût pas manqué d'être culbuté dans la rivière avec les batailons de Monnier, si Suchet, maigré la distance, n'eût pris part à l'action, en commençant un si terrible faur d'artillerie et de mousqueterie, que les Autrichiens foudroyés s'arrétèrent. Watrin profits de ce moment pour sortir de ses retranchemens et tomber sur leur flanc droit. Les Français s'étant ralliés, deux régimens de cavalerie légère, chassenrs et hussards, chargèrent avec tant d'intrépidité et de honheur les bataillons ennemis, qu'ils les enfoncèrent et les contraignirent à abandonner Pozzolo et tout le terrain qu'ils avaient conquis.

Cependant de nouveaux renforts arrivèrent aux Autrichiens; saisissant le moment où par un excès d'ardeur Watrin s'est avancé dans la plaine, ils dirigèrent une nouvelle attaque sur Pozzolo et l'enlevèrent aux troupes épuisées de Monnier. Force étant à Watrin de se replier. il le fit en bon ordre, tandis que, secondé par Suchet; Monnier reprenait le village. C'est alors que s'engagea pendant six heures une lutte aussi sanglante qu'opiniâtre. Les renforts successifs envoyés par chaque parti, donnèrent alternativement à l'un et à l'autre la possession de Pozzolo, qui resta en définitive aux Français. La nuit arriva. Dupont et Suchet croyaient l'ennemi en pleine retraite, quand la division Watrin, retirée derrière ses épaulemens, sentit pleuvoir sur elle une grêle de balles : à la clarté de la lune elle aperçut deux masses épaisses de grenadiers qui montaient rapidement sur les digues. Aussitôt les Français exécutent un feu épouvantable, et les deux colonnes d'élite repoussées; tournent de nouveau leurs efforts contre Pozzolo, où Monnier les empêcha de pénétrer. Cette dernière tentative des Autrichiens mit fin à la journée, qui coûta cher aux deux partis, mais princinalement aux Autrichiens dont elle ébranla le moral.

Une lutte non moins opinistre et plus générale se préparait pour le leademain. Suchet profits de la auit pour faire repasser le Mincio à set roupes et pour les rancers sur Monzambano où la gauche s'apprétait à passer. Dupont garda la défensive sur le terrain qu'il svait conquis, et qu'il ne dévait quitter que pour s'approcher de Valeggio, quand il verrait l'action engagée.

Le 36 décembre, à cinq heures du matin, quarante bouches à feu tonnèrent sur la rire droite pour protéger l'établissement des ponts à Monrambano. A neuf heures l'avant-gardo avait effectué son passage : elle s'avança formée en quaère colonnes, et culbuta l'ennemi sur Valeggio.

Bellegarde ne s'attendait pas à cette attaque : et comment penser que, mattresse d'un excellent passage à quatre lieues de là, l'armée française voulût en conquérir un autre? Il crut donc que l'affaire de Monzambano n'était qu'une diversion pour favoriser l'attaque de Pozzolo, et se borna à faire marcher sur le premier point une division de grenadiers. Elle attaqua vivement les Français sur les hauteurs de Valeggio, et commençait à les faire plier, quand une des divisions de Moncey atteignit les sommités en filant sur sa droite. Toute la ligne s'ébranlant alors au pas de charge , l'ennemi fut culbuté sur tous les points avec perte d'un millier de prisonniers. Ce succès entratna l'avant-garde sur Valeggio, où la suivit la brigade de réserve du général Séras. Les Impériaux opposèrent sur ce point une résistance des plus opiniâtres, et ce ne fut qu'après avoir été pris et repris plusieurs fois qu'il resta enfin au pouvoir des Français.

Bellegarde, ayant reconnu son erreur, se hâta de diriger le corps de Hohensollern sur les lieux; il n'était déjà, plus temps, et le seul service que pût rendre ce renferfut d'assurer la retraite, qui s'effectus en hon ordre sur Vérone. Dans cette journée, les Autrichiens perdirent sept à huit mille hommes et quarante pièces de canon; leur retraite livra Manioue et Peschiera à leurs propres forces, fit capituler Borghette et d'ascure Tosite.

. L'armée française se porta immédiatement sur l'Adige, de Rivoli à Legnage, n'attendant que l'arrivée de ses pontons pour s'avancer au-delà. Comme il importait d'en effectuer le passage au-dessus de Vérone, afin de donner la main à Macdonald, Brune se décida pour le point remarquable de Bussolengo. Cette rivière, par sa rapidité et la largeur de son lit, est beaucoup plus difficile à passer que le Miacie; mais les Impériaux ébranlés songeaient

moins à en disputer les rives qu'à se retirer derrière la Brenta, où ils espéraient rallier Wukussewich et Laudon, qui déjà ne pouvaient plus se retirer par la chaussée de Trente à Vérone.

Le 1º janvier, le feu de soixante canons couvrit la contruction d'un pont où passèrent successivement l'avantgarde et le centre. La droite continua de masquer Vérone, et la réserve, sous Michaud, jeta un second pont à Chieve pour lier plus étroitement cette sile avec le centre. Toutes ces opérations s'exécutèrent sans beaucoup de difficultés, les Autrichiens s'étant retirés de bonne heure dans les belles nositions de Caldiero.

La gaucho devant se porter à la rencontre de Macdonald, remonta l'Adige en deux colonnes. Moncey, avec la première passa le fleure et suivit la chaussée de Trente par la Chiuss; la seconde aux ordres de Schill, s'avança par Rivoli, balayant tout le pays entre l'Adige et le lac de Garda: elle devait se joindre, au nord du lac, à la division Rochambean, en marche de Salo sur Riva, et déjà en communication avec Macdonald par la brigade Leschi.

De sa position de Mori, Laudon espérair foire face à la fois aux trois colonnes de Moncey; mais cette tâche était d'autant plus épineuse que Macdonald allait entrer en ligno.

La colonne dirigée par la rive gauche n'éprouva d'abord aucnne résistance sérieuse, gansi il lui fallut livrer un combat opinitàre avant de pénétrer dans Ala, Cello de Schilt ayant enlevé Rivoli et la Corona, tandis que Rochambeau s'apprétait à déboucher par Riva, Laudon abandonna Mori et mêmo Roveredo, pour se retirer dans le fameux poste de Calliano.

Macdonald que nous avons laissé descendant l'Oglio jusqu'à Pisogne, après avoir gravi les revers âpres et rocailleux du Val-Trompia, et reconnu les sources de la Mella, Macdonald débouchait alors dans la vallée de la Chiese à Storo : il y releva Rochambeau, ce qui permit à celui-ci de se porter, comme nous l'avons vu, sur Riva et Roveredo où Moncey réunit ses trois colonnes.

et Roveredo où Moncey réunit ses trois colonnes.

La bataille du Mincio et les mouvemens combinés de

La bataille du Mincio et les mouvemens combines de Moncey et de Macdonald rendaient la position de Wukassewich infiniment embarrassante. Se décidait-il à remonter vers Botzen pour tomber sur la gauche du corps des Grisons? Il bissait accabler Laudon, et s'exposait à perdre sa communication directe par la vallée de la Brenta. Descendait-il au contraire sur Caltiano? il se trouvait enfermé dans le bassin de l'Adige, par l'arrivée de Macdonald à Trente. Restait-il divisé dans l'espoir de faire face à la fois à celui-ci et à Moncey, il s'engageait partout contre des forces supérieures et déjà victorieuses.

L'ordre qu'il reçut de Bellegarde de se replier par les gorges de la Brenta, le dispensait d'attendre des attaques étrieuses, asso néamoins le tirer complètement d'embarras: Laudon ne pouvait manquer d'être attaqué et vivement poursuivi par Moncey; puis, comment se flatter de rassembler à heure dite, à l'entrée du défié de la Brenta, des troupes dispersées en vingt détachemens?

Le 7 janvier, tandis que Moncey se dispossit à déposter Luudon de la Pietre et de Colliano, Macdonald débouchait du col de Vezzano sur Trente, s'empareit de la ville, passait l'Adige de vive force, et poursuivait Wukassewich dans la direction de Levico. C'en était fait de Luudon, s'il no s'était irés d'affaire par un de ces stratzgémes dont se servirent plus d'une fois nos adversaires. Il fit dire à Moncey qu'un armistice venait d'être conclu, lui propésant d'arrêter une effusion de sang désormais sans utilité pour les deux partis. Le général français consentit à suspendre ses opérations, sous la condition qu'on lui remettrait la Pietra et la villo de Trente. Laudon fila dans la nuit par la vallée de la Brenta, formant l'arrièregarde de Wukassewich, en retraite sur Bassano. Moncey arriva le lendemain à Trente, où il ne fut pas peu surpris de trouver Macdonald.

Cependant Bellegarde avait abandonné les hauteurs presque inexpugnables de Caldiero, regardant comme peu prudent de recevoir la bataille avant d'avoir rallié son aile droite. Sa retraite, qu'il effectua par Montebello et Vicence, a mérité d'être citée pour l'ordre et la précision : son armée formait trois échelons qui, se soutenant à une lieue de distance, opposèrent aux têtes de colonne de Brune des troupes toujours prêtes à les arrêter. Les Français se montrèrent moins habiles dans leur poursuite, qui embrassait un front trop étendu, Suchet s'avançant par les montagnes, Delmas et Dupont par la plaine.

Voici dans quels termes Jomini a fait ressortir cette faute:

- « Cette double poursuite, dit-il, dans la plaine et sur « les hauteurs semblait oxposer à perdre inutilement des
- · braves; car une poursuite parallèle sur tous les chemins « par où une armée se retire, a quelque chose de con-
- « traire aux règles de la stratégie. Il est reconnu que si
- · le point principal de retraite est une fois menacé, tous « les corps que l'ennemi conserverait sur son front cour-
- a raient risque d'être enlevés ou fortement entamés :
- « dès-lors , il paratt préférable de pousser l'ennemi en
- · retraite avec vigueur sur un seul point, en cherchant
- · même, à l'attirer sur les autres, et, en thèse générale, « ce point ne doit jamais être sur la queue des colonnes.
  - Il importait de débusquer l'armée autrichienne de ses

positions sur la Brenta pour éviter que Moncey ne vint se jeter au milieu d'elle: ausi Brune se prépara-t-il à la franchir au plus vite. Toutes les dispositions syant été aclierées le 10 janvier, le passage en fut fixé au lendemain. Le principal effort devait avoir lieu à Citadella, tindis que deux diversions seraient tentées, Pune à Camisano pour donner le change à l'ennemi, l'autre à Bassano pour se lier avec Moncey.

Un nouveau mouvement rétrograde de l'armée ennemie reudit ces mesures superflues : elle se retira à Castelfranco où la rejoignit le corps du Tyrol. Brune, ayant rallié son aile gauche et passé sans opposition le fleuve, fit ses dispositions pour attaquer l'ennemi le 15. Bellegarde eût pu l'attendre avec quelque chance de succès depuis la jonction de Wukassewich et de Laudoo; mais, fidèle à son système de temporisation, il ne présenta qu'une forte arrière garde, et se replis aur Trévise.

Tout fut encore disposé de la part de Brune pour livrer bataille, et déjà l'armée française était en pleine marche, quand Bellegarde envoya faire la proposition d'un armistice. Brune y consentit malgré son attitude victorieuse, et chargea Sébastiani et Marmont de le conclure. Les négociateurs n'exigèrent que d'assez minces avantages, se bornant à stipuler la remise de Peschiera, Vérone, Legnago. Ancône et Ferrare. De telles conditions parurent d'autant moins satisfaisantes que Vérone et Peschiera étaient au moment de se rendre, et qu'un renfort de neuf à dix mille hommes, conduit par Murat, allait arriver à l'armée. Aussi le Consul, bien loin de les ratisier, ordonna-t-il de reprendre sur-le-champ les hostilités. Cependant la remise de Mantoue, à laquelle souscrivit Bellegarde, désarma la colère de Bonaparte, et définitivement les épées furent suspendues.

De nouveaux mouvemens des Napolitains et des Toscans, qui avaient jeté Miollis dans l'embarras, nécessitérent une seconde expédition au delà du Pô, Elle fut confiée à Murat, et composée de vingt-cinq mille hommes au moins. C'était plus qu'il n'en fallait pour faire entendre raison à la cour de Naples : aussi s'empressa-t-elle de consentir à toutes les conditions imposées par le général français. Ces événemens furent les derniers auxquels donna lieu la seconde coalition, la paix ayant été signée à Lunéville le q février 1801.

# ERRATA.

# TOME PREMIER.

- 121 ligne 7, au lieu de détails ou, lisez détails du. 150 à la dernière ligne, planche 1, lises planche 2.
  - 32. au lieu de Hyasphe, lisez Hydaspe. 182
  - 246 7, au lieu de informés, lises informes. 492 à la première figure AA, lisez AA'.

#### TOME SECOND.

- à la première ligue de la note, rapportés, lisez ap-136 portés.
- I , au lieu de duels, lises duel. 159
- à la dernière ligue de la note, Milan, lisez à Milan. 274
- 7 , au lieu de quelque , lisez quelques. 327
- 32, au lieu de reçut , lisez reçu. 333
- 15, au lieu de Vieux-Brissac, Lises Vieux-Brisach. 3at
- 29, su lieu de Elnitz, lisez Elsuitz. 649

# TABLE.

### DOUZIÈME LEÇON.

S. I. Coup d'mil sur l'état physique, moral et politique de l'Europe au commencement du règne de Louis XV. - Les changemens qui se sont pronoucés depuis un siècle appellent de nouvesux moyens d'émulation, et nécessitent de nombreuses réformes dans la manièra de créer, d'organiser et d'employer les troupes. - Les Francais cèdent le pas sux Etrangers. - La Prusse est érigée en royaume. - Premier apercu des causes de l'influence de cette puissance sur les affaires de l'Europe. - Le cercle de la civilisation s'étend de plus en plus. - Les Russes sont arrechés à la barbarie; ils cultivent l'art militaire et les autres arts. - La betaille de Pultawa atteste leurs progrès. - S. II. L'art militaire est négligé pendant la minorité de Louis XV. - La gloire des srmes est momentanément sacrifiée au désir de s'eurichir. - Système de Law. - Premier conseil de la guerre. - Villars en est nommé président. - Louis XV institue des compaguies de Cadets. - Établissement de Milices régulières et permanentes. - Les troupes légères et les corps francs se multiplieut. - De nombreux abus paralysent l'action de la discipline dans l'armée française. - Divers comps de manœuvre sont établis sur la Moselle et la Sarre. -S. III. Du maréchal de Sexe considéré principalement comme observateur et comme historien de nos mœurs et de nos institutions militaires. - Fragment extrait de sou Traité des Légions. - Il introduit l'usage du pas emboîté. - Formations existantes de son temps. - Propositious, vues et remsrques diverses du maréchel de Saxe. - Il est consulté sur une méthode d'exercice à sdopter. - De quelques innovations ou améliorations introduites par les ministres d'Argenson et Choiseul. - S. IV. Examen critique des batsilles et des conceptions du maréchal de Saxe. - Fontenoi. -Rocoux. - Lauffeld. Page 1.

# TREIZIÈME LEÇON.

§. I. De l'armée prussienne au commencement du dix-huitième siècle. — Idée sommaire de la constitution politique et militaire de la Prusse, et de la position de Frédéric II à son avénement on trône. - Quelle règle de conduite se créa ce prince. - Il se trouve dans la nécessité de conquérir. - Il porte ses vues sur la Silésie. - Il augmente ses forces et s'attache plusieurs généraux de réputation. - S. II. Premier aperçu des canses de la supériorité de Frédéric. - Milice et institutions militaires de la Prusse. - De l'infanterie. - Nombre, force et organisation administrative et tactique des régimens de cette arme. - Réflexions à ce sujet. -Recrntement et composition de l'armée prussienne. - Prédilection de Prédéric pour l'action de feu .- Comment et dans quelles eirconstances les troppes prussiennes se servirent de la baionnette. - C'est à tort que certains écrivains ont reproché à Frédérie d'avoir méconnu l'importance des retranchemens. - On doit moius. attribuer à une sobriété d'attirail qu'à un ordre extrême dans l'administration et la conduite des équipages, la mobilité de l'arméeprassienne. - De la cavalerie. - Son organisation administrative et tactique. - Elle cesse de faire des feux. - Elle est reudue à savéritable destination.—Lustruction et progrès de la cavalerie prusaienne. - Sa manière de charger. - Les exercices de la cavalerie prossience s'introduisent dans les autres armées. - Prédéric institne l'artillerie à cheval et multiplie l'emploi des obusiers. - Le nombre des bouches à seu devient de plus en plus considérable dans l'armée prussienne. — Empressement de Frédéric à propager l'art de la guerre. - Création d'un cercle militaire, d'un corps es d'une écule d'état-major. - Ordre général de bataille. - Marche et dispositions préparatoires avant le combas. - Quelles chances et quels avantages présentait la carrière militaire en Prosse. -Distinctions accordées aux officiers et aux sous - officiers. -§. 111. Frédéric n'a point reculé les bornes de la stratégie. - Il u'a pas créé un nouveau système de guerre comme le prétendent ses panégyristes; mais il a su tirer un grand parti du premier cus. de l'ordre oblique. - Son habileté dans l'art des batailles. - Discipline et tenue des troupes prassiennes. - Affaires de Hochkirchen et de Torgan. - Réfutation d'un passage de l'éloge du roi de . Prusse par Gnibert. - Du système des anbsistances dans l'armée prussienne. - De la manière dont Frédéric constitua la guerre. -Conp-d'œil sur la dernière période de la campagne de 1757. - 1.a politique exerça-t-elle quelque influence sur les opérations de la guerre de Sept-Ans? - Situation critique de Frédéric. - Camp retranché de Bunzelwitz. Page 36.

#### QUATORZIÈME LEÇON.

C. I. Influence de la gloire du roi de Prusse sur l'opinion de l'Europe, et particulièrement de la France. - La cause de ses succès est mal interprétée. - Les Français adoptent les formes et la discipline allemandes. - Mobilité des opinions relativement à l'exercice. - Les écrits militaires se multiplient. - S. II. De la discusaion qui s'éleva sur le mérite respectif de l'ordre mince et de l'ordre profond. - Système de Ménil-Durand appelé système français. - Expériences faites à Metz et au camp de Vaussieux. - Guibert intervient en faveur de l'ordre mince at des feux; il établit que cet ordre doit être l'ordre primitif et habituel. - Ses opinions sur la colonne en général. - 5. III. Changement opéré dans la constitution de l'armée en 1762. - Etat de la milice sur la fin du règne de Louis XV. - Réformes introduites par le comte de Saint-Germain. - Etat de la milice sous Louis XVI. - S. IV. Opérations administratives du conseil de la guerre. -Vues et propositions diverses de ce conseil. - Il est supprimé, et remplacé par un comité créé dans le sein de l'assemblée constitnante. Page 94.

#### QUINTIÈME LEÇON.

§. 1. — Quelques réflexions sur l'histoire des demices éréonmens militaires et sur l'histoire des garres en gánéra. — §. 11. Coup-d'ail sur l'ésta politique et moral de la France su moment de la déclaration de guerre. — Invasion des Prussiens. — La république et proclamée. — Aspect de la société à cette époque. — L'arméerente étrangère aux setens angalentes de l'activierur. — Meurre extraordinaires de la Couvention. — Elle décrète deux levées successives de vois comt et de douse cent mille hommes. — Meures relatives su matériel de la guerre. — §. 111. Canese des premiers succès des armées républicaises. — Histoire des différentes armées sous la république. — Du depot de la guerre et des ingénieurs géographes. — Action du gouvernement consulaire sur les institutions militaires et aux l'esprit des troupes. — § 11. V. Organisation générale et textique des armées de la république. — Du depot des pour des premiers de textique des armées de la république. — Du és éstampior à cette éroque. — Réflexions sur l'organisation d'girion-militaire de propue. — Réflexions sur l'organisation d'girion-

Transcore Con

naire et sur la combinaisou des différentes armes. — Premières modifications apportées à cette organisation. — Changemens survenus dans la mauière de camper et dans le système des subsistances.

Page 149-

#### SRIEIÈME LECON.

S. I. Résumé historique et critique des campagnes du Nord en 1793 et 1793. — Bataille de Jemmapes. — Invasion de la Belgique. — Tentative de Dumouriez sur la Hollande .- Les Autrichiens reprenneut l'offensive sur la Meuse ; ils obligent les républicaius à que retraite précipitée. - Bataille de Nerwinde. - Evacuation de la Belgique. - S. II. Défensive des Français sur la frontière du Nord. — Les Alliés investissent Condé et Valenciennes. — Vains efforts des républicains pour dégager ces places. - Ils sont successivement chassés des camps de Famara et de César, et de la forée de Mormale. - Coudé, Valenciennes et le Quesnoy tombent au pouvoir de l'eunemi. - Bizarre conception des Alliés; ils se partagent en deux masses sur Mauheuge et Dunkerque. - Bataille d'Hondschoote. - Levée du siège de Dunkerque. - Opérations relatives au déblocus de Maubeuge. - Bataille de Wattignies. -Jourdan , victorieux , repousse l'ennemi au-delà de la Sambre, — Inaction des armées. — 6. III. Projets et forces respectives des deux partis à l'ouverture de la campagne de 1794. - Les républicains sont vivement reponssés su centre. - Essais infructueux en Flandre et sur la Sambre. - Belle conception de Carnot. - Arrivée de l'armée de la Moselle à Charleroi ; cette place capitule. -Bataille de Fleurus. — Mouvemens et projets à la suite de cette journée. — Jonction tardive des armées du Nord et de Sambre-et-Meuse à Bruxelles. - Elles se séparent de nouveau. - Pichegru poursuit les Anglo-Hollandais, et Jourdan les Autrichiens. - Les Alliés repassent la Meuse. - § IV. Les républicains restent dans l'inaction. - Reprise des opérations. - Passages de l'Ayvaille et de la Roer. - Retraite des Autrichiens derrière le Rhin. - Campagne d'hiver de l'armée du Nord. - Un froid rigoureux permet aux Français d'envahir la Hollande: - Révolution à Amsterdam. -Soumission des Provinces-Unies. — Idée générale des opérations sur le Rhin en 1795. - Les Antrichiens débloquent Mayence et reprennent Manheim. - Jourdan se porte trop tard au secours de l'armée du Rhin. Page 229.

#### DIX-SEPTIÈME LECON.

S. I. Bonaparte est nommé au commendement de l'armée d'Italie. -Beanlien, qui croyait le prévenir, est attaqué, battu et séparé des Piémontais. - Bataille de Mondovi. - Paix avec le roi de Serdaigne. - Passages du Pò et de l'Adda. - Affaire de Lodi. - Passage du Mincio. - Beaulien est repoussé dans les montagnes du Tyrol. - J. II. Position de l'ermée eutonr de Mantone. - Siège de cette place. - Expédition sur la rive droite du Pô. - Ouverture des opérations contre Wurmser. - Les Antrichiens débouchent du Tyrol en denz corps. - Bonaparte se jette en milieu d'eux avec tontes ses forces. - Batailles de Lonato et de Costiglione. - Retraite de Wurmser sur Roveredo et Trente. - Réflexions. - C. III. Snite des opérations contre Wnrmser. - Le maréchal divise une seconde fois ses forces pour se porter sur Mantone par le Bas-Adige. — Il est attaqué dans son monvement. - Combats dans le Tyrol. - Marche par les gorges de la Brenta. - Affaires de Bassano et de Saint-Georges. - Warmser est contraint de se réfugier dans Mantone. - Réflexions. - 6. IV. Aperçn des opérations en Allemagne. - L'Antriche y obtient des succès qui lui permettent de faire passer de nonvelles forces en Italie. -Le maréchal Alvinzi est opposé à Bonaparte. - Affaire de Caldiero. - Bataille d'Arcole. - Projets hostiles de la conr de Rome. - Alvinzi reprend l'offensive, et persiste à opérer en deux corps. - Il sont successivement détruits à Rivoli et à la Favorite. - Mantoue capitule. - Expédition sur Rome. - Paix de Tolentino. -Fin de la campagne de 1796. - Réflexions. - S. V. Campagne de 1797. - L'archidne Charles, prévenn par Bonaparte, est eccablé en Tagliamento, à Tarvis et à Neumarcht. - L'armée française s'avence sur Vienne. - Préliminsires de Léoben. - Inaction des ermées du Rhin et de Sambre-et-Meuse. - Traité de Campo-Formio. Page 262.

# DIX-HUITIÈME LEÇON.

S. I. Précis très-succinct de l'expédition des Français en Egypte. — Prise de Malte et d'Aleasadrie; l'armée s'avance sur le Caire, — Affaire de Chebreisse. — Bataille des Pyramides. — Entrée en Caire. — Le bey Ibrahim est chassé de l'Egypte. — Derais poursuit Mourad-Bry dans la haute valled ab Nil. — Révolte du Caire.

— §. Il. Bonaparte se décide à marcher en Syrie. — Siège de Saint-Franc-Marce. — Retour en Egypte. — Bataille d'Aboahir. — Départ de Bonaparte. — Bénulico da 18 bramaire. — §. Bl. L. commandement de l'armée d'Orient est cosifié à Kléber. — Violation du traité d'Élrichel. — Bataille d'Heliopolis. — Siège du Caire. — Assassinat de Kléber. — § I. V. Mroun général en chef. — Il adopte de fausses mearres. — Apparition de la flotte anglaise dans la rade d'Aboulair. — Bataille d'Acapope. — Position critique de l'armée. — Erscuttion du Caire, bientôt suivie de celle de toute l'Egypte. — Réficions.

# DIX-NEUVIÈME LECON.

S. I. Les Napolitains envahissent le territoire de Rome. - Championnet reprend l'offensive et les met en déroute. - Les Françaia occupent Naples et proclament la république parthénopéenne. - Ouverture de la campagne de 1799. - Jourdan, s'est avancé à la rencontre de l'archiduc Charles, est battn à Stokach et contraint de repasser le Rhin. - Succès de Masséna dans les Grisons. - La défaite des armées du Danube et d'Italie l'oblige à se retirer sous Znrich. - §. II. Schérer, après de vains essais pour passer l'Adige, est prévenn par le baron de Kray, et battu à Magnano. - Retraite de l'armée française derrière l'Adda. - Elle eu est chassée par Sawarof, à la snite de plusieurs combats très-vifs. -Moreau, qui a succédé à Schérer, rétrograde successivement derrière le Tésin et le Pô. - Snwarof, après s'être porté sur Tortone, prend tout à conp le parti de s'avancer sor Turin par la rive gauche du Pô. - Moreau quitte les environs d'Alexandrie et se retire dans la rivière de Gênes. - Position respective des armées au commencement de jaiu. - Projet pour la jonction de l'armée de Naples. - Suwarof quitte Turin et marche en toute hâte à la rencontre de Macdonald. - Bataille sanglante de la Trébia. - L'armée de Naples est réduite à prendre l'affreux chemin de la Corniche. - Moreau attaque Bellegarde et débloque Tortone. - Rénnion des denx armées françaises dans la rivière de Gênes. - Joubert est désigné pour commander en Italie. - Championnet organise l'armée des Alpes. - Etat des affaires en Suisse et sur le Rhin. -Masséna abandoune Zurich. - Il se retire sur le mont Albis. -Inaction de l'armée d'Helvétie. - 5. III. Jouhert se décide à prendre l'offensive, dans l'espoir de dégager Tortone et Mantoue. - Bataille de Novi. - Joubert est tué. - Retraite de l'armée dans la rivière de Gênes. - Départ de Suwarof pour la Suisse, - Nonveau plan des alliés. - Les denz armées du Rhin et des Alpes sont réunies aous le commandement de Champlonnet,-Tentatives infructuenses de ce général pour sauver Coni. - Bataille de Genola. - Nouvelle retraite de l'armée sur l'Apeuniu. -Quartiers d'hiver. - 6. IV. Opérations en Suisse. - Succès de l'aile droite des Français. - Arrivée du corps rosse de Korsakof. - Tentative de l'archiduc contre l'aile ganche de l'armée d'Helvétie. - Bataille de Zurich. - Les Alliés sont repoussés au-delà du Rhin. - 6. V. Marche hardie de Snwarof par le Saint-Gothard. - Masséna se porte à sa rencoutre. - Le général russe se retire aur les Grisons. - Opérations sur le Rhin. - 6. VI. Expédition des Anglo-Russes en Hollande. - Quelques réflexions sur la campagne de 1799. Page 365.

#### VINCTIÈME LEÇON.

S. I. Etat de l'Europe an commencement de 1800. - L'Angleterre décide l'Antriche à continuer la guerre. - Plans et préparatifs des puissances belligérantes. - Positions respectives des armées. - S. II. Masséna est attaqué dans la rivière de Gênes. - Il est séparé de son aile ganche. - Vains efforta pont la rallier. -Blocus de Génes. - Suchet se replie snr le Var. - 5. III. Ouvertore de la campagne en Allemagne. - Les Français passent le Rhin et se dirigent sur la Wuttach. - Lecourbe manœuvre sans relâche contre la ganche ennemie, et parvieut à la tonruer vers Stokach. - Batailles d'Engen, de Mosskirch et de Biherach. -S. IV. Kray se réfugie dans la position d'Ulm. - Manœnvres et combats antonr de cette place. - Les démonstrations de Moreau sur Angsbonrg n'imposent point au général autrichien. - Vaines attaques contre la gauche des Français. - Moreau se décide à menacer sériensement les communications de son adversaire. -Il se porte par Augshourg sur Hochstett. - Il y passe le Danube. - Combat de Dilliugen. - Retraite de Kray. - Retour des armées sor la rive droite du Danube. - Entrée des Français à Monich. - Affaires d'Oberhansen et de Landshut. - Les Antrichiens se retirent derrière l'Inn. - Lecourbe est détaché dans les Grisons. - Il s'empare de Fuessen, de l'eldkirch et de Coire. -

Premiers engagemens sur le Mein. — Armistice de Paradorf.
Page 442.

# VINGT ET UNIÈME LEÇON.

C. I. L'armée de réserve se rassemble anx environs de Genève. -L'ennemi-ee méprend sur sa force et sa destination. - Précantions et soins du Premier Consul. - Passage du grand Saint-Bernard. - Résistance du fort de Bard. - Embarras momentané de Bonaparte. - Lannes emporte Ivrée. - Mélas est complètement trompé. - Mesures tardives de ce général. - Combat de la. Chiusella. - Démonstration de Lannes sur Turin, - Bonaparte frauchit le Tésin. - Occupation de Milan, de Brescia et de Cremone. - Marches du corps de Moncey et des divisions Bethancourt et Thuresu. - Entrée de Launes à Pavie. - S. II. Passage du Pô par l'armée de réserve. - Elle s'avance sur Tortone. - La famine oblige Masséna à remettre la place de Gênes. - Suchet reprend l'offensive. - Il presse vivement les Antrichiens. -Comhat de Casteggio. - L'armée antrichienne se concentre sous Alexandrie. - Bataille de Marengo. - Réflexions. - Convention d'Alexandrie. - S. III. - Reprise des hostilités en Allemagne. -L'erchiduc Jean est nommé généralissime de l'armée antrichienne-- Il prend l'offensive, et passe l'Inn. - Monvement rétrograde de l'armée française. - Bataille mémorable de Hohenlinden. -Belle manœuvre de Richepanse. - Elle décide la victoire. -L'ennemi se replie derrière l'Inn, avec perte de onze mille hommes. - Passage de l'Inn. - Combat et occupation de Salzbourg. -Armistice de Steyer. - Opérations de l'armée Gallo-Batave. -Quelques réflexions sur Moresu. - Quel rang lui assigners l'histoire | - Doit-il être présenté comme un modèle? - A-t-îl contribné à quelques progrès de la science de la guerre? - S. IV. Expédition des Français sur la rive droite du Pô. - Macdonald reçoit l'ordre de traverser diagonalement les grandes Alpes et de se porter sur Trente. - Passage mémorable du Splugen. - Le général Brune parvient à forcer la ligne du Mincio. - Retraite de Bellegarde. - Arrivée de Macdonald à Trente. - Embarras des généranx Wukassewich et Laudon. - Armistice de Trévise, suivi du Traité de Lanéville. Page 499.

PIN DE TOME SECOND.

56√ 666281



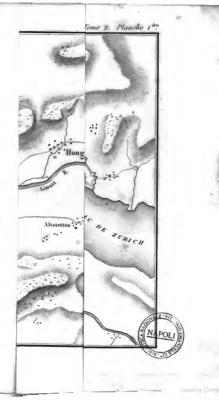



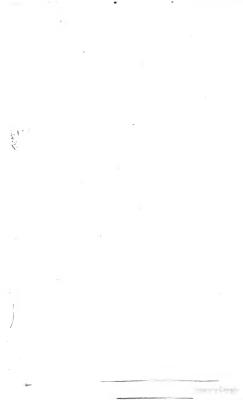









